

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





2902 d. 39



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## OEUVRES D'ARISTOTE

LA MORALE

MEAL V. -- IMPRIMERIE A. LADRO.

# MORALE D'ARISTOTE

TRADUITE

PAR

## J. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE

MEMBRE DE L'INSTITUT

(Académie des Sciences morales et politiques)

TOME III

## GRANDE MORALE ET MORALE A EUDÈME

## **PARIS**

A. DURAND, LIBRAIRE,
rue des Grès, 5;
LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE DE LADRANGE,
rue St-André-des-Arts, 51.

1856





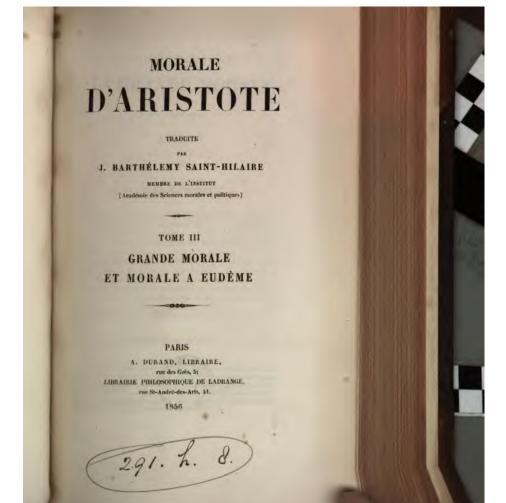



•

•

.

## LA GRANDE MORALE.

## LIVRE I.

## CHAPITRE PREMIER.

De la nature de la morale. Elle fait partie de la politique. — Il faut étudier la vertu surtout à un point de vue pratique, afin de la connaître et de l'acquérir. - Travaux antérieurs : Pythagore, Socrate, Platon; défauts de leurs théories. L'auteur essaiera de les compléter. — Principes généraux sur le bien. La politique qui est le premier des arts, doit étudier le bien applicable à l'homme. De l'idée du bien. Du bien réel et commun dans les choses. - Rôle de la définition et de l'induction dans cette étude. — La politique et la morale n'ont point à s'occuper de l'idée absolue du bien : le bien est dans toutes les catégories, et chaque bien spécial est l'objet d'un art spécial. - Erreur de Socrate qui prenait la vertu pour une science.

## § 1. Notre intention étant de traiter ici des choses

cile de dire pourquoi ce traité a dû conserver un titre consacré par la été nommé La Grande Morale. Il est tradition, tout inexact qu'il peut être. le moins étendu des trois; et les théories qu'il développe n'ont pas plus ch. 1 et 3; Morale à Eudème, livre I, d'importance, puisque sauf la forme ch. 6 et 8.

La Grande Morale. Il serait dissi- elles sont tout à sait les mêmes. J'ai Ch. I. Morale à Nicomaque, livre I,

morales, la première recherche que nous ayons à faire. c'est de savoir précisément de quelle science la morale fait partie. Pour le dire en peu de mots, la morale, à mon avis, ne peut faire partie que de la politique. Il n'y a pas moyen en politique de faire quoi que ce soit sans d'abord être doué de certaines qualités; et je m'explique, sans être honnête. Mais être honnête, c'est posséder des vertus. § 2. Il faut donc, si l'on veut faire en politique quelque chose, être moralement vertueux. § 3. C'est là ce qui fait que l'étude de la morale paraît être une partie et le début même de la politique; et je soutiens, non sans raison, que l'ensemble de toute cette étude devrait plutôt avoir la dénomination de politique que celle de morale. § 4. Il faut donc, je pense, traiter d'abord de la vertu, et

réfuté dans les notes de la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 1, cette théorie qui met la politique au-dessus de la morale. Je crois que c'est une erreur d'Aristote. Il n'a pas dit seulement que le domaine de la politique est plus vaste que celui de la morale, en ce que la morale s'adresse uniquement à l'individu, tandis que la politique se rapporte à l'État et à la société; il a en outre subordonné comme science la morale à la politique; et c'est en cela qu'il s'est trompé. La morale doit régir la politique, et par conséquent elle la domine théoriquement. - Sans d'abord être doué. La pensée n'a pas toute la clarté désirable dans le texte; et j'ai dù en conserver l'obscurité dans ma traduction. L'auteur peut vouloir

futé dans les notes de la Morale à tique de faire quoique ce soit des hommes, s'ils n'ont préalablement certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaine vertu. Ce second sens, bien qu'il n'y a pas moyen en politique de faire quoique ce soit des hommes, s'ils n'ont préalablement certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaine vertu. Ce second sens, bien qu'il n'y a pas moyen en politique de faire quoique ce soit des hommes, s'ils n'ont préalablement certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaine vertu. Ce second sens, bien qu'il n'y a pas moyen en politique de faire quoique ce soit des hommes, s'ils n'ont préalablement certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaine vertu. Ce second sens, bien qu'il n'y a pas moyen en politique de faire quoique ce soit des hommes, s'ils n'ont préalablement certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaine vertu. Ce second sens, bien qu'il n'y a pas moyen en politique de faire quoique ce soit des hommes, s'ils n'ont préalablement certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaines qualités morales de la politique est plus value pour réussir doit posséder certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaines qualités morales. Il peut vouloir dire aussi que l'homme d'État pour réussir doit posséder certaines qualités morales d'entre qu'il n'y a pas moyen en politique de faire qu'il n'y a pas moyen en politique de faire qu'il n'y a pas moyen en politique de faire qu'il n'y a pas moyen en politique de faire qu'il n'y a pas moyen en politique de faire qu'il n'y a pas moyen en politique de faire qu'il n'y a pas moyen en politique de faire qu'il n'y a pas moyen en politi

- § 2. Si l'on veut faire quelque chose en politique. Soit comme citoyen, soit comme homme d'État.
- § 3. La dénomination de politique. Même idée dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 1, § 43. En finissant ce dernier ouvrage, Aristote ajoute qu'il va traiter de la politique et qu'il complétera par là «la philosophie des choses humaines. »
  - S 4. Traiter d'abord de la vertu.

montrer ce qu'elle est et comment elle se forme; car il n'y aurait pas le moindre profit à savoir ce qu'est la vertu, si l'on ne connaissait pas aussi comment elle naît et par quels movens on l'acquiert. On aurait tort de jamais l'étudier pour savoir seulement ce qu'elle est; il faut l'étudier de plus pour savoir comment on se la procure; car ici nous voulons tout à la fois, et savoir la choise, et nons y conformer nous-mêmes. Mais nous en serons tout à fait incapables si nous ignorons à quelle source on la puise, et comment elle peut se produire.

- § 5. D'ailleurs, c'est un point essentiel aussi de savoir ce qu'est la vertu, parce qu'il ne serait pas facile de connaltre comment on la forme et on l'acquiert, si l'on ignorait sa nature, pas plus qu'une question de ce genre ne serait facile à résoudre dans toutes les autres sciences. Un second point non moins nécessaire, c'est de connaître ce que d'autres avant nous ont pu dire sur ce sujet.
- § 6. C'est Pythagore qui, le premier, a essayé d'étudier la vertu; mais il n'a pas réussi, parce que, voulant rapporter les vertus aux nombres, il ne faisait pas une

première théoric dont s'occupe Aris- puissent être utiles aux hommes. tote, c'est celle da bonheur. La ch. 2, § 1. Aristote s'est toujours incomplet. désendu et avec raison de ne saire en morale que de pures théories; son Morale à Nicomaque, livre I, ch. 3, but principal, c'est la pratique; et il Aristote a dit un mot aussi de la

Dans la Morale à Nicomaque, la veut avant tout que ses consells

- \$ 5. Ce que d'autres arant nous. théorie de la vertu ne vient qu'en- C'est bien la méthode ordinaire d'Asuite, au second livre. Cet ordre est ristote; mais on peut trouver que suivi aussi dans la Morale à Eudème. l'auteur n'est pas ici très-fidèle au - Par quels moyens on l'acquiert. programme qu'il se trace; et ce qu'il Voir la Morale à Nicomaque, livre II, va dire de ses devanciers sera bien
  - § 6. C'est Pythagore, Dans la

théorie spéciale des vertus; et la justice, quoign'il en dise, n'est pas un nombre également égal, un nombre carré. § 7. Socrate, venu longtemps après lui, a beaucoup mieux et plus spécialement traité le sujet; mais lui non plus n'a pas réussi fort bien. Des vertus il a voulu faire des sciences; et il est absolument impossible que ce système soit vrai. Les sciences ne se forment jamais qu'avec l'aide de la raison; et la raison est dans la partie intelligente de l'âme. Par suite, toutes les vertus se forment suivant Socrate, dans la partie raisonnable de notre âme. Ainsi, en faisant des vertus autant de sciences, il supprime la partie irraisonnable de l'âme; et du même coup, il détruit dans l'homme la passion et le moral. Socrate n'a donc pas, sous ce rapport du moins, fort bien étudié

théorie Pythagoricienne; mais il y Voir le Ménon. - Dans la partie ticulier comme ici. — Un nombre carré. J'ai ajouté cette expression, qui précède.

§ 7. Il a voulu faire des sciences. C'est une théorie qu'Aristote a souvent réfutée dans la Morale à Nicomaque, en ce sens que la vertu ne consiste pas surtout à savoir; elle consiste principalement à faire des actes vertueux. Voir un peu plus loin à la fin de ce chapitre, et dans la Morale à Eudème, livre I, ch. 3. D'un autre côté, Socrate et Platon, qu'elle ne peut pas être enseignée. coup.

parle des Pythagoriciens en géné- intelligente de l'ame. Dans la Morale ral, et non pas de Pythagore en par- à Nicomaque, Aristote établit une distinction profonde entre les vertus morales et les vertus intellectuelles, qui n'est que la paraphrase de celle livre I, ch. 11; livre II, ch. 1; livre VI, ch. 1. Les premières appurtiennent à cette partie de l'âme qui ne possède pas la raison en propre, mais qui est capable d'y obéir. Ainsi donc, Socrate, en ne reconnaissant que les vertus de l'intelligence, supprime, au point de vue d'Aristote, toutes les vertus morales; et c'est en cela que sa théorie paraît insuffisante et fausse. — Dans la partie raisonnable. Et les vertus morales, qui se tout en soutenant que la vertu est forment dans la partie non raisonune science, ont pensé cependant nable, sont supprimées du même les vertus. § 8. Après eux, Platon a fort justement divisé l'ame en deux parties, l'une qui est raisonnable, l'autre qui est sans raison; et il attribue à chacune de ces parties les vertus qui lui sont réellement propres. Jusque-là c'est très-bien: mais plus tard il n'est plus dans le vrai. Il mêle l'étude de la vertu à son traité sur le bien, et en cela il a tort; car ce n'est pas là certainement sa place. Il n'avait point, en parlant des êtres et de la vérité, à traiter de la vertu; au fond, ces deux sujets n'ont rien de commun l'un avec l'autre.

- § 9. Voilà donc comment nos devanciers ont touché ces matières, et jusqu'à quel point ils sont allés. C'est continuer leur œuvre que d'exposer ce que nous avons nous-même à dire sur ce sujet.
- § 10. D'abord, il faut bien savoir que toute science, toute faculté exercée par l'homme a un but, et que ce but c'est le bien. Il n'y a ni science ni faculté qui ait le mal

Et Aristote a emprunté cette théorie à son maître. - Les vertus qui lui trouve pas cependant dans Platon la distinction des vertus morales et des vertus intellectuelles; elle est peutètre implicitement dans son système; mais c'est Aristote qui l'en a tirée. --Il mêle l'étude de la vertu. Voir la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 3, \$15, où la théorie de Platon sur l'Idée du bien est réfutée tout au long, sans qu'Aristote lui adresse d'ailleurs le reproche qui est formulé ici contre lui. — Ces deux sujets n'ont rien de commun. L'un appar-

§ 8. Divise l'ame en deux parties. tient à la Métaphysique, et l'autre à la Morale.

- § 9. Nos devanciers. Dans la Mosont réellement propres. On ne rale à Nicomaque, Aristote indique encore d'autres théories antérieures aux siennes, celles de Speusippe et d'Eudoxe par exemple. Le résumé qui est fait ici doit parattre bien in-
  - § 10. D'abord il faut bien savoir. Un peu plus haut, l'auteur avait annoncé qu'il commencerait par la théorie de la vertu; il n'en commence pas moins par la théorie du bien et du bonheur, comme dans la Morale à Nicomaque et la Morale à Eudème. - Ce but c'est le bien. Voir la Mo-

pour son objet. Si donc la fin de toutes les facultés humaines est bonne, il est incontestable que la meilleure fin appartiendra à la meilleure faculté. Mais c'est la faculté sociale et politique qui est la meilleure faculté dans l'homme; et par conséquent, son but est aussi le bien par excellence. Nous avons donc, ce semble, à parler du bien. Mais ce n'est pas du bien pris d'une manière absolue; c'est du bien qui s'applique spécialement à nous. Il ne s'agit pas ici du bien des Dieux; et pour ce bien-là, c'est une tout autre étude, une tout autre recherche. § 11. Le bien dont il nous faut parler, c'est le bien au point de vue politique. Et d'abord, il est bon de faire une distinction. De quel bien entend-on parler? car ce mot de bien n'est pas un terme simple. On appelle également bien ou ce qui est le meilleur dans chaque espèce de choses, et c'est en général ce qui est préférable par sa propre nature; ou ce dont la participation fait que les autres choses sont bonnes, et c'est alors l'Idée du bien. § 12. Faut-il nous occuper de cette Idée du bien? Ou devonsnous la négliger, et ne considérer que le bien qui se trouve réellement dans tout ce qui est bon? Ce bien effectif et réel est très-distinct de l'Idée du bien. L'Idée

rale à Nicomaque, livre I, ch. 4, c'est alors l'Idée du bien. On dirait § 1; et le début de la Politique. — D'une manière absolue. Critique indirecte du système de Platon. --Une tout autre étude. Réservée à la Métaphysique.

§ 11. Au point de vue politique. C'est-à-dire le bien que l'homme peut atteindre, et qu'il doit pratiquer dans la société de ses semblables. — Et

que l'auteur revient aux idées Platoniciennes. Il vient d'en emprunter le langage en parlant de « participation».

§ 12. Faut-il nous occuper de cette Idée du bien? Dans la Morale à Nicomaque, Aristote se prononce plus affirmativement. Il condamne la théorie du bien en soi, et il la déest quelque chose de séparé, et qui subsiste de soi isolément, tandis que le bien commun et réel, dont nous voulons parler, se trouve dans tout ce qui existe. Ce bien-là n'est pas du tout la même chose que cet autre bien qui est séparé des choses, attendu que ce qui est séparé et ce qui par sa nature subsiste de soi, ne peut jamais se trouver dans aucun des autres êtres. § 13. Faut-il donc nous occuper bien plutôt de l'étude de ce bien, qui se trouve et subsiste réellement dans les choses? Et si nous ne pouvons pas le négliger, pourquoi devons-nous l'étudier? C'est que ce bien est commun aux choses, comme nous le prouvent la définition et l'induction. Ainsi, la définition qui vise à expliquer l'essence de chaque chose, nous dit d'une chose qu'elle est bonne, ou qu'elle est mauvaise, ou qu'elle est de telle autre façon. Or, ici la définition nous appprend que le bien, à le prendre d'une manière toute générale, est ce qui est désirable en soi, et par soi; et le bien qui se trouve dans chacune des choses réelles est pareil à celui de la définition. § 14. Mais si la définition nous dit ce qu'est le bien, il n'y a pas une

clare fausse et inutile. — Quelque chose de séparé. On peut trouver que la peusée de Platon est ici assez mal 2º édition, 4854. reproduite. — Ne peut jamais se choses bonnes; et que ces choses ne sont bonnes qu'autant qu'elles participent de l'Idée du bien, qui les fait un ouvrage de M. Cousin une défense est mauraise. La définition se bor-

des Idées de Platon contre Aristote; Du Vroi, du Beau et du Bien, p. 73,

§ 13. Bien plutot... réellement trouver. Platon dit au contraire for- Le texte n'est pas tout à fait aussi mellement que l'Idée du bien se précis. - La définition et l'inducretrouve en partie dans toutes les tion. On peut trouver que cet argument est un peu brusque et que rien ne l'a préparé. Voir la Morale à Nicomaque, livre 1, ch. 2, \$7; etch. 3, ce qu'elles sont. On peut voir dans § 14. — ()u'elle est bonne ou qu'elle science, pas une faculté qui dise de son propre but que ce but est bon. C'est l'œuvre d'une autre science d'examiner cette question supérieure; et par exemple, ni le médecin, ni l'architecte, ne nous disent que la santé ou la maison soient de bonnes choses; ils se bornent à nous dire, celuici qu'il fait la santé et comment il l'a fait; et celui-là, qu'il construit la maison et comment il la construit.

§ 15. Ceci nous montre encore bien nettement que ce n'est pas à la politique de nous expliquer le bien qui est commun à toutes choses; car elle non plus n'est qu'une science comme toutes les autres; et nous avons dit qu'il n'appartient à aucune science, ni à aucune faculté, de traiter du bien comme de sa fin propre. Ce n'est donc pas à la politique de parler de ce bien commun que nous fait comprendre la définition. § 16. Elle ne pourrait pas même traiter de ce bien commun que nous révèle le procédé de l'induction. Et pourquoi? C'est que quand nous voulons indiquer spécialement un bien quelconque en

nant à l'essence des choses, a bien rarement à s'occuper de leurs qualités.

§ 14. Qui dise de son propre but. Il semble que la morale a le droit et même le devoir de démontrer que le but qu'elle poursuit est bon. Les exemples qu'on cite un peu plus loin ne prouvent rien, quoiqu'ils soient vrais; et l'on devait faire une exception pour les sciences philosophiques.

§ 45. Ce n'est pas a la politique. Ceci semble contredire ce qui a été dit un peu plus hant de la politique. — Comme toutes les autres.

Loin de là; dans les théories d'Aristote, la politique est la science fondamentale, et comme il dit: la science architectonique. Morale à Nicomaque, livre I, ch. 1, § 9. — Parter de ce bien commun. 1d., ibid. Aristote fait de la politique la science du bien suprême.

§ 16. Et pourquoi? Ces locutions interrogatives qui sont ici assez fréquentes, et qui donnent au style des allures déclamatoires et peu graves, ne sont guère dans les habitudes d'Aristote. — De deux façons. Par la définition et par l'induction.

particulier, nous pouvons le faire de deux façons. D'abord, en rappelant la définition générale, nous pouvons montrer que la même explication qui convient au bien en général, convient également à cette chose que nous voulons désigner spécialement comme bonne. En second lieu, nous pouvons prendre le procédé de l'induction; et par exemple, si mous voulons démontrer que la grandeur d'âme est un bien, nous pouvons dire que la justice est un bien, que le courage est un bien, et en général que toutes les vertus sont des biens; or, la grandeur d'âme est une vertu; donc, la grandeur d'âme est un bien. § 17. On le voit donc, la science politique n'a pas davantage à s'occuper de ce bien commun que nous connaissons par induction, parce que les mêmes impossibilités, signalées plus haut, se représenteront pour celui-là, comme pour le bien commun donné par la définition; car là aussi, la science arriverait à dire que son propre but est un bien. Donc, la politique doit traiter du bien le plus grand; mais j'ajoute, du bien le plus grand par rapport à nous.

§18. En résumé, on peut voir sans peine qu'il n'appartient ni à une seule science, ni à une seule faculté de parler du bien dans sa totalité et en général. Et d'où vient

point à s'occuper. Les idées se suiclaires. — Les mêmes impossibilités. sont ces impossibilités; la politique ne peut pas plus qu'aucune autre acceptable; ou bien, si la morale n'a cola? Voir un peu plus haut la re-

\$ 17. La science politique n'a pas le droit de se prononcer sur le but qu'elle poursuit, Platon avait rent bien, mais elles ne sont pas donc toute raison de faire une théorie générale du bien; et d'assigner le On explique un peu plus bas ce que rôle de chaque science relativement à cette Idée commune.

§ 18. En résume on peut voir. science démontrer que son but est Cette conclusion ne ressort pas de bon. Cet argument ne paraît pas tout ce qui précide. - D'où vient cela? C'est que le bien se retrouve dans toutes les catégories : dans la substance, dans la qualité, la quantité, le temps, la relation, le lieu, en un mot dans toutes sans exception. § 19. Mais quant au bien qui ne se rapporte qu'à un moment donné du temps, dans la médecine c'est le médecin seul qui le connaît; dans l'art nautique, le nautonnier; et dans chaque science, chaque savant. En effet, le médecin sait le moment où il faut amputer; le nautonnier, le moment où il faut mettre à la voile. Chacun, dans chaque sphère, connaîtra le moment qui est bon pour ce qui le concerne. Mais le médecin ne saura pas le bon moment dans l'art nautique, pas plus que le marin ne saura le bon moment dans la médecine. Ce n'est donc pas non plus de cette facon qu'il faut parler du bien commun en général; car le bien relatif au temps est un bien commun dans toutes les sciences. § 20. De même encore, le bien qui se rapporte à la catégorie de la relation et qui est aussi dans le reste des catégories, est commun à toutes. Mais il n'appartient ni à une seule science, ni à une seule faculté de traiter du bien relatif au temps qui se trouve dans chacune des catégories; pas

marque que j'ai faite sur une touruure de phrase analogue. — Le bica se retrouve dans toutes les entégories. C'est une des objections principales faites dans la Morale à Nicomaque contre la théorie de Platon sur le bien en soi, Morale à Nicomaque, livre I, ch. 3, § 3. — Dans la substance. Il u'y a d'énuméré ici que les six premières catégories; les quatre autres sont ousses.

§ 19. A un moment donné di temps. C'est particulariser encondavantage l'idée du bien, et c'es descendre à des détails trop petits e peu utiles.

§ 20. Dans la catégorie de la rela tion. C'est-à-dire, le bien relatif e non plus le bien absolu. Cette dis tinction est vraie encore comme celli qui précède, et elle est plus pratique mais la pensée reste obscure paro

plus que la politique ne doit, encore une fois, s'occuper du bien en général; elle ne doit étudier que le bien réel et le meilleur des biens, mais le meilleur relativement à nous.

S 21. J'ajoute que quand on veut démontrer quelque chose, il faut éviter de se servir d'exemples qui ne soient pas parfaitement clairs. Il faut des exemples évidents pour éclaireir des choses qui ne le sont pas; il faut des exemples matériels et sensibles pour les choses de l'entendement; car ces exemples sont bien plus nets; et voilà pourquoi, quand on prétend expliquer le bien, il ne faut pas parler de l'Idée du bien. S 22. Cependant il y a des gens qui s'imaginent que, pour parler dignement du bien, c'est une obligation de parler d'abord de son Idée. Il faut, disent-ils, parler de ce bien qui est le bien par excellence; or, comme c'est l'essence qui dans chaque genre a ce caractère éminent, ils en concluent que c'est l'Idée du bien

qu'elle n'est pas assez développée. Il quand on les applique aux choses idée venant d'être exprimée dans les et avec grande raison. mêmes termes à peu près, quelques lignes plus haut.

§ 21. Pajoutc..... Nouvelle critique contre la théorie des Idées, qui n'est pas assez claire. - Des exemples matériels et sensibles. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. Je ne crois pas que le conseil donné ici soit très-proprofitable. Les exemples matériels,

cht été bon de démontrer comment de l'entendement, sont peu exacts; et une chose bonne en soi peut devenir l'on court grand risque, en voulant mauvaise relativement à telle autre éclaireir sa pensée, de l'obscureir chose ou à tel individu. - Encore cucore davantage de cette façon. me fois. J'ai ajouté ces mots pour C'est là ce qui fait qu'Aristote a atténuer la répétition, cette même proscrit la métaphore en philosophie,

> § 22. Il y a des gens. Platon et son école. Voir la Morale à Nicomaque, livre 1, ch. 3, § 2. — C'est l'Idée du bien qui est le bien suprême. Je ne crois pas que cette théorie puisse être imputée justement à Platon. Le bien suprême pour lui n'est que la vertu. Sculement l'Idée du bien est la plus haute et la meilleure de toutes les

qui est le bien suprême. § 23. Je ne nie pas que ce raisonnement n'ait du vrai. Mais la science, l'art politique dont il est ici question, ne regarde pas à ce bien là ; elle ne recherche, je le répète, que le bien relatif à nous. Comme aucune science, aucun art ne dit du but qu'il poursuit que ce but soit bon, la politique ne le dit pas davantage du sien; aussi ne disserte-t-elle pas sur le bien qui ne se rapporte qu'à l'Idée.

§ 24. Mais peut-être dira-t-on qu'il est possible de partir de ce bien idéal comme d'un principe solide, et de traiter ensuite de chaque bien particulier. Je désapprouve même encore cette méthode, parce qu'il ne faut jamais prendre que des principes propres au sujet qu'on étudie. Et par exemple, il serait absurde pour démontrer qu'un triangle a ses trois angles égaux à deux droits, de partir de ce principe que l'âme est immortelle. Ce principe n'a rien à faire en géométrie, et un principe doit toujour ètre propre et enchaîné au sujet; et dans l'exemple que je viens de prendre, on peut fort bien démontrer qu'un triangle a ses trois angles égaux à deux droits sans ce principe de l'immortalité de l'âme. § 25. Tout de même, on peut fort bien étudier les autres biens sans s'inquiéter du tout du bien qui ne se rapporte qu'à l'Idée, parce que l'Idée n'est pas le principe propre de ce bien spécial qu'on étudie.

Idées, dans la hiérarchie qui les subordonne les unes aux autres.

\$ 23. Je le répète. J'ai ajouté ces mots par le même motif que plus haut. — Que ce but soit bon. Répétition. — Ne le dit pus davantage du

sien. Elle en aurait le droit cependant, à titre de science morale, où la réflexion apparemment n'est pas interdite.

haut. — Que ce but soit bon. Répétition. — Ne le dit pus davantage du Voir les Derniers Analytiques, livre 1,

§ 26. Socrate poursuivait également une chimère quand des vertus il faisait autant de sciences. Il avait beau soutenir cet autre principe que rien n'est fait en vain, il ne voyait pas que si les vertus sont des sciences comme il le dit, il en résulte nécessairement que les vertus sont parfaitement vaines. Et pourquoi? C'est que pour toutes les sciences, du moment même qu'on sait d'une science ce qu'elle est, on y est savant et on la possède. Par exemple, si l'on sait ce que c'est que la médecine, du même coup aussi l'on est médecin; et de même pour les autres sciences. § 27. Mais il n'y a rien de pareil pour les vertus; et l'on a beau savoir ce qu'est la justice, on n'est pas juste pour cela sur le champ; et de même pour tout le reste. Ainsi donc, les vertus seraient parfaitement vaines dans cette théorie; et il faut dire qu'elles ne consistent pas uniquement dans la science.

ch. 9 et 10, p. 51 et suiv. de ma traduction.

\$ 26. Socrate poursuivait. Répétition de ce qui a été dit un peu plus haut, § 7. — Que rien n'est fait en vain. Principe des causes finales, dont Aristote a fait lui-même le plus

chapitre. Ce n'est pas le style ordinaire d'Aristote.

§ 27. Il n'y a rien de pareil pour les vertus. C'est-à-dire que pour être vertueux, il ne suffit pas de savoir, et que de plus il faut agir, principe très-vrai qu'Aristote a régrand et le plus heureux usage. - pété très-souvent. La foi sans les Et pourquoi? Voilà trois sois que œuvres ne justifie pas, contrairement cette locution se représente dans ce à ce que croit plus d'un mysticisme.

#### CHAPITRE II.

Division ordinaire des biens : biens précieux et honorables : biens louables; biens qui ne sont qu'en puissance; biens conservatifs; biens désirables partout et toujours : biens qui sont des fins: biens qui ne sont pas des fins. — De la méthode à suivre pour étudier le bien suprême. — Difficultés et incertitudes de cette recherche.

§ 1. Après en avoir fini avec ces préliminaires, essayons de distinguer les différentes acceptions du mot de bien. Parmi les biens, les uns sont vraiment estimables et précieny: les autres ne sont que louables; quelques autres enfin ne sont même que des facultés que l'homme peut employer dans un sens ou dans l'autre. J'entends par estimables et précieux ce qui, par exemple, est divin, ce qui est meilleur que tout le reste, comme l'ame, l'entendement. J'entends aussi par la ce qui est plus ancien, et antérieur, ce qui est le principe, et telles autres choses de ce genre; car les biens précieux sont ceux auxquels s'attache un grand prix, un grand honneur; et tout ce qu'on vient d'énoncer est d'un grand prix et d'un grand

Co. II. Morale a Nicomaque, livre livre II, ch. 1. La distinction falte ici, quaiqu'un peu pias subtile, n'en is to Parma on these La division and pass moins triversecte. — Colors des hiers donnée les n'est par tout à cet aures. C'est ce que l'Inion appelle hat orde qu'en trouve dans la Vo- les biens divines en comparaison des raie a Nicomaque, Live I, ch. 6. borns purement humains. — Co en. y 2 : et dans la Morale à Eudéme, cut pour avereu, et auterieur. Fai

l. da. é. et arrell, da. t.

honneur. C'est ainsi que la vertu est quelque chose de très-précieux, lorsque, grâce à elle, on devient honnête; car alors l'homme qui la possède est arrivé à la dignité et à la considération de la vertu. § 2. Il y a d'autres biens qui ne sont que louables; et telles sont encore, par exemple, les vertus; car la louange est provoquée par les actions qu'elles inspirent. D'autres biens ne sont que de simples puissances et de simples facultés, comme le pouvoir, la richesse, la force, la beauté; car ce sont là des biens dont également l'homme honnête peut faire un bon usage, et dont le méchant peut se servir fort mal. Et voilà pourquoi je dis que ce ne sont des biens qu'en puissance. § 3. Cependant ce sont des biens aussi, parce que chacun d'eux est estimé par l'usage qu'en fait l'homme de bien et non par l'usage qu'en fait le méchant. De plus, les biens de ce genre ne doivent fort souvent leur origine qu'à un effet du hasard qui les produit. La richesse, le pouvoir, n'ont pas d'autre cause fréquemment, non plus que tous les biens qu'on doit mettre au rang de simples puissances. § 4. On peut compter encore une dernière et quatrième espèce de biens; ce sont ceux qui contribuent à maintenir et à faire le bien; comme, par exemple, la

ajouté ces deux derniers mots. Cette en fait, tandis que la vertu ne peut nouvelle pensée ne se lie pas d'ail- jamais être qu'un bien. leurs très-bien aux précédentes.

de biens pourrait se confondre trèsaisément avec la première. - De simples puissances. C'est-à-dire qu'ils peuvent être indifféramment des biens

§ 3. Ce sont des biens aussi. Voir § 2. D'autres biens qui ne sont un argument tout à fait semblable, et que louables. Cette seconde espèce dont Aristote a sait un principe trèsimportant et très-juste dans la Politique, livre 1, ch. 2, p. 9 de ma traduction, 2º édition.

§ b. Qui contribuent... à faire le ou des maux, suivant l'usage qu'on bien. C'est peut-être pousser trop gymnastique pour la santé, et telles autres choses analogues.

§ 5. Les biens peuvent être divisés encore d'une autre façon. Ainsi, l'on peut distinguer des biens qui sont toujours et partout désirables; et d'autres biens qui ne le sont pas. La justice et en général toutes les vertus sont toujours et partout désirables. La force, la richesse, la puissance et les choses de cet ordre ne sont pas à désirer toujours et à tout prix. S 6. Voici encore une division différente. Parmi les biens, on peut distinguer ceux qui sont des fins et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la santé est une fin, un but; mais ce qu'on fait pour elle n'est pas un but. Dans tous les cas analogues, la fin est toujours meilleure que les choses au moyen desquelles on la poursuit; et, par exemple, la santé vaut mieux que les choses qui la doivent procurer. En un mot, cet objet universel en vue duquel on fait tout le reste, est toujours fort au-dessus des autres choses qui ne sont faites que pour lui. § 7. Parmi les fins elles-mêmes, la fin qui est complète est toujours meilleure que la fin incomplète. J'appelle complet ce qui, une fois que nous l'avons, ne nous laisse plus le besoin de quoi que ce soit; et incomplet, ce qui, même étant obtenu par nous, nous laisse encore le besoin de quelque autre chose. Ainsi, par exemple, avec la justice, nous avons encore besoin de bien d'autres choses qu'elle ;

loin la division. La gymnastique se confond avec la santé qu'elle donne. sont les biens qu'on recherche pour désirer la richesse au prix de l'hon- maque, livre I, ch. 4, § 8. neur, tandis qu'on peut désirer l'honneur au prix de la richesse.

<sup>§ 6.</sup> Ceux qui sont des fins. Ce \$ 5. Et a tout prix. On ne peut eux seuls. Voir la Morale à Nico-

<sup>§ 7.</sup> La fin complète... La fin incomplète. Id. ibid. livre I, ch. 4 et 4.

mais avec le bonheur, nous n'avons plus besoin de rien absolument. Le bien suprême que nous cherchons est donc celui qui est une fin finale et complète; or, c'est la fin finale et complète qui est la bonne; et d'une manière générale, la fin c'est le bien.

§ 8. Ceci une fois posé, comment faut-il nous y prendre pour étudier et connaître le bien suprême? Est-ce par hasard en supposant qu'il doit faire compte, lui aussi, avec d'autres biens? Mais ce serait absurde, et voici comment. Le bien suprême, le bien le meilleur, est une fin finale et parfaite; et la fin parfaite de l'homme, pour le dire d'un seul mot, ne peut pas être autre chose que le bonheur. Mais comme d'autre part nous composons le bonheur d'une foule de biens réunis, si en étudiant le bien le meilleur vous le comprenez aussi dans le reste du compte, alors le meilleur sera meilleur que lui-même puisqu'il est le meilleur de tout. Je prends un exemple : si, en étudiant les choses qui donnent la santé et la santé elle-même, on regarde ce qui est dans tout cela le meilleur, et qu'on trouve que le meilleur évidemment

tote dans la Morale à Nicomaque. Mais on peut répondre à cette théorie que la fin véritable et dernière de l'homme, c'est la vertu. Il est vrai qu'Aristote semble très-souvent confondre la vertu avec le bonheur, et ce ne serait plus alors qu'une quescomaque, livre I, ch. 4, 2 et 8, et tion de mots. Mais trop souvent aussi, il place le bonheur, du moins en partie, dans les biens extérieurs; et alors la dissérence est immense. cutée. — Autre chose que le bonheur. Le meilleur sera meilleur. C'est un C'est bien là aussi la doctrine d'Aris- argument bien subtil; et l'auteur lui-

<sup>-</sup> Que nous cherchons. L'auteur n'a pas annoncé que ce fût là l'objet de ses recherches. - La fin finale. Cette espèce de tautologie est dans le

<sup>§ 8.</sup> Pour étudier et connaître le bien suprême. Dans la Morale à Nidans la Morale à Eudème, livre I, ch. 6, la question de la méthode à suivre en morale est également dis-

c'est la santé, il en résulte que la santé qui est la meilleure de toutes ces choses, est aussi la meilleure en comparaison d'elle-même; ce qui n'est qu'un non-sens. § 9. Peut-être aussi n'est-ce pas par cette méthode qu'il convient d'étudier la question du bien suprême, du bien le meilleur. Mais faut-il d'ailleurs l'étudier en l'isolant pour ainsi dire de lui-même? Et cette seconde méthode ne serait-elle pas également absurde? Ainsi, le bonheur se compose de certains biens; mais rechercher s'il est encore le meilleur en dehors des biens dont il se compose, c'est absurde puisque sans ces biens le bonheur n'est rien séparément, et qu'il n'est que ces biens mêmes. § 10. Mais ne pourrait-on pas trouver la vraie méthode en essayant d'apprécier le bien le meilleur par comparaison? Je m'explique: ne pourrait-on pas, par exemple, en comparant le bonheur, composé de tous les biens que nous savons, aux autres choses qui ne sont pas comprises en lui, rechercher quel est le bien le meilleur, et par là découvrir la vérité? § 11. Mais ce bien le meilleur que nous recherchons en ce moment n'est pas simple; et c'est comme si l'on prétendait que la prudence est le meilleur de tous les biens, qui lui auraient été comparés un à un.

même semble le condamner; mais peut-être cet argument venait-il d'une antre école.

§ 9. En l'isolant... de lui-même. Cette critique s'adresse sans doute à l'école de Platon.

§ 10. Trouver la vraie méthode. l'ame humaine d'abord; et l'on comparerait ensuite les principes obte- tique en était difficile. Dans la Mo-

nus par la psychologie avec les faits et la réalité extérieure. C'est à peu près la méthode dont Platon donnait l'exemple à son disciple.

§ 11. N'est pas simple. Il semble au contraire qu'il l'est ; et que, si l'on faisait consister le bonheur dans la La vraie méthode serait l'étude de vertu, la recherche ne serait pas aussi compliquée, si d'ailleurs la praMais ce n'est peut-être pas de cette façon qu'il faut étudier le bien le meilleur, puisque nous cherchons le bien final et complet; et la prudence prise à elle toute seule n'est pas complète. Ce n'est donc pas là le bien le meilleur que nous demandons, pas plus que tout autre bien qui serait réputé le meilleur au même titre.

## CHAPITRE III.

Autre division des biens : biens de l'âme; biens du corps; biens extérieurs. - La fin est toujours double. - L'usage et la simple possession. — L'acte est supérieur à la faculté.

§ 1. Il faut ajouter que les biens peuvent encore être classés d'une autre manière. Les uns sont dans l'âme, ce sont les vertus; les autres, dans le corps, comme la santé, la beauté; d'autres nous sont tout à fait extérieurs comme la richesse, le pouvoir, les honneurs, et autres avantages analogues. De tous ces biens, ceux de l'âme somt les plus précieux sans contredit. § 2. Les biens de l'arme se divisent eux-mêmes en trois classes : pensée,

rale à Nicomaque et dans la Morale qu'on rencontre le plus généralement à E dème, ces questions de méthode dans la Morale à Nicomaque et la som & exposées bien plus nettement.

Ch. III. Morale à Nicomaque, livre I, ch. 6; Morale à Eudème, division des biens de l'ame est tout à livre II, ch. 4.

Morale à Eudème.

§ 2. Les biens de l'âme. Gette subfait péripatéticienne, quoiqu'Aristote S 1. Les uns sont dans l'ame. ne l'exprime point d'ordinaire avec Cette division des biens est celle autant de précision. On a vu par

vertu, plaisir. La conséquence et la suite de tous ces biens divers, c'est ce que tout le monde appelle et qui est réellement la fin même de tous les biens, et le plus complet de tous, c'est-à-dire le bonheur; et, selon nous, le bonheur est la même chose identiquement que bien faire et se bien conduire. § 3. Mais la fin n'est jamais simple; elle est double. Dans certaines choses, c'est l'acte même, c'est l'usage qui est leur fin, comme pour la vue l'usage actuel est préférable à la simple faculté. L'usage est la vraie fin, et personne apparemment ne voudrait de la vue, à la condition de ne pas voir et de fermer perpétuellement les yeux. Même observation pour les sens de l'ouie, et pour tous les autres sens. § 1. Dans les cas où il y a usage tout ensemble et faculté, c'est l'usage qui est toujours meilleur et plus souhaitable que la faculté et la simple possession; car l'usage et l'acte sont eux-mêmes une fin, tandis que la faculté, la possession n'existe qu'en vue de l'usage. § 5. Si l'on veut bien regarder en outre à toutes les sciences, on verra, par exemple, que ce n'est pas une certaine science qui fait la maison, puis une certaine

plaisir du rang des biens. — Et se bien conduire. Le texte dit : « bien vivre.

§ 3. Elle est double. C'est-à-dire dans le texte. qu'elle peut être ou l'usage de la faculté. Sur cette différence, voir la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 6, beaucoup plus clairement.

S h. Dans les cas où il y a usage. à ce qui précède.

une soule de passages dans la Morale Il eût été bon de citer des exemples à Nicomaque qu'il n'exclut pas le qui auraient éclairci la pen-ée, comme on vient de le faire un peu plus haut. - La faculté et la simple possession. Il n'y a qu'un seul mot

§ 5. Si l'on reut bien regarder. faculté qu'on possède, ou la simple La remarque est vraie, et on l'a trouvée déjà dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 4, § 14. Mais les § 8, où cette idée est développée idées se suivent peu ici; et l'on ne voit pas comment celle-ci se rattache

au Ere science qui fait la bonne maison, mais que c'est l'architecture uniquement qui les fait toutes deux. Le mérite de l'architecte consiste précisément à bien faire l'œxevre même qu'il fait; et de même pour tout le reste.

### CHAPITRE IV.

La vertu est dans l'âme, et c'est l'àme qui constitue l'homme essentiellement. — Définition du bonheur. Ses conditions nécessaires en lui-même, et dans les êtres qui peuvent le posséder. — Le bonheur consiste surtout dans l'acte. — Digression sur les facultés diverses de l'âme, et spécialement sur la faculté mutritive.

\$ 1. On peut observer, après cela, que nous ne vivons rellement par aucun autre principe que par notre âme.

() r, la vertu est dans l'âme; et quand nous disons que l'ame fait quelque chose, cela revient absolument à dire que c'est la vertu de l'âme qui la fait. Mais la vertu dans chaque genre fait que la chose dont elle est la vertu, est bonne comme elle peut l'être; or, l'âme est soumise name le reste à cette règle; et puisque nous vivons par l'ame, c'est par la vertu de l'âme que nous vivons bien.

\$ 2. Mais bien vivre et bien faire n'est pas autre chose

Ch. IV. Morale à Nicomaque, livre 1. Ch. 4; Morale à Eudème, tout le premaier livre, et spécialement, ch. 7; ct. Livre II, ch. 1.

<sup>§ 1.</sup> Que nous vivons réellement. C'est le résumé exact de la doctrine du Traité de l'Ame.

<sup>§ 2.</sup> Bien faire... être heureux.

que ce que nous appelons être heureux. Ainsi donc, être heureux, ou le bonheur ne consiste qu'à bien vivre; mais bien vivre, c'est vivre en pratiquant les vertus. En un mot, c'est là la vraie fin de la vie, le bonheur et le bien suprême. § 3. Le bonheur, par conséquent, se trouvera dans un certain usage des choses, et dans un certain acte; car, ainsi que nous l'avons dit, toutes les fois qu'il y a en même temps faculté et usage, c'est l'usage et l'acte qui sont la fin véritable des choses. La vertu n'est qu'une faculté de l'âme; mais, pour elle, il y a de plus l'usage et l'acte des vertus qu'elle possède; et par suite, c'est l'acte et l'usage de ces vertus qui sont aussi sa vraie sin. Donc, le bonheur consiste à vivre selon les vertus. § 4. D'autre part, comme le bonheur est le bien par excellence, et qu'il est une fin en acte, il s'ensuit qu'en vivant suivant les vertus, nous sommes heureux, et que nous jouissons du bien suprême. § 5. Par suite encore, comme le bonheur est le bien final et la fin de la vie, il est bon de

On peut identifier ces deux choses comme on le fait ici; mais elles ne sont pas absolument pareilles, du moins dans le langage ordinaire; et l'on peut se conduire très vertueusement et n'être point heureux. -Bien vivre. Ou se bien conduire. J'ai pris indifféremment tantôt l'une de ces expressions, et tantôt l'autre. - C'est la la vraie sin de la vie. Dans la Morale à Nicomaque, Aristote a confondu, comme on le fait ici, la vertu et le bonheur; c'est une confusion facheuse. La vertu est ordinairement heureuse; mais le fût-elle même toujours, il faudrait encore la

distinguer du bonheur qui n'en est que la conséquence.

- \$ 3. Ainsi que nous l'avons dis.

  Dans le chapitre précédent, \$ 4. —

  Le bonheur consiste a vivre selon

  les vertus. Voilà bien la vérité; mais

  il ne s'ensuit pas que la vertu et le

  bonheur se confondent. Ceci même

  sert au contraire à les distinguer

  profondément.
- § 4. Le bonheur est le bien par excellence. C'est la vertu, et non le bonheur, qui doit occuper cette place supérieure.
- § 5. Le bonheur est... la fin de la vic. C'est une erreur; la fin de la

rema arquer qu'il ne peut se trouver que dans un être comnle t et parfaitement sini. Je m'explique, et je dis, par exemple, que le bonheur ne sera pas dans l'enfant; l'enfan t n'est pas heureux; mais le bonheur sera exclusiveme at dans l'homme fait, qui seul est un être complet. J'ai oute qu'il ne se trouvera pas non plus dans un temps incomplet et inachevé, mais bien dans un temps complet et consommé; et par temps complet, je comprends celui qu'embrasse la vie entière de l'homme. A mon avis, on a bien raison de dire qu'il ne faut juger du bonheur des gens que sur le temps le plus long de leur vie; et le vulgaire, en répétant ce propos, semble penser que tout ce qui est complet doit être et dans un temps complétement révolu, et dans un homme complet. § 6. Voici une autre preuve qui démontre bien que le bonheur est un acte. Si par hasard quelqu'un dormait durant toute sa vie, nous ne voudrions certainement pas l'appeler un être heureux, pendant ce long sommeil. Pourtant, il vit encore en cet état; mais il ne vit pas selon les vertus; ce qui est seul, comme nous l'avons dit, vivre en acte, vivre en réalité.

\$ 7. Après ces considérations, nous allons traiter une 44 estion qui ne paraîtra ni tout à fait propre ni tout à fait étrangère à notre sujet. Nous dirons donc qu'il y a

L'enfant n'est pas heureux. Voir livre X, ch. 8, § 7; mais la sorme ch \_ 7, § 10. — La vie entière de sentée ici peut paraître assez singul'he mme. Id. ibid.

S 6. Voici une autre preuve. Cette perasée est certainement d'Aristote, et on la retrouve plusieurs fois dans la

vie > c'est la vertu, le devoir, le bien. Morale à Nicomaque, notamment Morale à Nicomaque, livre I, sous laquelle cette pensée est prélière. — Comme nous l'avons dit. Un peu plus haut dans ce chapitre mème.

§ 7. Ni tout à fait propre.... à

dans l'ame, a ce qu'il semble, une partie par laquelle nous nous nourrissons, et nous l'appelons la partie nutritive de l'ame. La raison peut comprendre cela sans peine. Comme les choses inanimées, les pierres, évidemment sont incapailles de se nourrir, il en résulte que se nourrir est une fonction des êtres qui sont animés, qui ont une ame; et si cette fonction n'appartient qu'aux êtres doués d'une ame, c'est l'ame qui en est cause. § 8. Or, parmi les parties dont l'âme se compose, il en est qui ne sauraient être cause de la nutrition : par exemple, la partie qui raisonne, la partie passionnée, la partie concupiscente; et après ces parties diverses, il reste uniquement dans l'àme cette autre partie que nous ne pouvons mieux nommer qu'en l'appelant la partie nutritive. § 9. Eh quoi! pourrait-on demander: Est-ce que par hasard cette partie de l'ame peut, elle aussi, avoir la vertu? Si elle le peut, il est évident qu'il faudra que l'âme agisse aussi par elle, puisque l'acte de la vertu complète est le bonheur. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de la vertu dans cette partie de l'àme, c'est une question d'un autre ordre; mais s'il y en a par hasard, il n'y a pas du moins d'acte pour elle. Et voici pourquoi : Les êtres qui n'ont pas de

dans le Traite de l'Ame.

niere sujet. Voir la Morale à Nico- que l'ai déjà signalées, et qui ne sont maque, livre I, ch. 11, § 11. - Des guère dans les habitudes d'Aristote. ires animes. - Voir le traité de - Cest une question d'un autre FAme. Evre II, ch. 2, § 7, de ma tra- ordre. Il semble au contraire que la question est tellement évidente qu'il § 4. La partie nutritire. C'est le n'est pas même besoin de la poser. nom qu'Aristote lui donne aussi. Mais du moment que l'on fait de l'ame la cause de la nutrition, 5 %. Et en d'Locution un peu dé-comme ou la fait cause de la vertu, ramatiser romane quelques autres le problème pent être souleré. Il mous vement propre ne peuvent pas non plus avoir d'acte leur soit propre. Or, il ne semble pas qu'il y ait de mouvement spontané dans cette partie. On dirait bien plu tot qu'elle a quelque chose de la nature du feu. Le feu dévorera tout ce que vous jetterez dedans; mais si vous ne lui jettez pas des aliments, il n'a pas de mouvement pour aller les prendre. De même, aussi pour cette partie de l'âme : si l'on y jette de la nourriture, elle nourrit le corps; et si on ne lui en jette pas, elle n'a pas spontanément le pouvoir propre de le nourrir. Il n'y a pas d'acte là ou il n'y a pas de spontanéité; et par conséquent, cette partie ne contribue en rien au bonheur.

§ 10. Après ce qui précède, nous devons expliquer la nature propre de la vertu, puisque c'est l'acte de la vertu qui est le bonheur. On pourrait tout d'abord, et d'une manière générale, dire que la vertu est la faculté et la disposition la meilleure de l'âme. Mais peut-être une définition anssi concise ne suffirait-elle pas; et il faut la développer pour la rendre plus claire.

livre II, ch. 4, § 8, p. 191 de ma tra- seule. duction. Seulement dans ce dernier ouvrage, Aristote attribue la nutri- de l'âme. Voir dans la Morale à tion exclusivement à l'ame; et il Nicomaque, livre I. ch. 4, § 15; et repousse le système des philosophes Morale à Eudème, livre II, ch. 1.

semble du reste ici même être résolu qui accordaient à l'action du feu une négativement. - Quelque chose de trop grande part dans la nutrition. la nature du feu. Voir la même — Où il n'y a pas de spontanéité. pensée exprimée dans les mêmes Dans le Traité de l'Ame aussi, le termes à peu près, Traité de l'Ame. mouvement est attribué à l'âme toute

§ 10. La disposition la meilleure

#### CHAPITRE V.

Division de l'âme en deux parties : l'une raisonnable : l'autre irra tionnelle. Vertus de l'une et de l'autre. - L'excès, soit en plus soit en moins, détruit la vertu. Exemples divers. Exemple spécial du courage.

S. 1. En premier lieu, il faut parler de l'âme dans laquelle réside la vertu. Mais ici nous n'avons pas à din ce qu'est essentiellement l'àme; car cette question es traitée ailleurs, et il faut nous borner à en esquisser le traits principaux. L'àme, ainsi que nous venons de le rappeler, se divise en deux parties, l'une raisonnable et l'autre irraisonnable. Dans la partie qui est douée de la raison, on peut distinguer la prudence, la sagacité, la sagesse. l'instruction, la mémoire et autres facultés de ca genre. C'est dans la partie irraisonnable que se trouve ce qu'on appelle les vertus : la tempérance, la justice, le courage, et toutes les autres vertus morales qui semblent dignes d'estime et de louanges. § 2. C'est grâce à elles. quand nous les possédons, que l'on dit de nous que nous

CA. V. Morale à Nicomaque, livre pas la raison en partage; mais ell 1. ch. 2, et livre II, ch. 2; Morale à peut obéir à la raison, quand la raison Endirme, livre IL, ch. 3 et l. hui parle. — Cest dans la porti

envieurs. Dans le Traité de l'Ame. - vertus morales proprement dites. Le Et Cautre irraisonnable. Dans le vertus intellectuelles sont dans la par une où l'a expliqué la Morale à tie de l'ame qui est douce de la

i 1. Lette question est truitée irrusonnable. Que se trouvent le Vicomaque, cette seconde partie n'a raison. Quelle que soit la valeur de

méri tons l'estime et l'éloge. Mais jamais on ne reçoit de loua roges pour les vertus de la partie de l'âme qui a la raison; et ainsi, on ne loue pas quelqu'un directement parce qu'il est sage, ni parce qu'il est prudent, ni en général pour aucune des vertus de cet ordre. Je veux dire qu'on loue uniquement la partie irraisonnable de l'âme, en tant qu'elle peut servir et qu'elle sert la partie raisonsonnable en lui obéissant. S 3. Mais la vertu morale se détruit et se perd à la fois et par le défaut et par l'excès. Que le défaut et l'excès détruisent les choses, c'est ce qu'il est facile de voir dans toutes les affections morales. Mais comme pour des choses obscures, il faut se servir d'exemples parsaitement clairs, je cite les exercices gymnastiques, où l'on peut aisément se convaincre de cette vérité. La force se détruit également, et quand on fait

s'adresse d'abord à la psychologie qu'un peu moins grande peut-être. pour approfondir la morale.

qu'un seul mot dans le texte. — On ger le texte et de lire d'après un ne l'eue pas quelqu'un directement. passage de Stobée : Dans toutes les J'ai ajouté ce dernier mot pour atté- sensations. Je ne crois pas cette monuer ce que cette proposition a de choquant. En effet on loue très-justet quelqu'un parce qu'il est pruderre et sage, aussi bien qu'on le loue Par ce qu'il est tempérant. Les vertus interi lectuelles sont dignes de louange, en ce qu'elles ont dû être cultivées auscă pour se développer. Les germes les plus féconds accordés par le ciel risca ent d'avorter, si celui qui les a recuas de Dieu ne les soigne pas avec sollicitude. L'homme a donc sa part dans les vertus intellectuelles, tout

théories, on voit qu'Aristote comme dans les vertus morales, quoi-

\$ 3. Dans toutes les affections mo-S 2. L'estime et l'éloge. Il n'y a rales. M. Spengel propose de chandification nécessaire. Seulement, il faut admettre qu'il n'est pas question dans le texte d'une citation de la Morale, et il faut traduire comme je l'ai fait. Voir le mémoire de M. Spengel, Sur les ouvrages Moraux d'Aristote, Mémoires de l'Académie des sciences de Bavière, tome II, p. 513. - Comme pour des choses obscures. Principe tout péripatéticien, et qu'il est excellent d'appliquer dans une foule de cas. - Les exercices gymnastiques... Le boire

qu'un autre. Le moral, qui se dit dans la langue grecque êthos, par un ê long, est ainsi dénommé de l'habitude qui se dit éthos, par un é bref; et la morale, êthikê, ne s'appelle ainsi en grec que parce qu'elle résulte d'habitudes ou de mœurs, éthidzesthai. § 3. Ceci doit encore nous montrer clairement qu'aucune des vertus de la partie irraisonnable de l'âme ne nous est innée par l'action seule de la nature. Il n'y a pas une chose de nature qui puisse, par l'habitude, devenir autre qu'elle n'est. Ainsi, par exemple, la pierre et en général tous les corps pesants, tous les graves sont naturellement portés en bas. On a donc beau jeter une pierre en l'air et l'habituer en quelque sorte à y monter, elle n'ira pas pour cela jamais d'ellemême en haut; elle ira toujours en bas. Et de même pour tous les autres cas de ce genre.

la phrase précédente. - Qui se dit fussent aussi frappantes dans notre dans la langue grecque. Sai dû paraphraser le texte pour faire bien comprendre le rapprochement éty- nature. A la différence des vertus mologique que fait l'auteur. Ce rap- intellectuelles, que la nature nous prochement est indiqué aussi dans la donne, et que l'habitude seule ne Morale à Nicomaque, livre II, ch. 4, pourrait pas nous procurer. - La § 4. — D'habitudes ou de mœurs. pierre... Exemple cité aussi dans la Il n'y a qu'un mot dans l'original; Morale à Nicomaque, livre II, ch. 4, mais j'ai dû mettre le second pour § 2, et qu'Aristote a bien souvent réque la ressemblance et la dérivation pété dans ses divers ouvrages.

langue qu'elles le sont en grec.

§ 3. Innée par l'action seule de la

# CHAPITRE VII.

pes Tivers phénomènes de l'âme : les affections, les facultés, les dis positions. — Définition de ces trois choses. — La bonne dispossition est également éloignée de l'excès en plus et du défaut en moins. - Exemples divers.

§ 1. Après cela, il faut, puisque nous voulons étudier la nature de la vertu, savoir tout ce qu'il y a dans l'âme et tous les phénomènes qui s'y produisent. Or, il y a trois choses dans l'âme : des affections ou passions, des facultés, des dispositions, de telle sorte que la vertu doit être une de ces trois choses-là. Les passions ou affections sont, par exemple, la colère, la crainte, la haine, le désir, l'envie, la pitié et tous les autres sentiments de ce genre, qui d'ordinaire ont pour suites inévitables la peine ou le plaisir. § 2. Les facultés sont les puissances intimes d'après lesquelles on peut nous dire capables de ces passions diverses; et, par exemple, ce sont les puissances qui nous rendent capables de nous mettre en colère, de nous

Ch. VII. Morale à Nicomaque, Affections ou passions. Il n'y a qu'un livre II, ch. 5; Morale à Eudème, livre II, ch. 2.

S revient très-fréquemment dans le texte, surtout au début des chapitres. C'est une négligence que commet rare-ment Aristote, quoiqu'assez peu On voit qu'il n'est pas question de soucieux de son style en général. — toutes les facultés de l'âme.

seul mot dans le texte. Il faut se rappeler qu'il ne s'agit ici que de la 1. Après cela. Cette locution partie irraisonnable de l'âme, et par conséquent, des seules vertus mo-

§ 2. Les facultés. Même remarque.

affliger, de nous appitoyer, et de ressentir telles autres affections analogues. § 3. Enfin, les dispositions sont les conditions particulières qui font que nous sommes bien ou mal disposés par rapport à tous ces sentiments. Ainsi, pour ce qui regarde la faculté de se mettre en colère, si l'on s'y met avec une excessive facilité, c'est une mauvaise disposition en ce qui regarde la colère; et si nous ne nous y mettons pas du tout, même pour les choses qui peuvent provoquer très-légitimement notre courroux, c'est encore également une mauvaise disposition en fait de colère. La disposition moyenne entre ces deux extrêmes consiste à ne pas s'emporter par trop violemment, et à n'être pas non plus par trop insensible; et quand nous sommes disposés ainsi, nous sommes disposés comme il faut. On pourrait faire une observation pareille pour tous les cas analogues. § 4. C'est qu'en effet la modération, qui ne se met en colère qu'avec raison, et la douceur, tiennent le milieu entre l'irritabilité qui nous jette sans cesse dans la colère, et l'indissérence qui fait que nous ne nous irritons jamais. Même remarque pour la fanfaronnade, qui se vante de tout, et la dissimulation, qui ne dit pas les choses. Feindre d'avoir plus qu'on a, c'est de la fanfaronnade; feindre d'avoir moins, c'est de la dissimulation. Le milieu entre ces extrêmes est précisément la vérité et la franchise.

<sup>§ 3.</sup> Bien ou mal disposés. Suivant habitudes des individus, les disposile caractère, le tempérament ou les tions sont très-variables.

# CHAPITRE VIII.

pes «Lispositions: bonnes, elles sont dans une sorte de milieu; m 🗪 uvaises, elles sont dans l'excès ou dans le défaut. — Objectio was sur les biens qui ne sont ni dans le défaut ni dans l'excès. I léfutation de cette objection.

1. De même encore pour tous les autres sentiments. Pour eux aussi, la fonction propre de la disposition morale, c'est de faire que nous soyons bien ou mal à l'égard des choses diverses que ces sentiments concernent. Etre bien disposé, c'est n'être, ni dans l'excès en trop, ni dans le défaut en moins. Ainsi, la disposition est bonne à l'égard des choses qui peuvent nous mériter la louange, quand elle se tient dans une sorte de milieu. La disposition est mauvaise, quand on est dans l'excès ou dans le défaut. § 2. Puis donc que la vertu est le milieu dans les affections de l'âme, et que les affections, ou en d'autres termes les passions de l'âme, sont ou des peines ou des plaisirs, il n'y a pas de vertu sans peine ou sans Plaisir. Cela même nous prouve encore, d'une manière générale, que la vertu se rapporte aux peines et aux plaisirs de l'âme. S 3. On pourrait objecter à cette

Ch. Fill. Morale à Nicomaque, 4 Livre II, ch. 2 et 4.

<sup>1.</sup> Que nous soyons bien ou 1 Chapitre précédent.

<sup>§ 2.</sup> Ou en d'autres termes les ell, ch. 5 et 6; Morale à Eu- passions. Paraphrase du mot qui précède, et qui est seul dans le texte. § 3. On pourrait objecter. Cette Répétition de ce qui vient d'être objection contre la théorie des milieux est d'Aristote lui-même, allant

théorie qu'il y a encore d'autres passions pour lesquelles le vice n'est ni dans l'excès ni dans le défaut; par exemple, l'adultère; l'homme qui le commet, ne peut pas séduire plus ou moins les femmes libres qu'il perd. Mais on ne voit pas, en faisant cette objection, que ce vice même et tout autre vice analogue qu'on pourrait citer, est compris dans le plaisir coupable de la débauche; et que, présentant à ce point de vue, soit un excès, soit un défaut, il est blâmable au même titre que tous les autres.

# CHAPITRE IX.

Le contraire du milieu, qui est la vertu, est tantôt le défaut, tantôt l'excès. Exemples divers et opposés. — Les deux extrêmes peuvent être contraires au milieu. — Deux méthodes pour distinguer le contraire. Voir quel est le contraire le plus éloigné. Voir aux penchants naturels. — Difficulté et mérite de la vertu.

§ 1. La suite nécessaire de ceci, c'est d'expliquer quel est le contraire de ce milieu qui fait la vertu. Est-ce l'excès? est-ce le défaut? Il est certains milieux dont le

ainsi au devant des critiques. On la rentre ainsi dans la théorie générale trouvera développée dans la Morale des milieux. à Nicomaque, livre II, ch. 6, § 48; et dans la Morale à Eudème, livre II, ch. 4, vers la fin. — Dans le plaisir coupable de la débauche. Et qu'il

Ch. IX. Morale à Nicomaque. livre II, ch. 7; Morale à Eudème, livre II, ch. 5.

§ 1. La suite nécessaire de ceci.

corr traire est le défaut; il en est d'autres pour lesquels c'est l'excès. Ainsi, le contraire du courage, ce n'est pas la Lémérité, qui est un excès; c'est la lâcheté, qui est un dé faut. Loin de là, pour la tempérance, qui est le milieu entre la débauche sans frein et l'insensibilité, en ce qui concerne le plaisir, le contraire n'est pas l'insensibilité est un défaut; c'est la débauche, laquelle est un exces. § 2. Au reste, les deux extrêmes peuvent à la fois être contraires au milieu, l'excès comme le défaut; car le milieu est en désaut relativement à l'excès, et il est en exces relativement au défaut. Ceci nous explique pourquoi les prodigues trouvent que les gens généreux n'ont pas de générosité, et pourquoi les gens qui n'ont pas de générotraitent les gens généreux de prodigues. Ceci nous explique encore comment les téméraires et les imprudents appellent les gens courageux des lâches, et comment les làches appellent les gens courageux des téméraires et des sous. § 3. Il y a deux motifs pour qu'on doive considérer ainsi l'excès et le défaut, comme les contraires du milieu. D'abord, on peut ne regarder qu'à la chose même et voir quelle est des deux extrémités celle qui est la plus éloignée ou la plus proche du milieu. Ainsi, par exemple, on Peut se demander si c'est la prodigalité ou l'avarice qui est le plus éloignée de la générosité véritable; et

J'ai 🕶 rié les formules par lesquelles 🏻 té... C'est la débauche. Ces exemples début ent les chapitres; mais dans le sont aussi ceux que l'on trouve dans texte, c'est presque toujours la même, ainsi 🗨 we je l'ai déjà remarqué plus haut, dens la note 1, sur le ch. 7. J'ai justes. cra devoir éviter cette monotonie et celle mégligence. — C'est la lache- générosité. Toutes ces répétitions

la Morale à Nicomaque, et dans la Morale à Eudème; et ils sont très-

<sup>§ 2.</sup> Les gens qui n'ont pas de

comme la prodigalité semblerait être de la générosité plutôt que l'avarice, cette dernière paraîtrait plus éloignée du milieu. Or, les choses les plus éloignées du milieu semblent aussi les plus contraires. Ainsi donc, en ne s'en tenant qu'à la chose même, le défaut dans ce cas paraitrait plus contraire au milieu que l'autre extrême. § 4. Mais il est encore un second moyen d'apprécier ces nuances; et le voici. Les penchants auxquels nous sommes le plus portés par la nature, sont aussi les plus contraires au milieu: par exemple, la nature nous pousse au déréglement et à la débauche plus qu'à la réserve et à la tempérance. Les penchants qui nous sont naturels ne font que s'accroître de plus en plus; et les choses auxquelles nous ajoutons sans cesse, deviennent aussi de plus en plus contraires. Or, nous donnons et nous inclinons bien plus à la débauche qu'à la tempérance; et c'est alors l'excès, et non le défaut, qui paraît être plus contraire au milieu; car la débauche est le contraire de la sagesse, et elle est un coupable excès.

🖇 5. Nous avons donc étudié la nature de la vertu ; et nous voyons que c'est une sorte de milieu dans les passions : de l'âme. Aussi, l'homme qui veut acquérir par sa moralité une véritable considération, doit rechercher avec soin le milieu dans chacune des passions qu'il peut ressentir.

sont dans le texte. Il cut peut-être qui est le plus éloigné du milieu, et été plus exact et plus clair de dire : qui est son vrai contraire, comme « les avares. »

§ 3. Le défaut dans ce cas. J'ai plus bas. ajouté ces derniers mots pour éclair-

pour la débauche, qu'on cite un peu

§ 4. Et le roici. L'original est cir la pensée, puisqu'il est des cas moins net que ma traduction. J'ai dû ou c'est l'excès et non pas le défaut tacher d'éclaireir la pensée.

86. Voilà pourquoi c'est une grande œuvre que d'être vertue en et bon. Car, en toute chose, il est difficile de trouver le milieu; et, par exemple, s'il est donné à tout le monde de tracer un cercle, il est très-difficile de trouver le vrai milieu de ce cercle une fois tracé. Cette comparaison ne s'ap plique pas moins aux sentiments moraux. Il est aussi très-facile de se mettre toujours en colère, et il ne l'est pas moins de rester dans l'état contraire de celui-là. Mais se tenir dans un milieu convenable est chose fort mal aisée. En général, on peut voir, pour toutes les passions indistinctement, qu'il est facile de tourner autour du milieu, mais que le milieu qui mérite véritablement la louange est difficile à rencontrer; et aussi la vertu est-elle bien rare.

§ 6, De tracer un cercle,... Une fois tracé. J'ai dû ajouter ces derniers mots pour que la pensée fût juste. Il faut entendre qu'il s'agit de trouver le centre du cercle par des moyens géométriques; car autre-

aisée avec l'ouverture même du compas qui vient de servir à tracer le cercle. La comparaison d'ailleurs pouvait être mieux choisie; elle se retrouve, ainsi que toutes ces idées de ce chapitre, dans la Morale à Nicoment la chose serait parfaitement maque, livre II, ch. 9, § 2.

#### CHAPITRE X.

La vertu dépend de l'homme; elle est volontaire, ainsi que le vice. — Erreur de Socrate. — Les législations, l'estime et le mépris des hommes prouvent que la vertu dépend de notre libre arbitre. - Autres preuves à l'appui de cette théorie. - L'homme, comme le reste de la nature, a la force de produire certaines choses et certains actes. Ces actes changent; et avec eux changent aussi les principes par lesquels l'homme les produit : la volonté; la détermination. — La liberté dans l'homme est incontestable.

- § 1. Puisque nous parlons de la vertu, il est bon d'examiner, après ce qui précède, si la vertu peut ou ne peut pas s'acquérir; ou bien, si comme le prétendait Socrate, il ne dépend pas de nous d'être bons ou mauvais : « Demandez, disait-il, à un homme quel qu'il soit s'il
- » veut être bon ou méchant; et vous verrez certainement
- » qu'il n'est personne qui préfère jamais être vicieux.
- » Faites la même épreuve pour le courage, pour la lâ-
- » cheté, et pour toutes les autres vertus; et vous aurez
- » toujours le même résultat ». § 2. Socrate en concluait
- livre III, ch. 1 et suiv.; et notam- son plein gré. Cette théorie tendait, livre II, ch. 6 et suiv.
- Socrate et Platon ne s'exprimaient pas vices. » aussi précisément. Ils disaient seulement qu'on n'est vicieux que mal- théorie a été fréquemment combattue

Ch. X. Morale à Nicomaque, gré soi, et que nul ne fait le mal de ment, ch. 6; Morale à Eudème, il faut l'avouer, à contester la liberté dans l'homme. - Les autres vertus. § 1. Il ne dépend pas de nous. Sous-entendu : « et pour les autres

§ 2. Socrate en concluait. Cette

quae s'il y a des méchants, ils ne sont évidemment mécants que malgré eux; et, par suite aussi, il n'était pas on oins évident pour lui que les hommes sont vertueux sa ras la moindre intervention de leur part. § 3. Ce système, qua ciqu'en dise Socrate, n'est pas vrai. Et pourquoi donc al rs le législateur défend-il de commettre de mauvaises actions, et ordonne-t-il d'en faire de bonnes et de vertu e uses? Pourquoi impose-t-il des peines à celui qui commet des actions mauvaises, ou qui n'accomplit pas les bomes qu'il commande? Le législateur serait bien absurde nous ordonner, dans ses lois, des choses qui ne déperadraient pas de nous. § 4. Mais loin de là; il est certain qu'il dépend des hommes d'être bons ou mauvais; et, ce qui le prouve encore, ce sont les louanges et le mépris dont les actions humaines sont l'objet. La louange s'adresse à la vertu; le mépris s'adresse au vice. Mais ni l'un ni l'autre ne pourraient s'appliquer à des actes involontaires. Donc évidemment à ce point de vue encore, il faut qu'il dépende de nous de faire le bien et de faire le mal.

§ 5. On a fait encore une espèce de comparaison pour

dans la Morale à Nicomaque, comme — Il faut qu'il dépende de nous. J'ai elle l'est ici. - Sans la moindre inconséquence forcée de ce système.

- § 3. Pourquoi donc le législateur. Argument très-souvent employé depuis Aristote, et qu'on pouvait avec toute raison tourner contre l'auteur des Lois.
- S 4. Les louanges et le mépris. Autre argument, qui est aussi puissant et qui est devenu aussi commun.

déjà fait remarquer, dans mes notes tervention de leur part. C'était une sur la Morale à Nicomaque, l'importance et la netteté de cette théorie. Jamais la liberté de l'homme n'a été affirmée en termes plus positifs. Il y a un argument supérieur à tous ceuxlà, et qui est le témoignage irrésistible de notre conscience; mais c'était déjà beaucoup de voir les autres et de les exprimer si précisément.

§ 5. On fait encore unc... compa-

prouver que l'homme n'est pas libre : « Pourquoi, dit-on, " quand nous sommes malades, ou que nous sommes laids, " ne nous blâme-t-on pas ? " Mais ceci est une erreur ; et nous blâmons vivement les gens, quand nous croyons que c'est eux-mêmes qui sont cause de leur maladie ou de leur laideur, parce que nous pensons que, même en cela, il y a quelque chose de volontaire. Mais le volontaire, la liberté s'applique surtout au vice et à la vertu.

§ 6. En voici une preuve encore plus frappante. Toute chose dans la nature est capable d'engendrer une substance pareille à ce qu'elle est elle-même. Témoins, les animaux et les végétaux, qui les uns et les autres sont capables de se reproduire. Les choses se reproduisent, grace à certains principes, comme l'arbre se reproduit de la graine qui en est le principe en quelque sorte. Mais ce qui vient des principes, et après eux, est aussi absolument de même; et tels sont les principes, telles sont par suite les choses qui en sortent. § 7. On peut voir ceci encore plus clairement dans les choses de géométrie. Là, en effet, certains principes étant posés, les conséquences qui viennent des principes, sont tout à fait comme les principes euxmêmes. Et, par exemple, si les trois angles d'un triangle

rainen. La pensée n'est pas assez dégagée; on veut dire sans doute le que la vertu et le vice ne sont pas dire que, quand il y à un changement plus voloutaires en nous, que la maladie ou la laideur. — Le volontaire, la titerté. l'aisjoute ce second mot, paraphraise du premier.

5 û. Encore plus frappante. On peut trouver au contraire que cette preuven a rien de frappant, et qu'elle checar de géométrie. La géométrie le series preuven a rien de frappant, et qu'elle checar de géométrie. La géométrie le peute de la géométrie.

sont égaux à deux droits, et ceux d'un carré égaux à quatre droits, du moment que les propriétés du triangle viendraient à changer, celles du quadrilatère changeraient du même coup. Car ce sont là des propositions qui sont réciproques; et si le carré n'avait pas ses angles égaux à quatre angles droits, le triangle n'aurait pas non plus les siens égaux à deux.

§ 8. Ceci se répète également, et avec une similitude parsaite, pour ce qui regarde l'homme. L'homme aussi peut engendrer de la substance; et c'est d'après certains principes et d'après certains actes qu'il fait, que l'homme peut produire les choses qu'il produit. Comment d'ailleurs en se rait-il autrement? Aucun des êtres inanimés ne peut agir, au sens vrai de ce mot; et même parmi les êtres animés aucun n'agit réellement, excepté l'homme. Donc, evidenment l'homme produit des actes d'un certain genre. § 9. Mais comme les actes de l'homme changent sans cesse sous nos yeux, et que nous ne faisons jamais identiquement les mêmes choses; comme, d'un autre côté, les actes produits par nous le sont en vertu de certains principes, il est clair que, dès que les actes changent, les principes de ces actes changent aussi, comme nous le disions

n'est Pas plus concluante dans ce casci que l'histoire naturelle, bieu que l'aii d'ane cité soit incontestable.

actes dont il est la cause unique et spontanée. — Excepté l'homme. Ces principes sont très-vrais; et c'est se

S. Peut engendrer de la substance. Cette expression assez prétendie use est dans l'original, et ma tradraction est très-fidèle. D'ailleurs, il ne faut pas entendre que l'homme est capable d'engendrer des êtres semblables à lui; mais seulement des

actes dont il est la cause unique et spontanée. — Excepté l'homme. Ces principes sont très-vrais; et c'est se faire une idée juste de la dignité de l'homme, et à la fois de la distance immense qui le sépare du reste des animaux. — L'homme produit des actes. Conclusion fort simple d'un raisonnement obscur et embarrassé.

<sup>§ 9.</sup> Comme nous le disions tout à

tout à l'heure dans cette comparaison empruntée de la géométrie. § 10. Or, le principe de l'action, bonne ou mauvaise, c'est la détermination, c'est la volonté, et tout ce qui, en nous, agit d'après la raison. Mais certainement, la raison, la volonté qui inspirent nos actes changent aussi, puisque nous changeons nos actes de notre pleine volonté. Donc, le principe et la détermination changent tout comme eux; c'est-à-dire que ce changement est parfaitement volontaire. Donc évidemment enfin, il ne dépend que de nous d'être bons ou mauvais.

§ 11. « Mais, dira-t-on peut-être, puis qu'il ne dé-» pend que de moi d'être bon, je serai, si je le veux, le » meilleur des hommes ». Non; cela n'est pas possible, comme on se l'imagine. Et pourquoi? C'est que cette perfection n'a pas lieu même pour le corps. On a beau vouloir soigner son corps, on n'aura pas pour cela le plus beau corps du monde. Car, non-seulement il faut des soins assidus, mais il faut de plus que la nature nous ait donné un corps parfaitement beau et parfaitement sain. Avec des soins, le corps certainement sera beaucoup mieux; mais il ne sera pas pour cela le mieux organisé entre tous les autres. § 12. Il faut admettre qu'il en est de même aussi pour l'âme. Pour être le plus vertueux des hommes, il ne suffira pas de vouloir, si la nature ne vous

l'heure. Un peu plus haut, dans le c'est y faire implicitement appel. même chapitre, \$ 7.

possible ici d'invoquer le témoignage revient bien fréquenment, ainsi que de la conscience et de la psycho- je l'ai déjà fait remarquer. Voir plus logie; mais en parlant de la volonté, haut, ch. 9, § 1.

<sup>§ 11.</sup> Et pourquoi? Locution que § 10. C'est la volonté. Il eut été l'auteur semble affectionner, et qui

v aide pas; mais, néanmoins, on en sera beaucoup meilleur, par suite de cette noble résolution.

#### CHAPITRE XI.

Théorie de la liberté dans l'homme. — Définition de l'acte volontaire et libre. - Trois espèces d'appétits. - Le plaisir est la sualite de tout ce qu'on fait par désir; la douleur, de tout ce qu'on fait par nécessité. — Objection à cette théorie. — L'intempérance, dit-on, est involontaire. Béfutation de cette théorie.

- S 1. Après avoir démontré que la vertu dépend de nous, il est nécessaire de traiter du libre arbitre, et d'expliquer ce qu'est l'acte libre et volontaire; car en fait de vertu, c'est le volontaire et libre arbitre qui est le point vraiment essentiel. Le mot de volontaire désigne, absolument parlant, tout ce que nous faisons sans y être contraints par une nécessité quelconque. Mais cette définition exige peut-être qu'on l'éclaircisse par des explications.
  - § 2. Le mobile qui nous fait agir, c'est d'une manière toute générale, l'appétit. On peut distinguer trois espèces d'appétits : le désir, la colère, la volonté. Recherchons, en

d'ailleurs du contexte lui-même.

Ch. XI. Morale à Nicomaque, proprement parler. livre III, ch. 1 et suiv; Morale à Eudème, livre II, ch. 7.

<sup>5 12.</sup> De cette noble résolution. simplement : « du volontaire. » l'ai ajouté ces mots qui ressortent Le point vraiment essentiel. Autrement, il n'y aurait pas de vertu, à

<sup>§ 2.</sup> La colère. Il faut entendre ici le mot de « colère » dans le sens § 1. Du tibre arbitre. Le texte dit large et un peu indéterminé où Platon

premier lieu, si l'action que nous fait faire le désir est volontaire ou involontaire. Il n'est pas possible qu'elle soit involontaire. Pourquoi cela? et d'où cela vient-il? Tout ce que nous faisons autrement que par notre libre volonté, nous ne le faisons que par une nécessité qui nous domine. Or, il y a toujours une certaine douleur à la suite de tout ce qu'on fait par necessité. Le plaisir, au contraire, est une conséquence de ce qu'on fait par désir. Ainsi donc, les choses qui sont faites par désir ne sauraient être involontaires, du moins en ce sens; et elles sont certainement volontaires. § 3. Il est vrai qu'à cette théorie on pourrait en opposer une autre qu'on fait pour expliquer l'intempérance : « Personne, dit-on, ne fait le mal » de son plein gré en sachant que c'est le mal; et pourtant, » ajoute-t-on, l'intempérant incapable de se dominer, » tout en sachant bien que ce qu'il fait est mal, ne le fait » pas moins; mais c'est qu'il suit l'impulsion de son désir. Il » n'agit donc pas de sa libre volonté; et il est contraint » par une nécessité fatale ». § 4. Mais nous réfuterons cette objection par le même raisonnement que plus haut. Non; l'acte que provoque le désir n'est point un acte de nécessité; car le plaisir est la suite du désir, et ce qui se fait par plaisir n'est jamais d'une nécessité inévitable. Mais on pourrait prouver encore autrement que le débauché agit de sa pleine volonté; car apparemment, on ne niera pas que les hommes injustes sont injustes volontairement.

le prend si souvent. Du reste le désir et la volonté qu'on a fréquemment confondus, sont ici distingués aussi nettement que possible. — Pourquoi cela? Voir la note que j'ai mise un

peu plus haut sur des locutions analogues, ch. 10, § 41.

<sup>§ 3.</sup> Personne, dit-on. Geci se rapporte à Platon et à Socrate.

<sup>§ 4.</sup> Sont injustes involuntairement.

Or- les débauchés sont injustes et commettent une injustice ; et par conséquent, le débauché, qui n'est plus maître de lui, fait volontairement ses actes d'intempéran ce.

#### CHAPITRE XII.

Suite de la réfutation précédente. — Autre objection pour prouve x- que l'intempérance est involontaire. Cette objection s'applique aux actes de la colère et à ceux de la volonté, comme à <: Cux du désir. — Réfutation de cette seconde objection. Le mé pris qu'on a pour l'intempérant prouve bien qu'il agit volontai rement.

1. Mais il est encore une autre objection qu'on oppose à notre théorie, pour démontrer que l'intempérance n'est pas volontaire : « L'homme tempérant, dit-» on, fait de sa propre volonté les actes de tempérance; on l'estime pour sa vertu, et jamais l'estime ne » s'attache qu'à des actes volontaires. Mais, si ce qu'on » fait suivant le désir naturel, est volontaire, tout ce » qu'on fait contre ce désir est involontaire. Or, l'homme

On pour rait répondre, dans le système tice que Platon confond avec le déque l'on critique ici, que les actes injustes sont involontaires, comme tous les autres actes vicieux; et qu'on livre III, ch. 1; Morale à Eudème, commet l'injustice malgré soi, comme livre II, ch. 8. toute autre saute. - Les débauchés

sordre de l'ame.

Ch. XII. Morale à Nicomaque,

§ 1. Une autre objection. On peut sont injustes. On ne voit pas trop trouver cette objection bien subtile. comment, si ce n'est de cette injus- - Dit-on. J'ai ajouté ces mots pour

- » tempérant agit contre le désir, et il s'ensuit que le tem-» pérant n'est pas volontairement tempérant. » Mais évidemment c'est là une erreur; donc, ce qui est selon le désir n'est pas non plus volontaire.
- § 2. On applique encore un système tout pareil aux actes qui se rapportent à la colère; car les mêmes raisonnements qui valent pour le désir, valent aussi pour elle; et ils forment une égale difficulté, puis qu'on peut être tempérant et intempérant en fait de colère.
- § 3. La dernière des espèces que nous avons distinguées parmi les appétits, c'était la volonté; et il nous reste pour elle à rechercher si elle est libre. Mais les débauchés et les intempérants veulent aussi, jusqu'à un certain point, les actes coupables vers lesquels ils se précipitent; et l'on peut dire qu'ainsi les débauchés font le mal en le voulant. Mais personne, dira-t-on encore, ne fait volontairement le mal en sachant que c'est du mal. Or, le débauché qui sait bien que ce qu'il fait est mal, n'en agit pas moins avec volonté; donc il n'est pas libre, et la volonté ne l'est pas avantage. § 4. Avec ce beau raisonnement, on supprime radicalement la débauche et le débauché. Si l'intempérant n'est pas libre, il n'est pas répréhensible; mais l'intempérant est répréhensible; donc

nette. — Donc ce qui est selon le désir. Et qui constitue un vice ou

à-dire qu'on cherche à démontrer système de Platon et de Socrate. que la colère est involontaire, tout

que la forme de l'objection fût plus qu'on n'est pas plus coupable dans un cas que dans l'autre.

§ 3. Que nous avions distinguées. Dans le chapitre précédent, plus haut § 2. Un système tout pareil. C'est- § 11. — Dira-t-on encore. Dans le

S 4. L'intempérant est répréhenaussi bien que l'intempérance, et sible. C'est l'argument dont on s'est il agit volontairement, donc la volonté est libre. Du reste, comme il y a dans tout ceci des raisonnements qui semble rat contradictoires, il est bon d'expliquer plus claireme nt ce que c'est que l'acte volontaire et libre.

#### CHAPITRE XIII.

Défi ma fition de la violence ou force : elle peut agir sur les êtres animés, tout aussi bien que sur les êtres inanimés. Il y a violence torres les fois que la cause qui fait agir est extérieure aux êtres quarelle meut. Il n'y a plus violence quand la cause est dans les êtres eux-mêmes.

1. Expliquons d'abord ce qu'on entend par force ou violence et par nécessité. La violence se trouve même dans les êtres inanimés. Ainsi, on peut voir qu'un lieu spécial a été assigné à chacune des choses inanimées; et, par exemple, le lieu du feu est en haut; et celui de la terre est en bas. Mais toutefois, l'on peut contraindre, par une sorte de violence, la pierre à monter et le feu à descendre. § 2. On peut à plus forte raison violenter l'être animé; et, Par exemple, on peut par la force détourner un cheval de la ligne droite où il court, pour lui faire changer son

que s'attire l'intempérant, démontre livre II, ch. 8. qu'il est coupable. - L'acte volontaire et libre. Il n'y a qu'un seul C'est-à-dire que le seu, ou plutôt la mot dans l'original.

Ch. XIII. Morale à Nicomaque,

déjà servi plusieurs sois. Le mépris livre III, ch. 1; Morale à Eudème,

§ 1. Le lieu du feu est en haut. flamme, tend naturellement à toujours monter.

mouvement en revenant sur ses pas. Ainsi donc, toutes les fois qu'il existe, en dehors des êtres, une cause qui leur fait faire ce qui est contre leur nature ou contre leur volonté, on dit que ces êtres font par force ce qu'il font. Au contraire, toutes les fois que les êtres ont en eux-mêmes la cause qui les meut, nous ne disons jamais qu'ils sont forcés de faire ce qu'ils font. § 3. Autrement, le débauché qui ne se maîtrise pas réclamera, et il soutiendra qu'il n'est pas responsable de son vice; car il prétendra qu'il ne commet sa faute que parce qu'il y est forcé par la passion et le désir. Que ce soit donc là pour nous la définition de la violence et de la contrainte : il y a violence toutes les fois que la cause qui oblige les êtres à faire ce qu'ils font, leur est extérieure; il n'y a plus violence, du moment que la cause est intérieure et dans les ètres mêmes qui agissent.

cause est tout intérieure et qui n'en état naturel et régulier.

§ 2. En eux-mêmes la cause qui sont pas moins involontaires; tous les meut. Cette distinction n'est peut- les actes de folie, par exemple. Il être pas aussi juste qu'elle le paraît fallait donc ajouter cette autre cond'abord. Il y a des actes dont la dition que les êtres fussent dans leur

#### CHAPITRE XIV.

De finition des idées de nécessité et de nécessaire. — Exemples divers.

\$\ 1. Quant à ce qui concerne les idées de nécessité et nécessaire, il faut dire qu'on ne peut pas appliquer l'idée de nécessaire, ni de toute façon, ni partout. Par exemple, elle ne s'applique jamais à rien de tout ce que nous faisons par plaisir; car il serait absurde de dire qu'on a été nécessairement forcé par le plaisir à séduire la femme de son ami. § 2. Ainsi, l'idée de la nécessité n'est pas applicable indistinctement à toutes les choses; elle ne l'est jamais que dans celles qui nous sont extérieures: et par exemple, il y a eu nécessité pour quelqu'un de subir un certain mal afin d'éviter un mal plus grand qui menacait sa fortune. C'est encore ainsi que je puis dire : « Je suis forcé nécessairement de me rendre en \* toute hâte à ma campagne; car si je tardais, je n'y trou-» verais plus que des récoltes perdues ». Voilà des cas où l'on peut dire qu'il y a nécessité.

Ch. XIV. Morale à Nicomaque, comaque, Aristote démontre fort livre III, ch. 4; Morale à Eudème, bien que, pour ce cas même, on ne livre II, ch. 8.

peut pas dire qu'il y ait nécessité, § 4. Forcé par le plaisir. Obser- dans le seus absolu de ce mot. C'est plutôt une contrainte morale. Il faut § 2. Il y a eu nécessité... afin d'é- réserver l'expression de nécessité

vation aussi simple qu'importante.

riter un mal. Dans la Morale à Ni- pour les cas de force majeure.

# CHAPITRE XV.

De l'acte volontaire : c'est l'intention qui en fait toute l'importance. — Exemple de la femme qui empoisonne son amant dans un philtre, en voulant s'en faire aimer.

§ 1. L'acte volontaire ne pouvant consister dans une impulsion aveugle, il reste que l'acte volontaire vienne toujours de la pensée; car, si l'acte involontaire est ce qui a lieu, et par nécessité, et par force, on peut ajouter, comme troisième condition, que c'est ce qui n'a pas lieu avec réflexion et pensée. Les faits nous montrent bien la vérité de ceci. Quand un homme en frappe, ou même en tue un autre, ou bien quand il commet quelqu'acte pareil sans aucune préméditation, on dit qu'il l'a fait contre son gré; et cela prouve que l'on place toujours la volonté dans une pensée préalable. § 2. C'est ainsi qu'on raconte qu'une femme ayant donné un philtre à boire à son amant, et l'homme étant mort de ce philtre, elle fut absoute par devant l'Aréopage, où elle avait comparu, et le tribunal l'acquitta sur ce simple motif qu'elle n'avait pas agi avec préméditation. Elle avait donné ce breuvage par affection; seulement, elle s'était trompée. L'acte ne parut pas volontaire, parce qu'elle n'avait pas donné le philtre

Ch. XV. Morale à Nicomaque, livre qu'un mot dans le texte. - Sans III, ch. 8; Morale à Eudème, livre aucune préméditation. Toutes les lé-II, ch. 6.

§ 1. Réflexion et pensée. Il n'y a différences.

gislations du monde ont consacré ces

avec l'intention de tuer celui qui devait le boire. Ainsi donc, on le voit, le volontaire rentre dans ce qui se fait avec intention.

# CHAPITRE XVI.

La Preférence réfléchie ne se confond, ni avec l'appétit, ni avec la volonté, ni même avec la pensée. Elle est la combinaison de plusieurs facultés. — Définition de la préférence : elle ne s'ap-Plique qu'aux moyens, et non au but; elle suppose une délibération antérieure de l'intelligence. — L'acte volontaire doit se distinguer de l'acte de présérence et de préméditation. — Exemples de quelques législateurs qui ont fait cette distinction. — Il n'y a de préférence possible que dans les choses où l'homme agit. La préférence n'a pas de place dans la science. Elle a lieu dans l'action, parce que l'homme peut s'y tromper en deux sens : ou par excès, ou par défaut.

S 1. Il nous reste encore à examiner si la préférence réflechie qui détermine notre choix, doit, ou non, passer pour un appétit. L'appétit se retrouve dans les autres animanx comme dans l'homme; mais la préférence qui choisit, n'y apparaît pas. C'est que la présérence est toujours accompagnée de la raison, et que sa raison n'est accordée à aucun autre animal. Ainsi donc, on pourrait

Ch. XVI. Morale à Nicomaque, au début du chapitre onzième, il a livre III, ch. 4 et 5; Morale à Eu- été établi que le mobile qui fait agtr derne, livre II, ch. 10.

l'homme, c'est, d'une manière géné-S 1. Pour un appétit. Plus haut, rale, l'appétit. La préférence réfléchie

conclure que la préférence n'est pas un appétit. § 2. Mais du moins, est-elle la volonté? Ou bien, n'est-elle même par davantage la volonté? La volonté peut s'appliquer même aux choses impossibles; et, par exemple, nous voudrion être immortels. Mais nous ne le préférons pas par un choix réfléchi. En outre, la préférence ne s'applique pas au but lui-même qu'on poursuit, mais aux moyens qu peuvent y mener; et par exemple, on ne peut pas dire qu'on préfère la santé; mais on préfère, entre les choses celles qui la procurent, la promenade, l'exercice, etc. et ce que nous voulons, c'est la fin même; car nous voulons la santé. S 3. Cette distinction nous indique évidemment la différence profonde de la volonté, et de la préférence réfléchie, qui décide notre choix. La préférence, comme son nom même l'exprime assez clairement. signifie que nous préférons telle chose à telle autre; et. par exemple, le meilleur au moins bon. Lorsque nous comparons le moins bon au meilleur, et que nous avons

se demander si elle est également un appétit. — N'est pas un appétit. mots qui signifient la préférence et l'appetit ne sont pas aussi opposés que les mots correspondants en français. L'opposition est si évidente dans notre langue, qu'il suffit de poser la question pour qu'elle soit résolue.

§ 2. Même aux choses impossibles. La distinction est aussi claire qu'elle est vraie. La présérence que nous conseille la raisou, ne s'applique jamais à des impossibilités. - Par un

faisant aussi agir l'homme, on peut choix réfléchi. Ici comme pour les mots « de préférence réfléchie » que j'emploie dans tout le cours de Dans la langue grecque, les deux cette discussion, je paraphrase k texte afin de le rendre plus intelligible. - La préférence ne s'applique pas au but. Cette nuance est difficile à saisir; et la pensée ne semble par très-juste, bien qu'elle se retrouve également dans la Morale à Nico maque. Il semble qu'on peut for bien présérer un but à un autre, comme on préfère un moyen à us autre pour atteindre ce but.

§ 3. La préférence réfléchie qui

la liberté du choix, c'est en ce sens spécial que l'on peut dire proprement qu'il y a préférence.

S 4. Ainsi, la préférence ne se confond, ni avec l'appétit , ni avec la volonté. Mais la pensée est-elle au fond la présérence? Ou bien, la présérence n'est-elle pas non plus la pensée? Nous pensons, et nous imaginons une soule de choses dans notre pensée. Mais ce que nous pensons, peut-il être aussi l'objet de notre préférence et de notre choix? Ou ne le peut-il pas? Ainsi, par exemple, nous pensons souvent aux évènements qui se passent chez les Indiens; pouvons-nous y appliquer notre préférence, comme nous y appliquons notre pensée? Par là, on voit que la préférence ne se confond pas du tout avec la pensée.

\$ 5. Puis donc que la préférence ne se rapporte isolément à aucune des facultés de l'esprit que nous venons d'érrumérer, et que ce sont là tous les phénomènes de l'ane, il faut nécessairement que la préférence soit la con Linaison de quelques-unes de ces facultés, prises deux à de ux. Mais comme la préférence ou le choix s'applique, ainsi que je viens de le dire, non pas à la fin même qu'on pour suit, mais seulement aux moyens qui y mènent;

décile notre choix. Même remarque passent chez les Indiens. Il est assez que De us haut : j'ai dû recourir à la para Darase.

5 4. La préférence n'est-elle pas et si cette conjecture était vraie, la non Plus la pensée. La pensée est date de la composition de la Grande prise le le sens le plus général Morale serait connue d'une manière de ce mot; et non pas dans l'accep- assez précise. tion restreinte et supérieure d'entendement, d'intelligence; ce qui suit Un peu plus haut au début de ce le procuve. - Aux événements qui se chapitre, §§ 1 et 2.

probable que ceci se rapporte à l'expédition d'Alexandre dans l'Inde;

§ 5. Ainsi que je viens de le dire.

comme en outre elle ne s'applique qu'à des choses qui nous sont possibles, et dans les cas où l'on peut se poser la question de savoir si telle ou telle chose doit être choisie, il est clair qu'il faut préalablement penser à ces choses et délibérer sur elles, et que c'est seulement après que l'un des deux partis nous a semblé préférable à l'autre, toute réflexion saite, qu'il se produit en nous une certaine impulsion qui nous porte à faire la chose. Alors, en agissant ainsi, nous paraissons agir par préférence.

§ 6. Si donc la préférence est une sorte d'appétit et de désir, précédé et accompagné d'une pensée réfléchie, l'acte volontaire n'est pas un acte de préférence. En effet, il est une foule d'actes que nous faisons de notre plein gré, avant d'y avoir pensé et réfléchi. Nous nous asseyons, nous nous levons, et nous accomplissons mille autres actions volontaires, sans y penser le moins du monde, tandis que, d'après ce qu'on vient de voir, tout acte qui se fait par préférence est toujours accompagné de pensée. § 7. Ainsi donc, l'acte volontaire n'est pas un acte de préférence; mais l'acte de préférence est toujours volontaire; et si nous préférons faire telle ou telle chose après mûre délibération, nous la faisons de notre pleine et entière volonté. On a même vu des législateurs, en

§ 6. N'est pas un acte de préference. Dans le sens où l'on vient de définir ce dernier acte; car en soi, de choix et de préférence, si la volonté est libre, comme on l'a établi

pas, comme ceux qu'on cite un peu plus bas.

§ 7. Ainsi donc l'acte volontairc. l'acte volontaire paraît bien un acte La distinction est aussi nette que possible et elle est parfaitement juste. - On a même vu des législateurs. plus haut. Sculement, il y a une foule Ces législateurs, qu'il eût été intéd'actes volontaires qui sont sponta- ressant de nommer, avaient toute rainés et que la réflexion n'accompagne son; et il est certain que les actes de

petit nombre il est vrai, distinguer profondément entre l'acte volontaire et l'acte prémédité, qu'ils plaçaient dans tout autre classe, en établissant de moindres peines pour les actes de volonté que pour ceux de préméditation.

\$ 8. La préférence ne peut donc avoir lieu que dans les choses que l'homme peut faire, et dans les cas où il dépend de nous d'agir ou de ne pas agir, de faire de telle façon ou de telle autre; en un mot, dans toutes les choses où l'on peut savoir le pourquoi de ce que l'on fait. § 9. Mais le pourquoi, la cause n'est pas du tout simple. En géométrie, quand on dit que le quadrilatère a ses quatre angles égaux à quatre angles droits, et qu'on demande pourquoi, on répond : C'est que le triangle a ses trois angles égaux à deux droits. Dans les choses de cette espèce, en remontant à un principe déterminé, on en tire le pourquoi. Mais dans les cas où il faut agir et où il y a Possibilité de choix et de préférence, il n'en est plus ainsi; car aucune préférence n'est déterminée. Mais si l'on demande: Pourquoi avez-vous fait cela? On ne peut que répondre : Parce que je ne pouvais pas faire autrement; bien : Parce que c'était mieux ainsi. C'est uniquement d'après les circonstances qu'on choisit le parti qui semble le meilleur, et ce sont elles qui nous décident. § 10. Aussi les choses de ce genre, la délibération est possible Pour savoir comment il faut agir. Mais il en est tout au-

preméditation sont toujours plus cause est fort différente en morale compables que les actes simplement de ce qu'elle est dans les sciences volontaires.

exactes. Il était important de faire

S 9. N'est pas du tout simple. La cette distinction.

trement dans les choses que l'on sait de science certaine. On ne va pas délibérer pour savoir comment il faut écrire le nom d'Archiclès, parce que l'orthographe en est déterminée, et qu'on sait positivement comment il faut l'écrire. Si l'on fait une faute, elle n'est pas dans l'esprit; elle est uniquement dans l'acte même d'écrire. C'est que dans tous les cas où il ne peut y avoir d'erreur possible pour l'esprit, on ne délibère pas; et c'est seulement dans les choses où la manière dont elles doivent être n'est pas déterminée exactement, qu'il y a possibilité d'erreur. § 11. Mais l'indétermination se trouve dans toutes les choses que l'homme peut faire, et dans toutes celles où la faute peut être double et en deux sens différents. Nous nous trompons donc dans les choses d'action, et par suite également dans les choses qui se rapportent aux vertus. Tout en visant à la vertu, nous nous égarons dans les chemins qui nous sont naturels et ordinaires. La faute alors peut se trouver également et dans l'excès et dans le défaut, et nous pouvons être entraînés à l'un et à l'autre de ces extrêmes par le plaisir ou par la douleur. Le plaisir nous pousse à faire mal, et la douleur nous porte à fuir le devoir et le bien.

\$ 10. Que l'on sait de science cer- qui doit écrire sait l'orthographe. taixe. Comme l'axiôme de géomé-On suppose d'ailleurs ici que celui aux sages résolutions.

§ 11. Dans toutes les choses que trie qui vient d'être cité un peu plus l'homme peut faire. Et c'est là haut. - Si l'on fait une faute. ce qui donne du prix à la vertu et

# CHAPITRE XVII.

Suite de la théorie précédente. - La sensibilité ne délibère pas, parce que tous ses actes sont spéciaux et déterminés. — De l'objet que poursuit la vertu; c'est le but lui-même, et non les moyens qui peuvent y mener.

§ 1. J'ajoute que la pensée ne ressemble pas du tout à la sensation. La vue ne peut absolument rien faire que de voir; l'ouïe ne peut faire autre chose que d'entendre. Aussi, ne délibérons-nous pas pour savoir s'il faut entendre ou s'il faut voir par l'ouïe. Quant à la pensée, elle est fort différente; elle peut faire telle chose ou telle autre chose; et voilà comment c'est dans la pensée qu'il y a délibération. § 2. On peut se tromper dans le choix des biens qui ne sont pas directement le but qu'on poursuit; car pour le but lui-même tout le monde est parfaitement d'accord; c'est-à-dire, par exemple, que tout le monde convient que la santé est un bien. Mais on peut se trom per sur les moyens qui mènent à ce but; et ainsi,

livre II, ch. 40.

a la sensation. La sensation est borcontraire peut s'appliquer à tout.

\$2. Tout le monde est parfaite- moyens.

Ch. XVII. Morale à Nicomaque, ment d'accord. Ceci n'est pas trèslivre III, ch. 5; Morale à Eudème, exact; et la diversité des systèmes sur le but suprême de la vie prouve § 1. La pensée ne ressemble pas assez qu'il peut y avoir dissentiment sur le but, aussi bien que sur les née pour chaque sens à un ordre moyens qui doivent y conduire. Ce spécial de fonctions; la pensée au qui est vrai, c'est qu'on s'accorde plus souvent sur le but que sur les

#### ... GRANDE MORALE.

bon pour la santé de manger et la consecution de la consecution del consecution de la consecution de l

uion sait en quoi et comment l'er-- : possibles, il nous faut dire à qu'il - . . . ertu. Est-ce au but lui-même? Est-re ses qui peuvent y mener? Et. par . 13 % lui-même qu'on vise? Ou simple--- . ... contribuent au bien? 🖔 4. Mais - - - - - t-il dans la science à cet égara? a service de l'architecture qu'il apportient . : . . l'on tend, en faisant une coas-🔗 . a ce but? Si ce but est bien pose, a ..... seame et solide maison, ce ne sera .... architecte qui trouvera et procurera A ... ... ... indre ce but. Une même obserto the pour toutes les autres sciences. and acvenit être de même aussi pour ta qui sen veritable objet serait de

2. Que se passe-t-il dans la serve. Ces comparaisons de la morele avec les sciences ne sont pas
les vactes : et elles reviennent trop
les le ment.

25 le chin même. C'est la en
le des le plication ordinaire de la
les vec le décide du but que l'homme
les les proposer; et le choix des
les les les receve à des facultes

s'oc uper de la fin même qu'elle doit toujours se proposer auss a bonne que possible, plutôt que des moyens qui concil misent à cette fin. Il n'y a que l'homme vertueux qui saur a procurer et trouver ce qui constitue cette fin, et ce qu'il faut pour y arriver. Il est donc tout naturel que la vert se propose cette fin qui lui est propre, dans toutes ces choses où le principe du meilleur est à la fois, et ce q ari peut l'accomplir, et ce qui peut se la proposer. Par suite , il n'y a rien de mieux au monde que la vertu; car c'est pour elle que tout le reste se fait; et c'est elle qui en contient le principe. § 6. Les choses qui contribuent à la fin qua'on se propose, semblent davantage n'être faites que pour cette fin. Au contraire, la fin elle-même représente en quelque sorte un principe, en vue duquel se font chacune des autres choses, dans la mesure même où chacune d'elles s'y rapportent. Donc, évidemment aussi pour la vertiz, puisqu'elle est le principe et la cause la meilleure, elle vise au but lui-même plutôt qu'aux choses secondaires qui v mènent.

inférieures, la prudence, l'habileté mieux au monde que la vertu. Ceci etc. C'est d'ailleurs la conclusion qui paraît un peu contredire les théories est donnée ici. — Il n'y a rien de du bonheur exposées plus haut.

# CHAPITRE XVIII.

La véritable fin de la vertu, c'est le bien; mais il faut entendre le bien pratique et réel. — On ne peut juger les hommes que sur les actes et non sur les intentions. — Théorie des milieux dans les passions.

§ 1. La fin véritable de la vertu, c'est le bien; et la vertu vise plus à cette fin qu'aux choses qui la doivent produire, attendu que ces choses même font partie de la vertu. Quelque vraie que soit cette théorie, si l'on voulait la généraliser, elle pourrait devenir absurde; par exemple, en peinture, on pourrait être un excellent copiste, sans cependant mériter la moindre louange, à moins que l'on se proposat exclusivement pour but de faire des copies parfaites. Mais on peut dire absolument que le propre de la vertu, c'est de se proposer toujours le bien. § 2. «Mais pour-» quoi, dira-t-on peut-être, avez-vous établi tout à l'heure

Ch. XVIII. Morale à Nicomaque, avoir l'idée d'un tableau original et livre 11, ch. 40 ct 41.

§ 1. C'est le bien. Grand principe, emprunté à Platon, et auquel Aristote n'a pastoujours été complétement tidèle. — Par exemple en peinture. L'exemple cité n'éclaircit point la pensée, qui reste très-obscure. La voici peut-être : pour la vertu, il faut avoir une intention à soi, une volonté toute personnelle de bien

livre III, ch. 5; Morale à Eudème, n'être point un simple copiste. -C'est de se proposer toujours le bien. Dans la Morale à Nicomaque, livre III, ch. 4, § 1, j'ai rappelé que Kant avait dit que la seule chose absolument bonne au monde, c'est une bonne volonté.

§ 2. Tout à l'heure. Cette théorie est déjà un peu loin. Voir plus l.aut, ch. 3, 4 et 5. Cette pensée d'ailleurs n'a pas été précisément formulée; faire, comme en peinture il faut mais elle ressort de toutes ces dis» que l'acte vaut mieux encore que la vertu elle-même? » Et pourquoi maintenant accordez-vous à la vertu, comme » sa condition la plus belle, non pas ce qui produit l'acte, » mais ce dans quoi il n'y a pas même d'acte possible? » § 3. Sans doute; et maintenant même, nous le disons encore comme nous le disions plus haut : Oui, l'acte est meilleur que la simple faculté. Les autres hommes, en observant un homme vertueux, ne le peuvent juger que par ses actions, parce qu'il est impossible de voir directement l'intention que chacun peut avoir. Si nous pouvions toujours, dans les pensées de nos semblables, connaître où ils en sont relativement au bien, l'homme vertueux nous paraitrait tout ce qu'il est, sans même avoir besoin d'agir.

Mais puisque nous avons énuméré, en comptant les passions, quelques-uns des milieux qui constituent la vertu, il nous faut dire quelles sont les passions auxquelles ces milieux s'appliquent.

cussions. - Ce dans quoi il n'y a tueux, c'est la supposition préalable pas maême d'acte possible. La simple de cette bonne volonté de part et inten Lion de bien faire.

§ 3. Comme nous le disions plus haut. Voir plus haut, ch. 3, à la sin. Puisque nous avons énuméré. Voir - Some même avoir besoin d'agir. plus haut, ch. 7, § 3. La transition Observation profonde; mais il faut d'ailleurs peut paraître assez brusque sjouter qu'entre les hommes ver- et mal amenée.

d'autre qui pousse à la sympathie d'abord, et bientôt à l'estime. -

#### CHAPITRE XIX.

Du courage : il se rapporte à la peur, ou au sang-froid dans certains cas. - Portrait de l'homme courageux. On ne peut pas dire que les soldats soient courageux; c'est par habitude qu'ils bravent le danger et avec certaines conditions. - Erreur de Socrate, qui du courage fait une science. — On n'est pas courageux, quand la fermeté que l'on montre vient de l'ignorance du danger, ou d'une passion qui emporte. - Du courage social. llomère cité. → Ce n'est pas encore le vrai courage que celui qui vient de l'espérance ou du désir. - Définition du véritable courage.

§ 1. D'abord, le courage se rapportant au sang-froid et à la peur, il est bon de savoir à quelles espèces de peur et à quelles espèces de sang-froid il se rapporte. Quelqu'un qui craint de perdre sa fortune, est-il un lâche pour cela seul? Et pour garder toute sa fermeté dans une perte d'argent, est-il un homme de courage? Ou bien, ne l'estil pas? Et de même encore : Suffit-il que l'on ait peur ou qu'on soit plein de fermeté en ce qui regarde la maladie, pour dire que dans un cas on soit lâche, et que dans l'autre on soit courageux? On le sent donc : le courage ne consiste, ni dans les craintes, ni dans les sang-froid de

Eudème, livre III, ch. 1.

Cette distinction est très-juste; et il complète.

Ch. XIX. Morale à Nicomaque, y a des choses dont il est raisonnable livre III, ch. 7 et suiv.; Morale à d'avoir peur. - Ni dans les sangfroid. J'ai dû risquer cette expres-§ 1. A quelles espèces de peur. sion pour que l'antithèse restat plus

ce genre. § 2. Il ne consiste pas davantage à braver le torn merre et les éclairs, et tous les autres phénomènes redountables qui sont au-dessus de la puissance humaine. Les braver, ce n'est pas être courageux; c'est être fou. Airesi, le vrai courage ne se manifeste que relativement aux choses dans lesquelles la peur ou le sang-froid sont permis à l'homme; et j'entends par là les choses que la plu part des hommes ou tous les hommes redoutent; et celui qui reste ferme dans ces rencontres, est un homme de courage.

S 3. Ceci étant posé, comme on peut être courageux d'une foule de manières, il faut savoir d'abord ce que c'est au juste que d'être courageux. Il y a des gens courageux par habitude, comme le sont les soldats; car les soldats savent par expérience que dans tel lieu, dans tel mornent, dans telle situation, il n'y a absolument aucun danger à courir. L'homme qui sait qu'il a toutes ces garanties, et qui, par ce motif, attend les ennemis de pied ferme, n'est pas courageux pour cela; car si toutes les conditions requises ne se réunissent point, il n'est plus capable d'attendre l'ennemi. S 4. Il ne faut donc pas appeler courageux ceux qui ne le sont que par habitude et

§ 3. Il faut savoir d'abord. Il nettement dans ce qui précède. -Comme le sont les soldats. C'est peut-être rabaisser un peu trop le courage militaire. Quelqu'assuré que soit le soldat par les ,précautions prises pour lai, il n'en risque pas moins sa vie à chaque instant; et c'est une sorte de courage incontestable.

<sup>\$ 2.</sup> A braver le tonnerre. Ceci est vrai; mais ce n'est pas à dire semble que ceci vient d'être dit trèsqu'il faille avoir peur du tonnerre; tout ce qu'il faut faire, c'est de s'en préserver. Dans l'antiquité, les phénomènes naturels paraissaient en géatra l d'autant plus redoutables qu'on les Comprenait moins. — Le vrai rourage. J'ai ajouté cette épithète pour que la pensée fût plus claire.

par expérience. Aussi Socrate n'a-t-il pas eu raison de dire que le courage est une science; car la science ne devient science qu'en acquérant l'expérience par l'habitude. Mais, pour nous, nous n'appelons pas courageux ceux qui ne supportent les périls que par suite de leur expérience; et eux-mêmes ne se donneraient pas non plus ce titre. Par conséquent, le courage n'est pas une science. § 5. On peut encore être courageux précisément par le contraire de l'expérience. Quand on ne sait point par expérience personnelle ce qui peut arriver, on demeure à l'abri de la crainte, à cause de son inexpérience. Certainement, on ne peut pas davantage prendre ces gens-là pour des gens courageux. § 6. Il en est d'autres aussi qui paraissent courageux par l'effet de la passion qui les anime; et, par exemple, les amoureux, les enthousiastes, etc. Ce ne sont pas là non plus des gens de courage; qu'on leur enlève en effet la passion dont ils sont dominés, et ils cessent sur le champ d'être courageux. Mais l'homme de vrai courage doit être toujours courageux. § 7. C'est là ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer le courage aux animaux; et, par exemple, qu'on ne peut pas dire que les sangliers sont courageux, parce qu'ils se défendent sous les coups

n'est pas la science des choses qu'il grande partie que par habitude. faut craindre ou ne pas craindre. Il livre IV, p. 213, ibid., Socrate donne complète. du courage la définition qui est attaquée ici. — Et eux-mêmes ne se servation très-exacte.

§ 4. Aussi Socrate n'a-t-il pas donneraient pas non plus ce titre. Il cu raison. Dans le Lachès au con- est certain au contraire que tous les traire, p. 378, traduction de M. Cou- gens de guerre se croient très-courasin, Platon soutient que le courage geux, quoiqu'ils ne le soient en

- § 5. Par le contraire de l'expéest vrai que dans la République, rience. C'est-à-dire par l'inexpérience
  - § 6. Par l'effet de la passion. Ob-

qui les excitent en les blessant. L'homme courageux ne doit pas non plus être courageux sous le coup de la passion.

§ 8. Il est une autre espèce de courage qu'on pourrait speler social et politique. On voit bien des gens affronter les dangers pour n'avoir point à rougir devant leurs concitoyens, et ils nous font ainsi l'effet d'avoir du courage. le pais invoquer le témoignage d'Homère, quand il fait dire à Hector:

Polydamas d'abord m'accablera d'injures.

Le le brave Hector voit là dedans un motif pour combattre. Ce n'est pas encore là pour nous le courage véritable; et la même définition ne conviendrait pas pour chacun de ces genres de courage. Toutes les fois qu'en supprimant un certain motif qui fait agir, le courage ne subsiste plus, on ne peut pas dire que celui qui agit par ce motif soit courageux réellement; et, par exemple, retranchez le respect humain, qui fait que le guerrier combat courageusement, il cesse à l'instant d'être couragenz. § 9. Enfin, d'autres gens semblent avoir du courage par l'espérance et l'attente de quelque bien à venir; ceuxha ne sont pas courageux non plus, puisqu'il serait absurde d'appeler courageux des gens qui ne le seraient que d'une certaine façon et dans certains cas donnés. Donc, rien de tout cela n'est précisément le courage.

§ 10. Quel est donc l'homme vraiment courageux

<sup>§ 8.</sup> Polydamas d'abord... Cits- dème, livre III, ch. 4, à la fin. tion déjà faite dans la Morale à Nico-

<sup>§ 9.</sup> Donc, rien de tout cela. La maque, livre III, ch. 9, § 2; et qui discussion des diverses espèces de sera répétée dans la Morale à Eu- courage est ici beaucoup plus con-

d'une manière générale? Et quel caractère doit-il avoir? Pour le dire en un mot, l'homme courageux est celui qui ne l'est pour aucun des motifs qu'on vient de citer, mais qui l'est parce qu'il est bien de l'être, et qui est courageux toujours, soit que quelqu'un le regarde, soit que personne ne le voie. Ceci ne veut pas dire que le courage se produise absolument sans passion et sans motif; mais il faut que l'impulsion vienne de la raison, qui montre que c'est là le bien et le devoir. Ainsi, l'homme qui, par raison et pour remplir son devoir, marche au danger, sans rien craindre de ce danger, celui-là est courageux; et le courage exige précisément ces conditions. § 11. Mais on ne doit pas comprendre que l'homme courageux est sans crainte, en ce sens qu'il serait accidentellement hors d'état de sentir la moindre émotion de peur. Ce n'est pas être courageux que de ne craindre absolument rien du tout, puisqu'à ce compte on irait jusqu'à trouver que la pierre et les choses inanimées sont courageuses. Pour avoir vraiment du courage, il faut savoir craindre le danger et savoir le supporter; car si on le supporte sans le craindre, ce n'est plus là être courageux. § 12. En outre, ainsi que nous l'avons établi plus haut, en divisant les espèces de courage, le courage ne s'applique pas à toutes les craintes,

cise qu'elle ne l'est dans la Morale soldats qu'on vient de critiquer un à Nicomaque et dans la Morale à peu plus haut.

C'est là en effet le fond du courage, sensible. Pour affronter le danger où qui n'est qu'une des faces du devoir. le devoir l'appelle, il faut qu'il sente - Pour remplir son devoir. C'est l'existence de ce danger et qu'il ne bien là cependant le courage des l'en brave pas moins.

§ 11. L'homme courageur est § 10. Parce qu'il est bien de l'être. sans crainte. Car alors il serait inà tous les dangers : il ne s'applique directement qu'à ceux qui peuvent menacer la vie. De plus, ce n'est pas dans un temps quelconque, ni dans un cas quelconque, me peut se produire le vrai courage; c'est dans ceux où les craintes et les dangers sont proches. Est-on courageux, par exemple, pour ne pas redouter un danger qui ne doit verair que dans dix ans? Trop souvent on est plein d'assurance, parce qu'on est loin du péril; et l'on se meurt de peller, quand on en est tout près.

Telle est l'idée que nous nous faisons du courage et de l'homme vraiment courageux.

## CHAPITRE XX.

De la tempérance. — Définition : c'est le milieu entre la licence et l'insensibilité dans les plaisirs des deux sens du toucher et du goot exclusivement. - L'homme seul peut être tempérant, Parce qu'il est le seul être qui soit doué de raison.

1. La tempérance est un milieu entre la débauche et l'insensibilité en fait de plaisirs. La tempérance, comme en Sénéral toute autre vertu, est une excellente disposition morale; et une excellente disposition ne peut re-

§ 12. Qui peuvent menacer la vie. livre III, ch. 41 et 42; Morale à Eu-

§ 1. L'excellent. Bn d'autres pat y avoir du courage à braver la termes, la vertu, puisqu'il a été établi plus haut que la vertu consiste Ch. XX. Morale à Nicomaque, dans le juste milieu. Voir ch. 5, § 3.

Ceci contredit un peu ce qui a été dème, livre III, ch. 2. it plus haut, quand on niait qu'il maladie.

garder que l'excellent. Or, en ce genre, l'excellent c'est l milieu entre l'excès et le défaut. Les deux extrême contraires nous rendent également blâmables, et nou péchons aussi bien dans l'un que dans l'autre. Pui donc que le meilleur est le milieu, la tempérance tiendra l milieu entre la débauche et l'insensibilité, et elle sera l moyen terme de ces extrêmes. § 2. Mais si la tempéranc se rapporte aux plaisirs et aux peines, elle ne s'appliqu pas à toutes les peines ni à tous les plaisirs; elle ne s produit pas dans tous les cas indistinctement où les un et les autres se produisent. Ainsi, pour prendre du plaisi à voir un tableau, une statue ou tel autre objet analogue on ne méritera pas d'être appelé intempérant et débauché De même non plus, pour les plaisirs de l'ouïe ou d l'odorat. Mais on peut l'être pour les plaisirs du toucher o du goût. § 3. Un homme ne sera pas tempérant, même l'égard de ces plaisirs particuliers, parce qu'il n'éprou vera pas d'émotion sous l'influence d'aucun d'eux; ca alors il ne serait qu'insensible. Mais il sera tempérant, si tout en les sentant, il ne se laisse pas maîtriser par eux, a point de négliger, pour en jouir avec excès, tous ses de voirs; et la vraie tempérance sera de rester sage et mo déré, uniquement par ce motif qu'il est bien de l'être S 4. Car si l'on s'abstient de tout excès dans ces plaisirs soit par crainte, soit par tel autre sentiment analogue, c n'est plus de la tempérance. Aussi, excepté l'homme, ne

<sup>§ 2.</sup> Du toucher ou du goût. On remarquera la justesse de cette analyse, que d'ailleurs on connaît déjà par la Morale à Nicomaque.

<sup>§ 3.</sup> Parce qu'il est bien de l'être C'est le fond de la tempérance véri table, comme c'était tout à l'heur aussi le fond du vrai courage.

disons-nous jamais des autres animaux qu'ils sont tempérants; car ils ne possèdent pas la raison, qui pourrait leur servir à distinguer et à choisir ce qui est bon; et toute vertu s'applique au bien, et ne concerne que lui. En résumé, on peut dire que la tempérance se rapporte aux plaisirs et aux peines, mais seulement à ceux que peuvent nous donner les deux sens du toucher et du goût.

## CHAPITRE XXI.

pe la douceur : c'est le milieu entre l'irascibilité, et l'indifférence, qui reste impassible. — Les deux extrêmes sont également blàmables. Il n'y a que le milieu qui mérite nos louanges.

S. 1. A la suite de ceci, nous pouvons parler de la douceur, et montrer ce qu'elle est et en quoi elle consiste. Disons d'abord que la douceur est un milieu entre l'emportement, qui se met toujours en colère, et l'impassibilité, qui ne peut jamais s'y mettre. Nous avons déjà vu que toutes les vertus en général sont des milieux. Cette théorie pourrait être facilement prouvée, s'il en était besoin, et l'on n'aurait qu'à remarquer qu'en toutes choses le meilleur est dans le milieu; que la vertu est la disposition la meilleure; et que, le milieu étant le meilleur, la vertu est par conséquent le milieu. § 2. L'exactitude de cette

Ch. XXI. Morale à Nicomaque, livre IV, ch. 5; Morale à Eudème, évidemment insuffisante et toute litre 111, ch. 3, S 1.

<sup>§ 1.</sup> A la suite de ceci. Transition verbale.

observation sera d'autant plus évidente qu'on la vérifiera sur chaque cas particulier. Ainsi, l'homme irascible est celui qui s'emporte contre tout le monde, dans tous les cas, et au-delà des bornes. C'est une disposition trèsblâmable. Car il ne convient pas de s'emporter, ni contre tout le monde, ni pour toute chose, ni de toute façon, ni toujours, pas plus qu'il ne convient davantage de ne jamais s'emporter, ni pour quoi que ce soit, ni contre personne. Cet excès d'impassibilité est blâmable au même degré. § 3. Mais si l'on mérite le blâme pour être dans l'excès et dans le défaut, celui qui sait rester dans le vrai milieu, est à la fois doux et louable. On ne saurait approuver le caractère qui éprouve trop vivement le sentiment de la colère, ni le caractère qui l'éprouve trop peu. Mais celui-là est doux véritablement qui sait se tenir dans une juste mesure entre ces deux extrêmes. Ainsi, la douceur est le milieu entre les passions que nous venons de décrire.

§ 2. Sur chaque cas en particulier. teur lui-même l'a remarqué plus Là où elle est applicable; car elle ne haut, ch. 8, § 3. Il y a fait un assez l'est pas à tous les cas, comme l'au-grand nombre d'exceptions.

#### CHAPITRE XXII.

pe la libéralité : elle est le milieu entre la prodigalité et l'avarice. Ces cleux excès sont blamables; le milieu seul est digne de louanges. — Espèces diverses de l'avarice. — L'homme libéral ne doit pas s'occuper d'amasser de l'argent et de faire fortune.

§ 1. La libéralité est le milieu entre la prodigalité et l'avarice, deux passions qui s'appliquent l'une et l'autre à l'argent. Le prodigue est celui qui dépense dans des choses où il ne faut pas dépenser, plus qu'il ne faut et quand il ne faut pas. L'avare, tout au contraire du prodigue, est celui qui ne dépense pas là où il faut dépenser, ni ce qu'il faut, ni quand il faut. § 2. Tous les deux sont également blâmables : l'un est dans l'extrême par défaut, l'autre est dans l'extrême par excès. L'homme vraiment libéral, puisqu'il mérite la louange, tient le milieu entre les deux autres; et le libéral, c'est celui qui dépense aux choses où il faut dépenser, ce qu'il faut et quand il faut. § 3. Il y a d'ailleurs plus d'une espèce d'avarice; et l'on peut distinguer, parmi les gens dénués de toute libéralité,

Ch. XXII. Morale à Nicomaque, employé quelquesois dans la traduclivre IV, ch. 1; Morale à Eudème, livre III, ch. 4.

<sup>§ 1.</sup> Et l'avarice. Le texte dit: « l'illibéralité ». Ce terme marquerait peut-être mieux l'antithèse, et je l'ai l'avare ou du prodigue.

tion de la Morale à Nicomaque.

<sup>§ 2.</sup> Également blumables. 11 serait difficile en effet de décider le quel des deux est le plus blâmable de

ceux que nous appelons des cuistres, des ladres à couper un grain d'anis en deux, des sordides, ne reculant jamais devant les lucres les plus honteux, des chiches, relevant à tout propos leurs moindres dépenses. Toutes ces nuances se rangent sous la dénomination générale de l'avarice; car le mal a une foule d'espèces, tandis que le bien n'en a jamais qu'une. Et, par exemple, la santé est simple, et la maladie a mille formes. De même, la vertu est simple aussi, et le vice est multiple; et ainsi, tous les gens que nous venons de signaler sont indistinctement blâmables à l'endroit de l'argent. § 4. Mais appartient-il à l'homme libéral d'acquérir et d'amasser de l'argent? Ou doit-il négliger ce soin? Les autres vertus sont dans le même cas que celle-ci; et ce n'est point, par exemple, au courage de fabriquer des armes, c'est l'objet d'une autre science; mais c'est au courage de les prendre pour s'en servir. De même encore pour la tempérance et pour les autres vertus sans exception. Ce n'est donc pas non plus à la libéralité d'acquérir de l'argent; ce soin regarde la science de la richesse ou chrématistique.

- § 3. Des cuistres. Le mot de l'original a la même trivialité. — Des ladres a couper.... J'ai paraphrasé le mot grec. — Des sordides ne reculant jamais... Des chiches relevant.. Même remarque.
- S. L. D'acquerir et d'amasser de de «chrématistique» a été d'argent. Alors la libéralité ne serait quelquesois dans notre langu possible qu'à ceux qui ont hérité de la fortune acquise par d'autres; car cours de M. Rossi, 4 leçon.

l'homme généreux doit, pour continuer sa libéralité, savoir acquérir.— La science de la richesse. Paraphrase du mot qui suit. — Chrématistique. Voir la Politique, livre I. ch. 3, p. 25 de ma traduction, 2° édition. Le mot de «chrématistique» a été employé quelquesois dans notre langue, pour désigner l'économie politique, Voir le cours de M. Rossi, 4° leçon.

## CHAPITRE XXIII.

pe la grandeur d'âme : elle est le milieu entre l'insolence et la bassesse. — Le magnanime n'ambitionne que l'estime et la considération des honnêtes gens. — Définition du magnanime.

\$ 1. La grandeur d'âme est une sorte de milieu entre l'insolence et la bassesse. Elle se rapporte à l'honneur et au deshonneur. Mais ce n'est pas à l'honneur dont dispose le vulgaire, c'est à l'honneur dont les honnêtes gens sont les seuls juges; et c'est bien plus de celui-là qu'elle se préoccupe. Les hommes de bien qui connaissent les choses et les apprécient à leur juste valeur, accorderont leur estime à qui la mérite; et le magnanime préférera tou-Jours l'estime éclairée d'un cœur qui sait combien le sien est vraiment estimable. Mais la magnanimité ne recherche pas tout honneur sans distinction; elle ne recherchera que l'honneur le plus haut, et n'ambitionnera que ce bien assez précieux pour qu'on puisse l'élever à la hauteur d'un principe. § 2. Les hommes méprisables et vicieux, neurs, mesurent à leur propre opinion la considération qu'ils exigent, sont ce qu'on peut appeler des insolents; ceux au contraire qui exigent moins qu'il ne leur revient en bonne justice, montrent une âme basse. § 3. Entre ces

CA. XXIII. Morale à Nicomaque, livre IV, ch. 3; Morale à Eudème, livre III, ch 5.

<sup>§ 2.</sup> Montrent une dine basse, L'expression est peut-être un peu forte. Il n'y a bassesse d'ame que si

deux extrêmes, celui qui tient le milieu c'est celui qui n'exige pas pour lui moins d'honneurs qu'il ne lui en revient, ni plus qu'il n'en mérite, et qui ne veut pas les accaparer tous pour lui seul. Celui-là est le magnanime; et, je le répète, évidemment la grandeur d'âme est le milieu entre l'insolence et la bassesse.

#### CHAPITRE XXIV.

De la magnificence : elle est un milieu entre l'ostentation et la mesquinerie. Elle se rapporte à la manière de dépenser convenablement selon les temps, les lieux et les choses. - Le faste. - La mesquinerie. - Définition de la véritable magnificence.

\$ 1. La magnificence est le milieu entre l'ostentation et la mesquinerie. Elle se rapporte aux dépenses qu'un homme haut placé doit savoir faire. Celui qui dépense quand il ne faut pas, est fastueux et prodigue; et, par exemple, quand on traite de simples convives qui apportent leur écot au repas, comme on traiterait des invités de noces, on montre de l'ostentation et du faste; car l'ostentation consiste à faire parade de sa fortune dans les occa-

moins qu'il ne vous revient.

§ 3. Celui-la est le magnanime. C'est dans la Morale à Nicomague qu'il faut lire le portrait magnifique qu'a fait Aristote de la grandeur d'ame. Le résumé qui en est donné

c'est la crainte qui vous fait exiger ici est insuffisant et inexact; celui de la Morale à Eudème est beaucoup plus complet.

> Ch. XXIV. Morale à Nicomague. livre IV, ch. 2; Morale à Eudème, livre III, ch. 6.

§ 1. Quand on traite de simples

sions où l'on ne devrait pas la montrer. § 2. La mesquinerie, qui est le défaut contraire du faste, consiste à ne pas savoir dépenser grandement quand il convient; ou bien quaand on se résout à faire de ces grandes dépenses, par exemple, à l'occasion d'une noce ou d'une cérémonie publique, à ne pas savoir faire la dépense convenable et à la marchander avec parcimonie. C'est là ce qu'on appelle ètre mesquin. § 3. On comprend assez que la magnifice recest bien telle que nous la décrivons, rien que par le non même qu'elle porte; et c'est parce qu'elle fait dans l'occasion les choses en grand, comme il convient de les fa i re, qu'elle reçoit à bon droit le nom de magnificence. Almsi, la magnificence, puisqu'elle est louable, est un certain milieu entre l'excès et le défaut dans les dépenses, selon les circonstances où il convient de les faire. § 4. On ve ut aussi, quelquefois, distinguer plusieurs sortes de magnificence; et, par exemple, on dit en parlant de quelqu'un: « Il marchait magnifiquement ». Mais ces acce ptions diverses de l'idée de magnificence, ne reposent, comme celle-ci, que sur des métaphores; et ce mot n'est plus alors employé dans son sens spécial. A proprement parler, il n'y a pas dans ces cas-là de magnificence; il 'y en a que dans les limites où nous l'avons dit.

co rives. Le même exemple est em-Posé dans la Morale à Nicomaque, L'étymologie n'est pas aussi évidente liv = IV, ch. 2, § 18.

S 2. La mesquinerie. Notre langue u'a pas une expression autre que celle-là. J'aurais voulu trouver un Ces locutions sont admises aussi en mon moins vulgaire pour l'opposer à français. Il paraît qu'en grec elles celtai de magnificence.

<sup>\$ 3.</sup> Le nom de magnificence. dans notre langue, parce qu'il faut remonter au latin.

<sup>§ 4.</sup> Il marchait magnifiquement. ctaient aussi peu justes.

### CHAPITRE XXV.

De l'indignation qu'inspire le sentiment de la justice. Elle tient le milieu entre l'envie, qui se désole du bonheur des autres, et la malveillance, qui se réjouit de leurs maux.

§ 1. La juste indignation, en grec Némésis, est le milieu entre l'envie, qui se désole du bonheur des autres, et la joie malveillante, qui est heureuse de leurs maux. Toutes les deux sont des sentiments blâmables; et l'homme seul qui s'indigne à juste titre, doit recevoir notre louange. La juste indignation est la douleur qu'on éprouve de voir le succès écheoir à quelqu'un qui ne le mérite pas; et le cœur qui s'indigne à juste titre, est celui qui peut ressentir des peines de ce genre. Réciproquement aussi, il s'indigne de voir souffrir quelqu'un qui ne mérite pas son malheur. Voilà ce que c'est à peu près que la juste indignation; et tel est le caractère de celui qui s'indigne justement. § 2. L'envieux lui est contraire, en ce sens qu'il est toujours indistinctement peiné de voir la prospérité d'un autre, que cet autre d'ailleurs la mérite ou

livre IV, ch. 5; Morale à Eudème, livre III, ch. 7. Il n'y a d'ailleurs dans ces deux ouvrages que quelques traits de commun.

le mot gree, qu'il m'a fallu paraphra-

Ch. XXV. Morale à Nicomaque, ser, parce qu'il n'a pas d'équivalent direct dans notre langue. - Qui s'indigne a juste titre. Paraphrase du mot grec; j'ai dû recourir à la paraphrase dans tout ce chapitre, § 1. En grec Némésis. J'ai rappelé qui ne peut être rendu intelligible que par ce moyen.

ne la mérite point. De même que l'envieux, le malveillant, qui se réjouit du mal, sera toujours heureux du malheur des autres, que ce malheur soit ou ne soit pas mérité. L'Inomme qui ne s'indigne qu'au nom de la justice, ne leur ressemble ni à l'un ni à l'autre; il tient le milieu entre ces deux extrêmes.

#### CHAPITRE XXVI.

De la dignité et du respect de soi dans les rapports de société. Elle tient le milieu entre l'arrogance, qui n'est contente que d'elle-même, et la complaisance, qui recherche tout le monde.

§ 1. La tenue et le respect de soi est le milieu entre l'arrogance, qui n'est contente que d'elle-même, et la complaisance, qui s'empresse indifféremment pour tout le monde. La tenue s'applique aux relations de société. L'arrogant est d'humeur à ne fréquenter personne, et à ne daigner parler à qui que ce soit. Le nom même qu'on lui donne, en grec Authadès, paraît venir de sa manière d'être. L'arrogant est en quelque sorte autoadès, c'est-à-dire content de soi; et on l'appelle ainsi, parce qu'il se plait

du mal. Autre paraphrase.

livre IV, ch. 8; Morale à Eudème, ce passage facile à comprendre. live Ill, ch. 7.

most qui répond le mieux à celui du plait à lui-même.

S 2. Le malveillant, qui se réjouit texte; on pourrait employer aussi le mot de «dignité». - En grec Autha-CA. XXVI. Morale à Nicomaque, dès. J'ai dû paraphraser, pour rendre Autoadès. Mot composé en grec de S 1. La tenue, C'est peut-être le deux mots qui signifient : « qui se beaucoup à lui-même. § 2. Le complaisant est celui qui peut s'accommoder de la société de tout le monde, pour toute relation et en toute circonstance. Ni l'un ni l'autre de ces caractères n'est louable. Mais l'homme qui a de la dignité et de la tenue, est estimé, parce qu'il garde le milieu entre ces extrêmes. Il ne va pas avec tout le monde; il ne va qu'avec ceux qui sont dignes de sa société. Mais il ne fuit pas tout le monde non plus; il ne fuit que ceux qui méritent aussi qu'on les évite.

## CHAPITRE XXVII.

De la modestie : elle tient le milieu entre l'impudence, qui se permet tout, et la timidité, que tout embarrasse.

§ 1. La modestie est un milieu entre l'impudence, qui se permet tout, et la timidité, que tout paralyse. Elle se produit dans les actions et dans les paroles. L'impudent est celui qui dit et fait tout, en toute rencontre, devant tout le monde, selon que cela se trouve. L'homme timide et embarrassé, qui est le contraire de celui-là, est l'homme qui prend toutes sortes de précautions pour agir et pour parler, en toutes choses, avec tout le monde. Il est tou-

<sup>§ 2.</sup> De la dignité et de la tenue. dème, livre III, ch. 7; les traits II n'y a qu'un seul mot dans le communs sont peu nombreux. texte. § 1. L'homme timide et embar-

Ch. XXVII. Morale à Nicomaque, rassé. Il n'y a qu'un seul mot dans livre IV, ch. 8 et 9; Morale à Ku-le texte.

Tars gêné et comme interdit; il n'est bon à rien faire. La destie et l'homme modeste tiennent le milieu entre ces \*\* trêmes. L'homme modeste saura se garder à la fois de t dire et de tout faire, en toute occasion, comme l'impudent; et comme le timide qui se démonte trop aisément, avoir défiance pour tout et toujours. Mais il saura faire et dire les choses où il faut, qu'il faut et quand il faut.

#### CHAPITRE XXVIII.

De l'amabilité : elle est le milieu entre la bouffonnerie, qui plaisante de tout et constamment, et la rusticité, qui ne plaisante jamais et qui se blesse aisément. La véritable amabilité se Prête facilement à lancer des plaisanteries et à en recevoir.

S 1. L'amabilité est le milieu entre la bouffonnerie et la rusticité; elle se rapporte à l'usage de la plaisanterie. Le bouffon est celui qui s'imagine qu'on peut se moquer de tout et de toute façon. La rusticité, au contraire, est le défaut de celui qui croit qu'on ne doit jamais se moquer de rien, et qui s'emporte si l'on vient à se moquer de lui. La véritable amabilité est entre les deux; elle ne plaisante pas de tout et toujours; mais elle n'est pas moins loin d'une grossièreté rustique. Du reste, l'amabilité peut se

Ch. XXVIII. Morale à Nico- l'amabilité, quoiqu'un peu court, Ma Que, livre IV, ch. 8; Morale à ainsi que le précédent, ne manque En cheme, livre III, ch. 7.

S 1. L'amabilité. Ce portrait de un style assez remarquable.

pas de grace, non plus que lui. C'est

montrer sous deux faces : elle sait à la fois plaisanter ; mesure et supporter au besoin les moqueries des aut Tel est l'homme vraiment aimable, et la véritable a bilité, qui se prête facilement à la plaisanterie.

## CHAPITRE XXIX.

De la bienveillance : elle est le milieu entre la flatterie et l'h lité. La flatterie exagère les choses, l'hostilité les dimi L'amitié bienveillante les dit comme elles sont.

S 1. L'amitié sincère est le milieu entre la flatteri l'hostilité; elle se montre dans les actes et dans les roles. Le flatteur est celui qui accorde aux gens plus c ne convient et plus qu'ils n'ont. L'ennemi de quelqu est celui qui nie même les avantages évidents que pose cette personne. Il va sans dire qu'aucun de ces deux ractères n'est louable. S 2. Le sincère ami tient le milieu; il n'ajoute rien aux avantages qui distinguent c dont il parle; il ne le loue point de ceux qu'il n'a poi mais il ne les rabaisse pas non plus, et il ne se plaît jan à contredire son propre sentiment. Tel est l'ami.

Ch. XXIX. Morale à Nicomaque, être serait-il micux de dire : « l'e livre IX, ch. 5, et livre IV, ch. 6 et d'hostilité. » 7; Morale à Eudème, livre III, ch. 7. § 1. L'amitié sincère. J'ai ajouté mot « d'ami » est-il ici trop ! ce dernier mot. — L'hostilité. Peut- mais j'ai dû suivre le texte.

§ 2. Le sincère ami. Peut-êt

## CHAPITRE XXX.

De la véracité : elle est le milieu entre la fanfaronnade et la dissimulation. — Caractère de l'homme véridique.

\$1. La véracité est le milieu entre la dissimulation et la faronnade. Elle ne concerne que les paroles, sans que d'ailleurs elle concerne indistinctement les paroles de tout genre. Le fanfaron est celui qui feint et se vante d'avoir plus qu'il n'a, ou de savoir ce qu'il ne sait pas. Le dissimulé est le contraire; il feint d'avoir moins qu'il n'a; il nice savoir ce qu'il sait, et il cache qu'il le sait. § 2. L'homme vrai ne fait ni l'un ni l'autre. Il ne feindra pas d'avoir, soit plus, soit moins que ce qu'il a; mais il dira franchement ce qu'il a, comme il dira ce qu'il sait.

Qué ce soit là ou que ce ne soit pas de réelles vertus, c'est une autre question. Mais il est évident qu'il y a des milieux dans les caractères qu'on vient de tracer, puisque, quand on garde ces milieux dans sa conduite, on mérite des éloges.

Ch. XXX. Morale à Nicomaque, le même sens que le mot d'où il est livre IV, ch. 7; Morale à Eudème, tiré en grec. - Que ce soit... de livre III, ch. 7.

être « ironie »; mais ce dernier mot unes des qualités qu'on vient de dé-

réelles vertus. Cette question peut \$ 4. La dissimulation. Ou peut- en effet être soulevée pour quelquesdaras notre langue n'a pas tout à fait crire, et résolue négativement.

# CHAPITRE XXXI.

De la justice. — Il y a plusieurs espèces de juste. Le juste suivant la loi et le juste suivant la nature; le juste qui ne se rapporte qu'à l'individu; le juste qui se rapporte aux autres. Le juste relatif aux autres est un milieu, puisqu'il consiste dans l'égalité. L'égalité, pour être raisonnable, doit être proportionnelle; Platon. C'est l'égalité proportionnelle qui maintient les sociétés en ménageant les intérêts. — Digression sur l'intervention et le rôle nécessaire de la monnaie dans les transactions sociales. -Limites du talion. Erreur des Pythagoriciens. - La justice politique est celle qu'on doit surtout étudier ici. Il n'y a pas de rapport de justice des enfants au père; de l'esclave, au maître.-Association conjugale : la femme est presque l'égale du mari. — Le juste suivant la loi et le juste selon la nature ne doivent jamais être confondus. Le juste par nature ne change pas comme le juste légal. - Caractère essentiel de l'injustice : participation nécessaire d'une volonté éclairée; ignorance innocente; ignorance coupable. - Peut-on faire une injustice contre soi-même? Arguments pour et contre. - On ne peut être coupable envers soi. — L'intempérant. Explication de cette contradiction apparente. Il y a plusieurs parties dans l'âme, meilleures ou pires ; et l'une peut être injuste à l'égard de l'autre.

§ 1. Il nous resterait maintenant à parler de la justice, et à expliquer ce qu'elle est, dans quels individus elle se montre, et à quels objets elle s'applique.

Ch. XXXI. Morale à Nicomaque, livre IV, id. Lerésumé qui en est fait livre V tout entier; Morale à Eudème, ici est assez exact.

D'abord, si nous étudions la nature même du juste, nous reconnaîtrons qu'il v a deux sortes de juste. Le premier est le juste selon la loi; et c'est en ce sens qu'on appelle justes les choses que la loi ordonne. La loi ordonne, par exemple, des actes de courage, des actes de sagesse, et en général toutes les actions qu'on dénomme d'après les vertus qui les inspirent. Voilà ce qui fait que l'on dit encore de la justice qu'elle est une sorte de vertu complète. En effet, si les actes que la loi commande sont des actes justes, et que la loi n'ordonne jamais que les actes qui sont conformes à toutes les différentes vertus, il s'en suit que l'homme qui observe scrupuleusement la loi et qui accomplit les choses justes qu'elle consacre, est complétement vertueux. Par conséquent, je le répète, l'homme juste et la justice nous représentent une sorte de vertu parfaite. Voilà donc une première espèce de justice qui consiste dans les actes et qui s'applique aux choses que nous venons de dire.

\$ 2. Mais ce n'est pas là tout à fait le juste ni la justice tels que nous les cherchons. Dans tous les actes de justice compris, comme la loi les comprend, l'individu qui les accomplit peut être juste exclusivement pour lui-même et vis-à-vis de soi, puisque le sage, le courageux, le tempérant n'a ces vertus que pour lui seul, et qu'elles ne sortent

à Nicomaque, livre V, ch. 1 et 2. — non plus en aucune manière les actes Est complètement vertueux. C'est intérieurs, c'est-à-dire les sentiments donner à la loi plus de portée qu'elle et les pensées. L'homme vertueux vertu de l'individu, et que la loi ne forte raison devant Dieu.

§ 1. Deux sortes de juste. Morale peut atteindre. Elle ne peut régler n'en peut avoir. Il est une foule aux yeux de la loi peut être très-coud'actes qui importent beaucoup à la pable devant sa conscience, et à plus

pas de lui. Mais le juste qui se rapporte à autrui, est fort différent du juste tel qu'il résulte de la loi; car il n'est pas possible, dans le juste qui est relatif aux autres, d'être juste pour soi tout seul. Voilà précisément le juste et la justice que nous voulons connaître, et qui s'appliquent aux actes que nous venons d'indiquer. § 3. Le juste qui est relatif aux autres, c'est, pour le dire en un seul mot, l'équité, l'égalité; l'injuste, c'est l'inégal. Lorsqu'on s'attribue à soi-même une part de bien plus grande, ou une part moins grande de mal, il y a iniquité, inégalité; et les gens pensent alors que vous avez commis et qu'ils ont souffert une injustice. § 4. La conséquence évidente, si l'injustice consiste dans l'inégalité, c'est que la justice et le juste consisteront dans l'égalité parfaite des contrats. Une autre conséquence, c'est que la justice est un milieu entre l'excès et le défaut, entre le trop, et le trop peu. Celui qui commet l'injustice a, grâce à cette injustice, plus qu'il ne doit avoir ; celui qui la soussre, précisément parce qu'il la souffre, a moins qu'il ne fant. Le milieu de ces extrêmes, c'est le juste. Or, le milieu, la moitié est égale;

\$2. Mais le juste qui se rapporte a autrui. La distinction qu'on essaie de faire ici n'est pas très-claire; et autant qu'on en peut juger, elle n'est pas très-exacte. Le juste que la loi ordonne ne peut pas se rapporter exclusivement à l'individu; il se rapporte nécessairement aussi aux relations de l'individu avec ses semblables. Une distinction plus vraie est celle qu'avaient établie les Sophistes, tout en la dénaturant, et

....

qu'a si souvent rappelée Platon : le juste selon la loi et le juste selon la nature. La loi n'est que l'interprète de la justice naturelle. Voir aussi un peu plus bas dans ce chapitre.

§ 3. L'égalité. N'est pas toujours la justice, à moins qu'elle ne soit proportionnelle dans une foule de cas.

§ 4. L'égalité parfaite. Ce serait plutôt : « la stricte exécution des contrats » ; car souvent l'inégalité de telle sorte que l'égal entre le plus et le moins est le juste, et que l'homme juste est celui qui, dans ses rapports avec autrui, ne veut avoir que l'égalité. § 5. L'égalité suppose tout au moins deux termes. Ainsi donc, l'égalité, en tant qu'elle est relative aux autres, c'est le juste; et l'homme vraiment juste est celui que je viens de dire, et qui ne veut qu'elle.

S6. La justice consistant dans le juste, dans l'égal et dans un certain milieu, le juste ne peut être du juste qu'entre certains êtres, l'égal ne peut être égal que pour certaines choses; le milieu n'est le milieu qu'entre certaines choses. Aussi, il en faut conclure que la justice et le juste sont relatifs et à certains êtres et à certaines choses. § 7. De plus, le juste étant l'égal, l'égal proportionnel ou l'égalité proportionnelle sera encore le juste. Or, une proportion exige au moins quatre termes; et pour l'établir, il sant dire, par exemple: A est à B comme C est à 1). Autre exemple de proportionnalité: Celui qui possède beaucoup doit apporter beaucoup à la masse commune, et celui qui possède peu doit apporter peu. Réciproquement, il est également proportionnel que celui qui a beaucoup travaillé, reçoive beaucoup en salaire; et que celui qui a peu travaillé, reçoive peu de chose. Ce que le grand tra-

pent y être très-justement stipulée. - Ne veut avoir que l'égalité. Ou la proportion. Ces nuances sont trèsbien distinguées dans la Morale à Nicomaque, livre V, ch. 3, § 6.

vient d'être dit un peu plus haut, que l'égalité suppose toujours deux termes. .

§ 7. Sera encore le juste. Il faul aller plus loin et dire que dans \$ 5. Ainsi donc. Conclusion qui, certains cas, la proportion est la seule justice. - Exige au moins quatre \$4 dertains êtres et à certaines termes. Morale à Nicomaque, livre

logiquement, est peu rigoureuse.

choses. Ceci ne contredit pas ce qui V, ch. 3, \$ 4.

vail est au petit, beaucoup l'est à peu; et celui qui a beaucoup travaillé est en rapport avec beaucoup, tout comme celui qui a peu travaillé est en rapport avec

§ 8. C'est aussi cette proportionnalité de la justice que Platon paraît avoir vouln appliquer dans sa République : «Le laboureur, dit-il, produit le blé; l'architecte construit « la maison ; le tisserand file le vêtement ; le cordonnier a fait la chaussure. Le laboureur donne le blé à l'archia tecte, qui à son tour lui donne la maison ; mêmes rap-» ports entre tous les autres citoyens, qui échangent ce « qu'ils possèdent contre ce que possèdent les antres de « leur côté. » § 9. Mais voici comment s'établit entr'eux la proportion. Ce que le laboureur est à l'architecte, l'architecte l'est réciproquement au laboureur. § 10. Même rapport pour le tisserand, pour le cordonnier et pour tous les autres, entre qui la proportion reste toujours également la même. § 11. C'est précisément cette proportionnalité qui constitue et maintient le lien social ; et l'on a pu dire ence sens que la justice est la proportion; car c'est le juste qui conserve les sociétés; et le juste se confond identiquement avec le proportionnel.

§ 12. Mais l'architecte mettait un plus haut prix à son ouvrage que le cordonnier ; et il était difficile que le cordonnier fit un échange de son œuvre contre celle de l'ar-

<sup>§ 8.</sup> Platon paralt acoir teulu appliquer. Analyse exacte, mois insufficient à custifiue... La proportionnalité a'est aufliante du système de Platon. Il qu'un céange équitable et loyal de services dans le sens où on Pentend publique cei se rapporte.

S 14. Cette proportionnalité que constitue. La proportionnalité a'est au final de la proportionnalité de l'est d'ailleurs acque l'auteur resultant de la proportionnalité que constitue. La proportionnalité que constitue. La proportionnalité que constitue. La proportionnalité a'est constitue au la proportion au l'est constitue au l'est con

chitecte, puisqu'il ne pouvait, à la place de ses souliers, avoir une maison. On a donc imaginé un moyen de rendre torates ces choses vénales, et l'on a décrété au nom de la loi que l'intermédiaire de toutes les ventes et achats possibles serait une certaine quantité d'argent, qu'on a appelée momnaie, en grec, Nomisma, du caractère légal qu'elle porte; et qu'en s'en donnant dans chaque circonstance les uns aux autres une quantité relative au prix de chaque objet, on pourrait faire toute espèce d'échanges, et maintenir par là le lien de l'association politique. S 13. Le juste consistant dans ces rapports, et dans ceux dont j'ai parlé un peu plus haut, la justice qui concerne ces rapports est la vertu qui pousse l'homme à faire spontanément toutes les choses de cet ordre avec une intention parfaitement résléchie, et à se conduire comme on vient de le voir dans tous ces cas.

§ 14. On peut dire encore que la justice est le talion. Mais ce ne peut pas être au sens où l'entendaient les Pythagoriciens. Selon eux, il serait juste de souffrir à son tour tout ce qu'on aurait fait soi-même à autrui. Or, ceci n'est pas possible entre tous les hommes sans exception. Le juste n'est pas le même du serviteur à l'homme libre que de l'homme libre au serviteur; le serviteur qui frappe un homme libre, ne doit pas recevoir en bonne justice autant de coups qu'il en a donné; il doit en recevoir bien davan-

test as long.

§ 14. La justice est le talion. sond avec l'esclave.

connaît lui-même un peu plus bas. Cette fausse théorie est également \$12. Qu'on a appelée monnaie. réfutée dans la Morale à Nicomaque, Morale à Nicomaque, livre V, ch. 5, id. ibid., où elle est attribuée aussi S & le rôle de la monnaie est décrit aux Pythagoriciens. — Du serviteur a l'homme libre. Le serviteur se contage; c'est que le talion n'est juste ainsi qu'avec la proportionnalité. Autant l'homme libre est au-dessus de l'esclave, autant le talion doit différer de l'acte qui le provoque. J'ajoute qu'il doit y avoir dans certains cas même différence de l'homme libre à l'homme libre. Il n'est pas juste, si quelqu'un a crevé l'œil d'un autre, qu'on se contente de lui en crever un; il faut que son châtiment soit plus grand conformément à la règle de proportion; car c'est lui qui a frappé le premier et qui a commis un délit. A ces deux titres, il est coupable; et par conséquent, la proportionnalité exige que, comme les délits sont plus forts, le coupable aussi souffre plus de mal qu'il n'en a fait.

§ 15. Mais comme le juste peut s'entendre en plusieurs sens, il faut déterminer de quelle espèce de juste on s'occupe ici. Il y a, dit-on, certainement des rapports de justice du serviteur au maître et de l'enfant au père; et le juste dans ces relations-là paraît, à ceux qui le reconnaissent, synonyme du juste civil et politique; car le juste que nous étudions ici, est le juste politique. § 16. Or, nous avons vu que la justice civile consiste surtout dans l'égalité; les citoyens sont, on peut dire, des associés qu'on doit regarder au fond comme semblables par leur

§ 15. Le juste peut s'entendre en plusieurs sens. Voir plus haut au début du chapitre, § 1. — A ceux qui le reconnaissent. J'ai ajouté ces mots qui correspondent au « dit-on » de la phrase précédente, et qui servent à éclaireir la pensée trop peu nette dans l'original.

§ 16. Les citoyens sont... des associés. Ce sont là les principes qu'Aristote a souvent développés dans la Politique. — Semblables par leur nature. Toutes les sociétés fondées sar des bases équitables doivent reconnaître ce grand principe. Mais dans l'antiquité, l'égalité parfois ad-

nature, et qui ne sont différents que dans la façon d'être. Mais on pourrait trouver qu'il n'y a pas de rapports de iustice possibles du fils au père, et de l'esclave au maître, pas plus qu'il n'y en a, relativement à moi-même, de mon. nied ni de ma main, ni d'aucune autre partie de mon corps. C'est là aussi ce que le fils paraît être à l'égard de père; le fils n'est qu'une partie du père en quelque sorte; et c'est seulement quand il a pris lui-même toute la valeur et le rang d'un homme, et qu'il s'est isolé à ce utre, qu'il devient l'égal du père et son semblable, rapports que les citoyens tâchent toujours d'établir entr'eux. § 17. Par la même raison et dans des relations à peu près pareilles, il n'y a pas non plus de justice, de droit, de l'esclave au maître; car le serviteur est une partie de son mattre; et s'il y a un droit et une justice pour lui, c'est la justice de la famille, celle qu'on pourrait appeler la justice économique. Mais nous ne cherchons pas cette justice-là; nous étudions uniquement la justice politique et civile; et la justice politique semble consister exclusivement dans l'égalité et la complète similitude. § 18. Le juste dans l'association du mari et de la femme se rapproche beaucoup de la justice politique. La femme sans doute est inférieure à l'homme; mais elle lui est plus

Pa jusqu'aux esclaves. — Du fils au pire, de l'esclave au maître. Voilà les vraies théories d'Aristote, exposées lout au long dans la Politique, livre I, ch. 2, p. 40 et suiv. de ma trad., 2º édition.

\$17. Le serviteur est une partie du maître. ld., ibid. Morale à Nico-

mine entre les citoyens ne s'étendait maque, livre V. ch. 6. — Économique. Il faut se rappeler l'étymologie grecque pour donner à ce mot son vrai sens.

> \$ 18. Se rapproche beaucoup. Sentiments excellents et très-équitables envers les femmes. Voir la Morale à Nicomaque, livre VIII,

intime que l'ensant ou l'esclave; et elle est plus près qu'eux d'être l'égale de son mari. Aussi, leur vie commune se rapproche-t-elle de l'association politique; et par suite, la justice de la semme à l'époux est en quelque sorte plus politique qu'aucune de celles que nous venons d'indiquer.

§ 19. Le juste au point de vue où nous sommes placés, se trouvant donc dans l'association politique, il s'en suit que les idées et de la justice et de l'homme juste se rapporteront spécialement à la justice politique. Or, parmi les choses qu'on appelle justes, les unes le sont par la nature; les autres ne le sont que par la loi. Mais il ne faut pas supposer que ces deux ordres de choses sont absolument immuables: les choses mêmes de la nature sont sujettes aussi au changement. § 20. Je m'explique par up exemple. Si nous nous appliquions tous à nous servir de la main gauche, nous deviendrions sans doute ambidextres; et cependant la nature ferait toujours qu'il y aurait une main gauche. Nous ne pourrions donc pas empêcher que la main droite ne valût mieux qu'elle, quand bien même nous ferions tout de la gauche aussi habilemen que de la droite. Mais de ce que les deux mains peuven devenir également adroites et changer, ce serait une erreu de croire qu'il n'y a pas de nature pour l'une et pour l'autre; et comme la gauche demeure la gauche le plus ordinairement et le plus longtemps, et que la droite demeure également la droite, on dit que c'est là une chos de nature.

§ 21. Cette remarque s'applique exactement aux choses

<sup>§ 19.</sup> Par la nature.... Par la chapitre, et aussi dans la Morade loi. Voir plus haut au début de ce Nicomaque, livre V, ch. 7.

justice par nature, à la justice naturelle; et ce n'est pas parce que ce juste peut changer quelquesois pour notre ussage, qu'il cesse d'être juste par nature. Loin de là, il reste juste; car ce qui demeure juste dans la plus grande prantie des cas est de toute évidence le juste naturel. La ju stice que nous établissons et sanctionnons par nos lois, c'est certainement encore la justice; mais nous l'appelons la justice selon la loi, la justice légale. Le juste selon la na ture est sans contredit supérieur au juste suivant la loi, que font les hommes. Mais le juste que nous cherchons em ce moment, c'est le juste politique et civil; et la justice politique est celle qui est faite par la loi, et non pas celle de la nature.

\$\ 22. L'injuste et l'acte injuste pourraient sembler se fondre; et cependant il faut les distinguer. L'injuste est déterminé précisément par la loi; et, par exemple, il est injuste de frustrer quelqu'un du dépôt qu'il vous a fié. L'acte injuste s'étend plus loin, et c'est de faire en réalité une chose quelconque injustement. Même différeme entre l'acte juste et le juste. Le juste est aussi ce

S 21. A la justice naturelle. Source et modèle de la justice légale. En n'est le suivre. — Le juste selon la gérad ral, les anciens n'ont pas assez nature est... supérieur. Principe insaité sur ce rapport, et sur cette souvent contesté par les Sophistes. subordination du droit civil au droit na rel. — Juste dans la plus grande Ces distinctions sont plus nettement pas e ie des cas. Ce n'est pas là la vroice mesure de la justice natu- précises, dans la Morale à Nicorelle : c'est la raison seule qui nous maque, livre V, ch. 7 et 8. L'auteur la Cait connaître et nous la révèle. L'usage n'en doit pas moins avoir une grande importance, et la philo- considérable en effet; et elle repose

sophie doit toujours le consulter, si ce

§ 22. L'injuste et l'acte injuste. exprimées, sans être encore trèsveut distinguer le délit légal et la faute en général. La dissérence est qui est fixé positivement par la loi; et l'acte juste c'est de faire réellement des choses justes.

§ 23. Quand donc un acte est-il juste? Et quand ne l'est-il pas? Pour le dire en peu de mots, un acte est juste quand on agit avec une intention réfléchie et une entière liberté. J'ai dit plus haut ce qu'il nous faut entendre par un acte libre et volontaire. Quand on se rend bien compte pour qui, en quel temps et pourquoi l'on agit ainsi qu'on le fait, alors on fait vraiment un acte juste; et réciproquement, l'homme injuste sera également celui qui sait à qui, quand et pourquoi il fait ce qu'il fait. Lorsque sans le savoir et sans aucune de ces conditions, on fait quelque chose d'injuste, on n'est pas vraiment injuste; on est simplement malheureux. Par exemple, si croyant tuer un ennemi on a tué son père, on a bien fait un acte injuste; mais l'on n'a point commis de crime envers personne; seulement, c'est un malheur. § 24. Ainsi donc, on ne commet pas réellement d'injustice tout en faisant un acte injuste, quand on agit avec pleine ignorance, et que, comme nous le disions à l'instant, on ne sait pas, ni qui l'on frappe, ni comment, ni pourquoi. § 25. Mais il est bon d'expliquer un peu précisément ce que c'est que cette ignorance, et commentil se peut qu'en

sur la distinction qui vient d'être élément nécessaire de culpabilité faite entre les deux espèces de jus-

Voir la Morale à Nicomaque, livre V, ch. 8. — J'ai dit plus haut. Dans ce livre, ch. 11, § 1.

dans la plupart des cas.

§ 25. Expliquer un peu précisé-§ 23. Avec une intention réfléchie. ment. Cette théorie qui se trouve en grande partie dans la Morale à Nicomaque, loc. laud., n'y est pas exposée aussi nettement qu'ici. La distinction § 24. On ne comn.et pas réelle- est très-vraie; et les tribunaux en ment d'injustice. L'intention est un tiennent ordinairement le plus grand

ignorant complètement la personne à qui l'on nuit, on ne soit pas coupable. Voici dans quelles limites nous circonscrivons cette ignorance. Quand l'ignorance est la cause directe de l'action qu'on a faite, on n'a plus fait cette action volontairement; et par conséquent, on n'est pas coupable. Mais quand au contraire on est cause soimême de cette ignorance, et qu'on fait quelque chose par suite de cette ignorance dont on est la seule cause, alors on est coupable; et c'est avec raison qu'on est appelé la cause du délit et qu'on en est responsable. C'est le cas de l'ivresse. Les gens qui étant ivres font quelque chose de mal sont coupables; car ils sont cause eux-mêmes de leur ignorance. Ils étaient libres de ne pas boire jusqu'à ce point de méconnaître leur père et de le frapper. § 26. De même pour tous les autres cas d'ignorance que l'on cause soi-même; ceux qui font mal par suite de ces aveuglements volontaires sont injustes et coupables. Mais pour ces ignorances dont on n'est pas la cause, et qui font seules qu'on agit comme on agit, on n'est pas coupable. C'est là en quelque sorte une ignorance toute physique, comme celle des enfants qui, ne connaissant pas encore père, viennent à le frapper. Cette ignorance toute naturelle, dans les cas de cette sorte, ne fait pas que, pour cette action aveugle, on dise des enfants qu'ils sont coupables de ce qu'ils font. L'ignorance étant la cause unique de leur acte, et eux-mêmes n'étant pour rien dans le fait

compte. — C'est le cas de l'ivresse. loi de Pittacus, les délits commis page 198 de ma traduction, 2º édi- peine double. tion, Aristote rappelle que dans une

Dans la Politique, livre II, ch. 9, dans l'ivresse étaient punis d'une

§ 26. C'est la en quelque sorte.

de leur ignorance, on ne peut pas les accuser, ni les croire coupables.

§ 27. Une question s'élève, non plus sur l'injustice qu'on fait, mais sur celle qu'on souffre; et l'on demande : Peut-on volontairement souffrir une injustice? Ou bien est-ce impossible? Nous faisons bien librement et volontairement des choses justes ou même des choses injustes; mais nous ne sommes jamais volontairement les victimes de l'injustice. Nous fuyons avec grand soin tout ce qui nous peut nuire, et il n'est pas moins évident que nous ne souffririons pas de notre plein gré le tort qu'on nous fait, si nous pouvions l'empêcher. Personne ne supporte volontiers qu'on lui fasse tort; et souffrir une injustice, c'est essuyer un tort et un dommage. § 28. Oui; tout cela est vrai; mais il y a des cas où, quoi qu'on pût exiger l'égalité, on concède une partie de ses droits aux autres. Et alors, s'il était juste qu'on eût une part égale, avoir une moindre part est une injustice; et comme on subit la réduction volontairement, il en résulte, dit-on, que l'on souffre volontairement une injustice. Voilà sans doute ce qu'on peut dire. Mais une preuve que le tort n'est pas réellement consenti, c'est que ceux qui, dans ces cas, se contentent d'une moindre part que la leur, réclament en place de ce qu'ils cèdent, ou de l'honneur, ou de la louange, ou de la gloire, ou de l'affection, ou telle autre compensation de ce genre. Or, celui qui échange quelque

Détails un peu longs, et presqu'inutiles pour une idée qui est parsaitement claire.

Morale à Nicomaque, livre V, ch. 44.

\$ 28. Dit-on. Il y a dans le texte \$ 27. Mais sur celle qu'on souffre. un singulier, qui semblerait indiquer chose contre l'objet qu'il accorde, celui-là n'éprouve aucun tort; et s'il ne souffre pas d'injustice, il ne la souffre donc pas volontairement. § 29. Ajoutez que ceux qui prennent ainsi moins que leur part, et qui semblent traités injustement, s'ils ne reçoivent pas une portion exale à celle des autres, ne manquent pas de se glorifier de ces concessions et d'en faire parade en disant : « J'au-» rais bien pu avoir une part égale; mais je ne l'ai pas » prise, et je l'ai abandonnée à un tel, qui est plus âgé, ou a un tel, qui est mon ami. » Or, personne ne se vante d'une injustice qu'il a soufferte. Mais si l'on ne fait jamais parade des injustices qu'on subit, et si l'on fait parade de celle-ci, il est clair que dans ce prétendu partage inégal, on n'a point été lésé, en gardant la part la plus petite; et si l'on a point du tout souffert d'injustice, il s'ensuit à plus forte raison, je le répète, que l'on n'a point souffert me injustice volontairement.

§ 30. Je conviens qu'un argument contre toute cette théorie, c'est l'exemple qu'on peut tirer de l'intempérance. L'homme intempérant, dira-t-on, qui ne sait pas se maîtriser, se nuit à lui-même en faisant un acte vicieux; et il le fait de sa pleine volonté. Donc, il se nuit à lui-même tout en le sachant fort bien; et ainsi, il souffre volontairement une injustice et un tort qu'il se fait à luimême de son plein gré. Mais la légère addition que nous serons à notre définition réfutera ce raisonnement; et

théorie d'un philosophe dont le nom sont péremptoires. n'est pas cité.

que ceci est une réponse à quelque dent, et l'on peut dire que tous deux

§ 30. Se nuit à soi-même. Se nuire \$29. Ajoutez que ceux.... Cet ar- à soi-même, ce n'est pas saire une gument est aussi solide que le précé- injustice contre soi; et toute cette

voici notre addition: C'est que personne ne veut réelle ment souffrir d'injustice. Sans aucun doute, c'est en le voulant que l'intempérant accomplit ses actes d'intempé rance, de telle sorte qu'il se fait injustice et tort à luimême, et qu'ainsi il veut se faire du mal. Mais personne venons-nous de dire, ne veut souffrir d'injustice; don non plus l'intempérant lui-même ne peut pas souffrir un injustice volontairement de sa propre part.

§ 31. Mais peut-être ici pourrait-on encore élever une autre question et demander : « Il se peut donc qu'on soit coupable contre soi-même »? Du moins, il semble en regardant à l'exemple de l'intempérant que cela est possible: et évidemment, si ce qu'ordonne la loi est juste, celui qui ne le fait pas est injuste; et si la loi, prescrivant de faire quelque chose pour quelqu'un, on ne le fait point, on est injuste envers cette personne. Or, la loi ordonne d'être tempérant et sage, de conserver son bien, de soigner son corps; et elle a telles autres prescriptions de ce genre. Celui donc qui ne fait pas tout cela est injuste envers lui-même, puisqu'aucun de ces délits ne peut jamais s'étendre et passer jusqu'à un autre. § 32. Mais tous ces raisonnements ne sont pas vrais le moins du monde; et en

discussion ne roule que sur une équi- La loi ne va pas jusque-là; elle

défend les actes extérieurs qui, à la § 34. Une autre question. Fort suite de l'intempérance, pourraient pareille à la précédente, et aussi sub- troubler le repos de la cité; mais tile. — Qu'on soit coupable. Sans elle ne peut prescrire et ne prescrit doute on peut être coupable envers point à l'individu d'être tempérant soi-même; mais c'est une simple pour lui-même et pour son propre métaphore que de dire, même dans hien. C'est la raison seule qui le lui ce cas, qu'on se fait une injustice. — commmande. Du reste, cette théorie Or, la loi ordonne d'être tempérant. fausse est réfutée dans ce qui suit.

sait, on ne peut pas être injuste envers soi-même. Il est de toute impossibilité qu'un même individu, dans le même moment, ait tout à la fois plus et moins, et qu'il agisse tout ensemble et de son plein gré et malgré lui. L'injuste, en tant qu'injuste, a plus qu'il ne lui revient; la victime qui souffre une injustice, en tant qu'elle la souffre, a moins qu'elle ne devrait avoir. Si donc on se fait injustice à soimême, il s'ensuit qu'un même individu, dans le même moment, pourrait avoir plus et moins. Mais c'est là ce qui estévidemment impossible; et par conséquent, on ne peut se faire injustice à soi-même. § 33. En second lieu, comme celui qui fait une injustice la commet avec volonté et intention, et que celui qui la souffre la souffre contre son gré, si l'on pouvait être injuste envers soi-même, il en résulterait qu'on pourrait tout à la fois faire quelque chose de son plein gré et contre son gré. C'est une autre impossibilité aussi palpable; et il ne se peut pas plus de cette façon que de l'autre qu'on soit injuste envers soimême.

§ 34. Même résultat, si l'on descend à l'observation des délits particuliers. On se rend toujours coupable d'un délit, soit en refusant un dépôt, soit en commettant un adultère, un vol, ou quelqu'autre injustice particulière. Mais on ne peut se refuser à soi-même un dépôt qu'on se serait confié; on ne peut commettre un adultère avec sa propre femme; on ne peut se voler son propre argent; et par conséquent, si ce sont là tous les délits possibles et

<sup>§ 32.</sup> Il est de tonte impossibilité.

Argument métaphysique qui suffit à d'importance.

résoudre la question, à laquelle l'au
§ 34. A l'observation des délits

qu'on ne puisse en commettre un seul contre soi-même. il en résulte qu'il est impossible aussi d'être coupable et de commettre un délit contre soi. § 35. Si l'on soutient encore que ce soit possible, il faut du moins convenir que l'injustice n'a plus rien de social et de politique, et qu'elle est toute domestique ou économique. Et voici comment. L'âme, divisée comme elle l'est en plusieurs parties, en a une qui est meilleure, une autre qui est pire; et s'il y a quelqu'injustice possible dans l'âme, c'est uniquement de ces parties les unes à l'égard des autres. L'injustice domestique ou économique ne peut se distinguer que relativement au pire et au meilleur, pour qu'il soit possible qu'il y ait justice et injustice de l'individu envers soi. Mais ce n'est pas de cette justice-là que nous nous occupons; et c'est uniquement de la justice politique, c'està-dire de celle qui s'exerce entre des citoyens égaux.

§ 36. En résumé, dans l'ordre des délits que nous étudions, l'individu ne saurait être coupable envers luimême. Mais on peut encore demander: Qui est donc le coupable dans l'âme? Dans quelle partie réside le délit?

particuliers. Cette réfutation est plus frappante et plus directe que la première.

\$ 35. L'injustice n'a plus rien de social. Dans le sens où ce mot a été pris un peu antérieurement. - Et dans le texte. L'idée de politique renferme nécessairement ici l'idée d'égalité; et la justice politique est dans l'âme? Question subtile, qu'on celle qui s'exerce entre deux citoyens egaux. - Elle est toute domestique.

Au contraire, la justice domestique s'exerce du supérieur à l'inférieur, du père aux enfants, du maître à l'esclave, etc. — Ou économique. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. - C'est-a-dire de celle.... J'ai ajouté de politique. Il n'y a que ce seul mot cette paraphrase qui ressort de tous les développements antérieurs.

> § 36. Qui est donc le coupable ne résout pas, et que n'éclaireit pas beaucoup l'exemple qui suit. L'au

Est-ce dans la partie de l'âme qui a une disposition injuste, ou qui juge avec injustice, ou qui répartit les parts injustement, comme il arrive dans les luttes et dans les concours? Si l'on reçoit le prix de la main du président qui en décide, on ne fait pas une injustice, bien que le prix soit donné injustement. Le seul coupable de l'injustice commise, c'est celui qui a mal jugé et mal attribué le prix. Et même encore, le président est coupable en un sens; et en un autre, il ne l'est pas. Il l'est, en tant qu'il n'a pas bien jugé le juste conformément à la vérité et à la nature; m'ais en tant qu'il a prononcé selon ses propres lumières, il n'est pas injuste ni coupable.

teur semblerait vouloir dire que la les autres et qui les dirige en les prépartie de l'ame qui est coupable dans le cas supposé, c'est celle qui juge lors serait seule coupable.

## CHAPITRE XXXII.

De la raison. Il faut dire précisément ce qu'elle est, pour rendre utiles et pratiques toutes les théories et les conseils sur la vertu. Analyse des diverses parties de l'âme.
 Analyse des diverses facultés qui nous découvrent la vérité : science, prudence, entendement, sagesse et conjecture. - Caractères différents de ces facultés. — Comparaison de la prudence et de la sagesse. — La prudence et la sagesse sont toutes deux des vertus. -De l'habileté. Elle est une partie de la prudence. — De l'adresse. Objet spécial de l'adresse. — La nature a sa part dans la vertu; elle nous pousse instinctivement à des actes estimables, et en général au bien. - La raison a sa part aussi dans la vertu. -Socrate a eu tort de confondre la vertu et la raison. Il faut, pour que la vertu soit complète, réunir la nature à la raison. --Relation de la prudence aux autres vertus et aux diverses parties de l'âme. Elle est comme l'intendant de la sagesse.

§ 1. Jusqu'ici, en parlant des vertus, nous avons expliqué ce qu'elles sont, dans quels actes elles consistent, et à quoi elles s'appliquent. De plus, nous avons dit, en nous arrêtant à chacune d'elles en particulier, que les pratiquer c'est se conduire le mieux possible en suivant la droite raison. Mais se borner à cette généralité et dire qu'il faut obéir à la droite raison, c'est absolument comme si quel-

mais je n'y retrouve pas précisément dont il est parlé ici. Elle n'est em-§ 1. Nous avons dit... Cette théo- ployée que dans la Morale à Nicorie est impliquée dans ce qui précède; maque, dans une foule de passages,

Ch. XXXII. Morale à Nicomaque, livre VI tout entier; Morale à Eu- la formule « de la droite raison », dème, livre V, id.

qu'un disait que la vraie manière de conserver la santé, c'est de n'user jamais que de choses bien saines. Certainement ce conseil serait fort obscur; et si je parlais ainsi, l'on me dirait : « Indiquez précisément les choses saines que vous recommandez. » § 2. De même aussi pour la raison, on peut demander également : Qu'est-ce que la raison? et quelle est la droite raison? Pour répondre à cette question, le premier soin peut-être qu'il faut prendre, c'est de bien spécifier la partie de l'âme dans laquelle se trouve la raison, que l'on cherche.

§ 3. Antérieurement et dans une simple esquisse sur l'àme, on a vu qu'il y a en elle une partie qui est douée de la raison et une autre qui est irrationnelle. A son tour, la partie de l'âme qui est douée de la raison, se divise en deux autres parts qui sont la volonté, et l'entendement, qui est capable de science. Que ces parties de l'âme soient différentes l'une de l'autre, c'est ce qui est évident par la différence même de leurs objets. § 4. De même que ce sont des choses très-différentes entr'elles que la couleur, la sa veur, le son et l'odeur, de même aussi la nature n'a pas manqué de leur attribuer des sens spéciaux et divers. Nous percevons le son par l'ouïe; la saveur, par le goût; la couleur, par la vue. On doit supposer que la même loi s'applique à tout le reste ; et puisque les sujets sont dissé-

d notamment livre VI, ch. 44, § 4. l'usage d'Aristote.

haut, ch. 5, \$ 1. - Irrationnelle. et eu intellectuelles.

Qui sans posséder la raison peut - Si je parlais ginsi. Tournure un cependant encore y obéir. - La vopeu déclamatoire et qui n'est guère à lonté et l'entendement. Division trèsréelle et sur laquelle se fonde la § 3. Antérieurement. Voir plus division même des vertus, en morales

rents, il faut aussi que les parties de l'âme qui nous k font connaître, soient différentes comme eux. § 5. Auu en effet est l'intelligible, autre est le sensible; et comm c'est l'âme qui nous les fait connaître l'un et l'autre, faut que la partie de l'âme qui se rapporte aux sensible soit tout autre que celle qui se rapporte aux intelligible La volonté et la libre réflexion s'appliquent aux choses c sensation et de mouvement, en un mot à tout ce qui pe naître et périr. Notre volonté délibère sur les chos qu'il dépend de nous de faire, ou de ne pas faire, après ut décision préalable, et où la volonté et la présérence résséch peuvent s'exercer pour agir, ou ne pas agir, selon not choix. Mais ce sont toujours des choses sensibles, et qu sont en mouvement pour changer d'une façon quelconque Par conséquent la partie de l'ame qui choisit et se déter mine se rapporte, en suivant la raison, aux choses sensible

§ 7. Ces points une fois fixés, nous devons, puisque raison s'applique à la vérité, rechercher quelles sont le conditions du vrai dans l'âme. Or, le vrai peut être atteu par la science, la prudence, l'entendement, la sagesse la conjecture. Il faut donc nous demander, pour faire sui à ce qui précède, à quel objet se rapporte chacune de ce facultés. § 8. D'abord, la science s'applique à ce qui per

İ

<sup>§ 4.</sup> Il faut aussi que les parties rôle de la volonté et du libre arbite de l'ame.... Voir le Traité de l'Ame, livres II et III.

<sup>§ 5.</sup> Autre est l'intelligible. Théorie très-péripatéticienne. Voir le Traité Morale à Nicomaque, livre VI, ch. de l'Ame, livre III, ch. 5. - Aux § 1. choses de sensation et de mouvement.

Voir la morale à Nicomaque, livre \ ch. 1, § 9.

<sup>§ 6.</sup> Le vrai peut être atte

<sup>§ 8.</sup> D'abord la science. Moral C'est peut-être trop restreindre le Nicomaque, livre VI, ch. 2, \$ 4,

etre su; et ce domaine s'étend aussi loin que la démonstration et le raisonnement. Quant à la prudence, elle ne s'applique qu'aux choses faisables et pratiques, qu'il y a possibilité de rechercher ou de fuir, et qu'il dépend de nous de faire ou de ne pas faire. § 9. Mais dans les choses que l'homme peut produire et où il peut agir, il faut distinguer avec soin, d'une part, ce qui produit; et de l'autre, ce qui agit simplement. Pour ce qui produit, il y a toujours quelqu'autre résultat final outre le fait même de la production. Ainsi, dans l'architecture, qui est destinée à produire la maison, le but spécial qu'elle se propose est la maison, indépendamment de la construction même qui **Produit** cette maison. De même encore pour la menuiserie, et pour tous les arts en général qui tendent à produire quelque chose. § 10. Quant aux choses purement pratiques, il n'y a pas d'autre fin que l'action même. Par exemple, quand on joue de la lyre, on n'a point une autre fin que l'acte même auquel on se livre ; c'est l'acte et le fait seul de jouer qui sont ici la fin qu'on se propose. Ainsi donc, la prudence s'applique à l'action et aux choses de pure action sans résultat ultérieur; et l'art s'applique à la production et aux choses qu'on produit; car l'usage de l'art consiste bien plus dans les choses qu'on produit Que dans celles où l'on agit simplement. § 11. Ainsi, la

cette théorie est braucoup plus de- I, ch. 1, § 2. — Ce qui agit simpleveloppée qu'elle ne l'est ici. - ment. J'ai ajouté ce dernier mot. Quant à la prudence. Morale à Nicomaque, livre VI, ch. 4, § 1.

Voir la Morale à Nicomaque, livre Morale à Nicomaque, id. ibid.

§ 10. Purement pratiques. C'està-dire qu'on fait pour les faire, sans § 9. Il faut distinguer avec soin. un but extérieur et dissérent. Voir la

prudence est, on peut dire, la faculté qui choisit volontairement, et qui agit dans les choses où il dépend de nous d'agir ou de ne pas agir, et qui toutes en général n'ont que l'utile pour objet. § 12. La prudence est une vertu, à ce qu'il me semble ; ce n'est pas une science ; car les gens prudents sont dignes de louange; et la louange ne s'adresse qu'à la vertu. De plus, il peut y avoir vertu dans toute science; mais il n'y a pas de vertu à proprement parler dans la prudence, parce que la prudence, à mon avis est elle-même la vertu.

§ 13. Quant à l'intelligence, elle s'applique aux principes des choses intelligibles et des êtres. La science ne se rapporte qu'aux choses qui admettent la démonstration; mais les principes sont indémontrables; de telle sorte que la science ne s'applique pas aux principes, et que c'est l'intelligence seule ou l'entendement qui s'y applique.

S 14. La sagesse est un composé de la science et de l'entendement; car la sagesse est en rapport tout à la fois et avec les principes, et avec les démonstrations, qui sortent des principes et sont l'objet propre de la science. En tant que la sagesse touche aux principes, elle participe de l'entendement; et en tant qu'elle touche aux choses qui

<sup>§ 11.</sup> La prudence est... la fa- la Morale à Nicomaque, livre VI, livre VI, ch. 4, § 4.

tuelle. — Ne s'adresse qu'à la vertu. Il seu ble qu'elle ne s'adresse pas moins à la science.

<sup>§ 43.</sup> Quant a l'intelligence. Voir coup plus développées.

culté. Voir la Morale à Nicomaque, ch. 5. - C'est l'intelligence seule. Voir les Derniers Analytiques, livre § 12. Est une vertu.... Intellec- II, ch. 19, p. 220 de ma traduction. § 14. La sagesse est un composé.

Voir la Morale à Nicomaque, livre VI, ch. 5, § 7, où ces théories sont beau-

sont de démonstration, comme conséquences des principes, elle participe de la science. Donc évidemment, la sagesse, je le répète, est composée de science et d'entendement; et elle s'applique aux choses où s'appliquent aussi l'entendement et la science. § 15. Enfin, la conjecture est la faculté par laquelle nous cherchons, dans tous les cas où les choses présentent une double face, à démêler si elles sont ou ne sont pas de telle ou telle façon.

§ 16. La prudence et la sagesse, telles qu'on vient de les définir, sont-elles ou ne sont-elles pas une seule et même chose? La sagesse s'adresse aux choses qu'atteint la démonstration et qui sont toujours immuablement ce qu'elles sont. Mais la prudence, loin de concerner les choses de cet ordre, concerne celles qui sont sujettes au changement. Je m'explique: par exemple, la ligne droite, la ligne courbe, la ligne concave, et toutes les choses de ce genre, sont toujours les mêmes. Mais les choses d'intérêt ne sont pas telles qu'elles ne puissent perpétuellement se changer les unes dans les autres; elles changent donc; et l'intérêt d'aujourd'hui n'est plus l'intérêt de demain; ce qui est utile à celui-ci ne l'est pas à celui-là; ce qui est utile de telle façon ne l'est pas de telle autre. Mais c'est la prudence qui s'applique aux choses d'utilité, aux intérêts; ce n'est pas la sagesse. Donc, la prudence et la

VI, ch. 10, où cette comparaison est assez développée. — Les choses d'insumlion ». — Où les choses présentent térêt.... changent donc. — Observation empruntée à la doctrine Platonicienne, et qu'on a mille fois § 16. La prudence et la sagesse, répétée depuis Platon et Aristote.

<sup>§ 15.</sup> La conjecture. Le sens Voir la Morale à Nicomaque, livre élymologique du mot grec peut être très-bien rendu par celui de « subune double face. J'ai paraphrasé les mots du texte.

sagesse sont fort différentes. § 17. Mais la sagesse est elle ou n'est-elle pas une vertu? On peut voir bien claire ment qu'elle est une vertu rien qu'en se rendant compt de la nature de la prudence. La prudence est, comm nous l'avons dit, une vertu de l'une des deux parties d l'âme qui possèdent la raison; mais il est évident qu'el est au-dessous de la sagesse; car elle s'applique à de objets inférieurs. La sagesse ne s'applique qu'à l'étern et au divin, comme nous venons de le voir, tandis que l prudence ne s'occupe qu'à des intérêts tout humains. I donc le terme le moins élevé est encore une vertu, à plu forte raison le terme le plus haut en sera-t-il une; et ce prouve certainement que la sagesse est une vertu.

§ 18. D'autre part, qu'est-ce que l'habileté? et à que s'applique-t-elle? L'habileté s'exerce aussi dans les chosoù s'applique la prudence, c'est-à-dire dans les chosque l'homme peut et doit faire. On donne le nom d'hab∃ à celui qui est capable de délibérer sensément, de bi juger et de bien voir, mais dont le jugement s'appliqu∈ de petites choses et n'aime que les petites choses. Ain l'habileté et l'homme habile ne sont qu'une partie de prudence et de l'homme prudent, et ne sauraient ès sans eux; car il serait impossible de séparer l'idée l'homme habile de l'idée de l'homme prudent. § 19. I même observation pourrait s'appliquer encore à l'adress L'adresse n'est pas de la prudence; l'homme adroit n'est p

<sup>\$ 17.</sup> Comme nous l'avons dit.

Dans ce chapitre un peu plus haut,
\$ 8.

\$ 18. Qu'est-ce que l'habileté?

Morale à Nicomaque, livre '

ch. 19, \$ 9.

\$ 19. L'adresse. Morale à Nicomaque, livre VI, ch. 10, \$ 9.

l'homme prudent; néanmoins l'homme prudent est adroit. Et voilà pourquoi l'adresse coopère dans une certaine mesure aux actes de la prudence. § 20. Mais on dit aussi d'un homme méchant qu'il est adroit; et c'est ainsi, par exemple, que Mentor paraissait adroit sans d'ailleurs être prudent. Le propre de la prudence et de l'homme prudent c'est de ne désirer jamais que les choses les plus nobles, de toujours les préférer, et de toujours les faire. Au contraire, le but unique de l'adresse et de l'homme adroit c'est de découvrir les moyens d'accomplir les choses qui sont à faire et de savoir se les procurer. Tels sont donc les **objets** dont paraît s'occuper l'homme adroit, et auxquels il donne tous ses soins.

\$21. Du reste, on pourrait ici nous demander, non sans quelqu'étonnement, pourquoi voulant traiter de la morale de la politique dans cet ouvrage, nous en sommes venus à parler aussi de la sagesse. Notre premier motif, c'est que, si la sagesse est une vertu, comme nous le disions, l'étude qu'on en fait ne doit pas sembler étrangère à notre sujet. En second lieu, il appartient au philosophe d'étudier sans exception tous les objets qui sont compris dans un même cercle. § 22. Et puisque nous parlons des choses de l'âme, il faut nécessairement parler de toutes; or, la sagesse est dans l'âme; et en parler ce n'est pas sortir de l'étude de l'âme.

personnage du même nom.

\$ 21. Non sans quelqu'étonne-

§ 26. Mentor. Je ne sais si cela ment. Il semble que l'étonnement ne s'applique bien au Mentor de l'Odys- serait pas ici du tout justifié. Il est sée, ou s'il s'agit de quelqu'autre tout simple de parler de la sagesse dans un traité de morale.

§ 22. Ce n'est pas sortir de l'étude

S 23. Le rapport que nous avons signalé entre l'adress et la prudence se répète, à ce qu'il semble, pour toute les autres vertus. Je veux dire qu'il y a dans chacun c nous des vertus innées qu'y met la nature, et qui y sor comme des forces instinctives qui, sans l'intervention c la raison, poussent chaque homme à des actes de couragde justice, et autres actes relatifs au reste des vertus paticulières. § 24. Je me hâte d'ajouter que ces vertus : forment aussi sous l'influence de l'habitude et de la volont-Mais les seules vertus acquises, et que la raison accom pagne, sont complétement des vertus, et sont aussi le seules dignes d'estime. Ainsi donc, la vertu purement n∈ turelle agit sans la raison; et précisément parce qu'eL est isolée de la raison, elle est faible et n'est pas du tor digne de louange; mais s'adjoignant à la raison et au libr arbitre, elle forme la vertu accomplie et parfaite. Aussi l'instinct naturel qui nous pousse à la vertu, aide-t-il L raison et ne peut-il exister sans elle. § 25. D'un autr côté, la raison et le libre arbitre n'arrivent pas non plu tout seuls à former complétement la vertu, sans le pen chant instinctif que donne la nature. Et c'est là ce qu

l'ame n'est pas l'objet qu'on doit approfondir dans cet ouvrage.

la Morale à Nicomaque, livre VI, ch. 14, § 1.

§ 24. Les seules dignes d'estime. En ce que ce sont les scules qui dépendent récliement de nous. Les antres nous sont données par la nature; et nous les pratiquons ins-

de l'ame. C'est vrai ; mais l'étude de tinctivement, et sans les bien com prendre. Il faut remarquer du rest que cette doctrine tient le plus gran § 23. Des vertus innées.... Voir compte de la dignité humaine, e qu'elle ne croit pas que l'homme soi fait pour le mal.

> \$ 25. N'arrivent pas non plu tout seuls. La part de la nature e celle de la volonté humaine son faites ici avec une juste mesure. I! e clair que toutes deux contribuent



montre que Socrate n'était pas dans le vrai en prétendant que la vertu n'est que la raison ; car il soutenait qu'il ne ervait de rien de faire des actes de courage et de justice, s on ne le sait pas, et si l'on ne se détermine point par la raison dans le choix qu'on fait. Socrate avait donc tort de dire que la vertu est le fruit de la raison toute seule. Les philosophes de nos jours comprennent mieux les choses, quand ils disent que la vertu c'est de faire de bonnes ctions suivant la droite raison; et cependant, leur théorie nême n'est pas encore tout à fait juste. \$ 26. En effet, si quelqu'un accomplissait des actes de parfaite justice sans la moindre intention, sans la moindre connaissance des belles choses qu'il fait et se laissant emporter par une spèce d'élan irrationnel, ses actes pourraient encore fort lien être excellents et tout à fait conformes à la droite raison; je veux dire qu'il aurait agi précisément selon ce qu'ordonne la droîte raison ; mais pourtant une action de te genre n'aurait rien qui méritat la louange et l'estime. Aussi, la définition que nous proposons, nous semble-t-elle

à verta, dans une proportion' à peu aussi à Piaton, et qu'on retrouve son-più égale. — Socrate n'était pas vent dans Aristote lui-même, ne ca-éau lerrai. Voir plus haut, ch. 4, ractérise point en particulier aucune dau le real. Voir plus haut, ch. 1, ractérise point en particulier aucune et qui a cté dit de Socrate, 5.7.—

to qui a cté dit de Socrate, 5.7.—

to plus après de nos jours. Il est urout adoptée par les Stoiciens, raputable que ces philosophes ne sont pas expressement nommés. Se 26. Mais pourtant... Ceci semsont pas expressement nommés. Bierait se rapprocher de la doctrine fitte indication aurait jeté du jour socrate, qui donne a la science se emposition du présent traité. La définition que nous proposons, né la Micomaque, livre VI, ch. 11, Cette définition n'est unite part auxil 5. — Suisant la droite raison.

Cons semule qu'on peut attribuer



préférable; et selon nous, la vertu est l'instinct naturel vers le bien guidé par la raison; parce qu'alors c'est tout ensemble et la vertu et une chose digne d'estime et de louange.

§ 27. Quant à la question de savoir si la prudence est ou n'est pas réellement une vertu, voici un argument qui peut faire voir très-clairement que c'en est une. Si la justice, le courage et les autres vertus sont estimables, parce qu'elles font de belles actions, il est évident aussi que la prudence est également digne d'estime et qu'elle doit être placée aussi à ce rang élevé de vertu; car la prudence s'applique aux actions que le courage nous inspire instinctivement. En général, le courage n'accomplit son œuvre tout entière que selon ce qu'elle ordonne; et par conséquent, si le courage est louable lui-même, parce qu'il fait ce que la prudence lui commande, la prudence à plus juste titre doit-elle être absolument louable et être absolument une vertu. § 28. Maintenant, la prudence est-elle ou n'est-elle pas une vertu agissante et pratique? C'est ce qu'on pourra très-clairement savoir en observant les diverses sciences. Prenons, par exemple, l'architecture. Dans cet art, il y a d'un côté celui que nous appelons l'architecte qui dirige tout le travail, et celui qui obéit à

§ 27. Quant a la question de saroir.... Une question ana'ogue a été indiquée et discutée déjà plus haut, § 42. Dans la discussion actuelle, le courage est mis à la place de la prudence; mais le raisonnement est le même. On a démontré antérieurement que la sagesse est une vertu, parce que la prudence qui

lui est inférieure en est une; on démontre maintenant que la prudence est une vertu, parce que le courage, qui ne peut se passer d'elle, en est une aussi. Du reste, ces détails paraissent n'être pas ici à leur place; et il y a sans doute quelque désordre dans le texte.

§ 28. Agissante et pratique. Il n'y

l'architecte en le servant, et qu'on appelle le maçon. C'est ce dernier qui fait la maison. Mais l'architecte, en tant que le maçon ne construit la maison que sur son plan, fait bien aussi la maison. De même encore pour toutes les autres sciences qui produisent quelque chose, et dans lesquelles on peut distinguer et le chef qui conduit et l'ouvrier qui exécute. Ainsi, le chef produit lui aussi une certaine chose, et il produit cette même œuvre que fait l'ouvrier qui obéit à ses ordres. § 29. S'il en est absolument de même pour les vertus, ce qui paraît fort probable et fort rationnel, il s'en suit que la prudence est aussi une vertu qui agit, une vertu pratique; car toutes les vertus sont actives et pratiques; et la prudence au milieu d'elles joue en quelque sorte le rôle du chef et de l'architecte. Ce qu'elle prescrit, les vertus, et les cœurs que les vertus inspirent, l'exécutent fidèlement; et puisque les vertus sont agissantes et pratiques, la prudence l'est tout comme elles.

§ 30. Enfin, une autre question serait de savoir si la prudence commande, ou si elle ne commande pas, comme on l'a soutenu non sans motif, à toutes les autres parties de l'âme? Il ne me semble point qu'elle doive commander aux parties qui lui sont supérieures; et, par exemple,

a qu'un seul mot grec. Voir la Morale à Nicomaque, livre VI, ch 4, § 4; et ch. 10, \$ 7.

même. Pour le démontrer, il aurait fallu citer une vertu qui fût à la prudence ce que le maçon est à l'architecte; car il n'est pas très-exact de la sagesse. Voir la Morale à Nicodire que toutes les vertus sont sou- maque, livre VI, ch. 10, § 3.

mises à la prudence. La justice, par exemple, lui est supérieure.

<sup>§ 30.</sup> Comme on l'a soutenu. Il § 29. S'il en est absolument de est prepable que ceci s'adresse à Platon. Voir la République, livre IV, pages 210 et suiv., traduction de M. Cousin. — Elle ne commande pas a

désir, c'est faire acte d'honnêteté. Mais l'honnête homme ne reduit pas indistinctement tous ses droits; il ne rabat rien sur ses droits qui sont conférés par la nature, et qui sont véritablement des droits; il ne réduit que ses droits légaux, que le législateur dans son impuissance a dû laisser indécis.

## CHAPITRE II.

De l'équité qui juge sainement des droits que la loi n'a pu régler. Rapport de l'équité à l'honnêteté.

§ 1. L'équité, qu'assure la rectitude du jugement, s'applique aux mêmes cas que l'honnêteté; c'est-à-dire aux droits passés sous silence par le législateur, qui n'a pu les déterminer tous avec précision. L'homme équitable juge des lacunes laissées par la législation; et, tout en reconnaissant ces lacunes, il n'en constate pas moins que le droit qu'il réclame est bien fondé. C'est donc le discernement qui fait surtout l'homme équitable. Ainsi, l'équité, qui distingue exactement les choses, ne saurait exister sans

livre V, ch. 40.

ici, est peut-être un peu subtile; et prévoir, et surtout qu'il le pratique.

Ch. II. Morale à Nicomaque, l'auteur semble le reconnaître luimême, en remarquant que la pre-§ 1. L'équité qu'assure la recti- mière ne peut exister sans la seconde. tude du jugement. Paraphrase du Il n'importe en rien que l'honnête mot unique qui est dans le texte. La homme ait à prononcer un jugedistinction de l'équité et de l'honné- ment; le point essentiel, c'est qu'il teté, au point de vue où l'on se place discerne le bien que la loi n'a pu



sens celui qui réussit de cette façon. Quel que soit k succès, il n'est qu'heureux; car les succès obtenus san la raison qui juge sainement les choses, ne sont rie que du bonheur.

# CHAPITRE IV.

Digression sur les devoirs de politesse et leur rapport à l iustice.

§ 1. Est-ce un devoir qui fasse encore partie de la jus tice, que de traiter tout le monde sur un pied égal dan les rapports de politesse? Ou n'est-ce pas là un devoir J'entends qu'on accepte les relations avec la premièr personne qu'on rencontre, quelle qu'elle soit, et qu'on s met sur le champ à son niveau. Cette faculté semble n'ap partenir qu'au flatteur et au complaisant. Mais rendre. chacun, dans ces relations, tout ce qui lui revient selon so mérite, paraît être absolument une obligation pour l'homm juste et comme il faut.

d'une discussion plus complète; il est du 1er livre. Voir plus haut.

Ch. IV. Morale à Nicomaque, ici hors de place. Il se rapporte peu livre IV, ch. 8, et livre VIII, ch. 12. être, ainsi que ceux qui le précèder § 1. Est-ce un devoir? Ce cha- et celui qui le suit, à la théorie de l pitre est évidemment un fragment justice, traitée dans le chapitre 31

## CHAPITRE V.

Questions diverses. L'homme injuste sait-il réellement discerner le bien et le mal? Il ne connaît le bien que d'une manière générale; il ne connaît pas son bien particulier. — L'injustice estelle possible contre le méchant? et n'est-ce pas lui rendre service que de le dépouiller du bien qu'il emploie mal? — Exemples des législateurs qui n'accordent pas à tous les citoyens, sans distinction, les droits politiques. — Doit-on préférer le courage à l'injustice? Ou au contraire? — Théorie générale de l'instinct du bien et de la vertu réfléchie. — L'excès de vertu peut-il être nuisible à l'homme?

S 1. On peut élever des objections contre quelquesunes des théories précédentes, et l'on peut dire : Si commettre une injustice, c'est nuire à quelqu'un de plein gré
en sachant qu'on lui nuit, en sachant qui il est, comment
et Pourquoi on lui nuit; et si de plus, le tort fait à autrui
et l'injustice commise ne peuvent porter que sur des biens
et se rapportent à des biens exclusivement, il s'en suit
que l'homme qui fait une injustice, l'homme injuste sait
parfaitement ce que c'est que le bien, et ce que c'est que
le mal. Or, connaître précisément ces nuances délicates,
c'est le propre de l'homme prudent; c'est le propre de la
producce. Mais c'est une absurdité palpable de croire que

V. Morale à Nicomaque, livre tement. Discussion subtile et peu nécessaire, et spécialement ch. 8. cessaire. Comme l'auteur lui-même traite la question d'absurde, il eût

ce bien admirable qu'on appelle la prudence, ce premier des biens, soit le partage de l'homme injuste. § 2. Ne doit-on pas dire bien plutôt que jamais la prudence ne peut être la compagne de l'homme injuste? L'homme injuste ne recherche pas, et il est incapable de juger, ce qui est absolument bien, et même ce qui est spécialement bien pour lui; il s'y trompe toujours, tandis que la fonction éminente de la prudence, c'est de pouvoir porter un sûr discernement dans les choses de ce genre. § 3. C'est absolument comme dans la médecine. Il n'est personne qui ne sache ce qui est sain absolument parlant, et ce qui fait la santé: par exemple, chacun sait l'utilité de l'ellébore, des purgatifs, des amputations, des cautérisations; personne n'ignore que ce sont là des remèdes fort salutaires et qu'ils rendent la santé. Mais tout en sachant fort bien tout cela, nous ne possédons pas la science médicale; car nous ne savons pas quel est le bon remède dans chaque cas particulier, comme le médecin qui sait à quel malade ce remède est bon, dans quelles dispositions du malade il doit l'administrer, et à quel moment, toutes connaissances qui constituent la vraie science de la médecine. Ainsi donc, tout en sachant d'une manière absolue et générale ce qui est bon pour la santé, nous n'avons pas cependant la science médicale; et nous ne la portons pas du tout avec nous.

§ 4. De même aussi, l'homme injuste sait d'une façon générale que la domination, le pouvoir, la richesse sont

mieux valu la passer sous silence. § 2. La prudence ne peut être... C'est du reste encore un débris de la Morale à Nicomaque, livre VI, théoric de la justice.

des biens; mais il ne sait pas du tout si ce sont des biens réels pour lui, ni dans quel moment ces biens lui convien ment, ni dans quelles dispositions morales il doit être pour que ces biens lui soient profitables. Ce discernement n'appartient qu'à la prudence; et la prudence n'accompagra e pas l'homme injuste. Les biens qu'il convoite et qu'il acquiert par son crime sont des biens absolus, si l'on veut ; mais ce ne sont pas des biens pour lui. La richesse et la puissance sont absolument parlant des biens; mais ce ne sont pas des biens pour cet homme en particulier, puisque la richesse et le pouvoir dont il sera comblé, ne lui serviront qu'à faire beaucoup de mal à lui et à ses amis, et qu'il ne saura jamais employer comme il le faut la puissance qui tombera dans ses mains.

§ 5. Une autre question qu'on peut encore se poser, et qui est assez embarrassante, c'est de savoir si l'injustice est ou n'est pas possible contre le méchant. Voici comment. Si l'injustice est un tort qu'on fait à autrui, et si ce tort consiste dans la privation des biens qu'on enlève, il ne paraît pas qu'on puisse faire tort au méchant, puisque les biens qui lui semblent être des biens pour lui, n'en sont véritablement pas. Le pouvoir et la richesse ne peuvent que nuire au méchant, qui ne saura jamais en faire un convenable usage. Si donc cette possession est un

sante. Il semble au contraire qu'elle être un méchant, il a beau devoir ne l'est pas. Ce n'est pas la personne saire un mauvais usage de l'argent à qui s'applique une action, qui dé- que vous lui rendrez, vous ne devez termine le caractère de cette action; pas moins le lui rendre, aux termes

\$ 5. Et qui est assez embarras- cette action. Votre créancier a beau c'est uniquement le genre même de de vos conventions; et si vous ne dommage pour lui, on ne fait pas une injustice en les lui ôtant. S 6. Ce raisonnement paraîtra sans doute à la plupart des esprits un pur paradoxe; car tout le monde se croit fort capable d'user du pouvoir, de la domination, de la richesse; mais c'est une supposition bien gratuite et bien fausse. § 7. Le législateur lui-même est tout à fait de cet avis; il se garde bien de confier le pouvoir à tous les citoyens sans distinction. Loin de là; il détermine avec soin l'âge et la fortune que chacun doit avoir pour prendre part au gouvernement. C'est évidemment que le législateur ne pense pas que tout le monde indistinctement puisse commander; et si quelqu'un se révolte de ce qu'il est sans autorité, et qu'on ne lui permet pas de gouverner: « Vous n'avez rien dans l'âme, lui peut-on dire, de ce qu'il faut pour commander et pour gouverner les autres.» § 8. En ce qui regarde le corps, nous pouvons observer que, pour se bien porter, il ne suffit pas de prendre uniquement des choses absolument bonnes; mais si l'on veut guérir une santé mauvaise, il faut suivre un régime, et ré-

payez pas à l'échéance, vous manquez à votre devoir. - On ne fait pas une injustice. C'est une injustice évidente de la part de l'agent, bien qu'il puisse encore rendre service au méchant par cette injustice même.

- § 6. Un pur paradoxe. Il semble bien en effet que ce n'est pas autre chose.
- § 7. De confier le pouroir. C'est une tout autre question; ce n'est plus celle qu'on vient de poser. Le

conditions à la capacité politique; mais il n'en exige pas moins par ses tribunaux, qu'on rende fidèlement le dépôt qu'on a reçu, quand bien même celui qui le réclame à juste titre serait d'ailleurs un fripon.

§ 8. En ce qui regarde le corps. Cette comparaison n'est pas applicable. Le méchant sans doute ferait bien de guérir son ame, comme il guérit son corps; mais on n'en doit pas moins lui tenir la parole qu'on législateur fait bien de poser des lui a donnée; et si on ne la tient pas,



duire d'abord à une très-petite quantité et l'eau qu'on boit et les aliments qu'on prend. Or, comment à une âme mauvise ne devrait-on pas, pour l'empêcher de faire le mal, lui tout refuser, autorité, richesse, pouvoir, et toutes les ressources de ce genre, avec d'autant plus de sollicitude que l'ame est cent fois plus mobile et plus changeante que le corps? Car, de même que celui dont le corps est malade dail se sonmettre, pour guérir, au régime que j'indiquais tout à l'heure, de même celui dont l'âme est malade de-Viendra peut-être capable de se bien conduire, s'il ne posside plus rien de tout ce qui le pervertit.

§ 9. Un problème qu'on peut encore se poser, c'est le mivant. Dans les cas où l'on ne peut faire tout à la fois des actions justes et courageuses, lesquelles doit-on préfé-Per? Pour les vertus naturelles, nous avons dit qu'il suffimit de l'instinct qui pousse l'homme vers le bien, sans mome l'intervention de la raison. Mais là où le choix volontaire et libre est possible, il est tonjours dans la raison, et dans cette partie de l'âme qui possède la raison. Par waséquent, on pourra choisir et se décider librement en même temps qu'on sera poussé par l'instinct; et ce sera dès lors la vertu parfaite, qui, comme nous l'avons dit, est toujours accompagnée de la réflexion et de la prudence. § 10. Si la vertu parfaite n'est pas possible sans

on est coupable envers lui comme et d'une manière générale. On peut on le serait envers un honnète est posée dans le texte, mais qu'elle 5, 2. Leaquelles doit-on préférer. Let pas résolue, La auxie n'y réponde en rien. — Nous arons dit. Voir sons, de décider selon les cas; et il est plus baut, livre l, ch. 23, 2, 5, 24.— luers difficulte de décider à l'avance. Comme nous l'avans dit, 1d., libid.



l'instinct naturel du bien, il ne se peut pas davantage qu'une vertu soit contraire à une vertu. Naturellement la 🛥 vertu se soumet à la raison; et elle agit comme celle-ci le 

✓ lui ordonne, de telle sorte que la vertu penche d'ellemême du côté où la raison la conduit; car c'est la raison qui choisit toujours le meilleur parti. Les autres vertus ne sont pas possibles sans la prudence, pas plus que la prudence n'est complète sans les autres vertus. § 11. Mais toutes les vertus se prêtent dans leur action un mutuel secours; et elles sont toutes les compagnes et les suivantes de la prudence.

§ 12. Une question qui n'est pas moins délicate que les précédentes, c'est de savoir s'il en est des vertus comme des autres biens extérieurs et corporels. Quand ces biens sont par trop abondants, ils corrompent les hommes par leur excès; et c'est ainsi que la richesse excessive rend les gens dédaigneux et durs; et les autres biens de cet ordre, pouvoir, honneurs, beauté, force, ne corrompent pas moins que la richesse. § 13. En serait-il donc ainsi de la vertu? Et si la justice ou la bravoure se trouvaient à l'excès dans le cour d'un homme, cet homme en serait-il plus mauvais? Non sans doute, il ne le serait point. Mais, ajoute-t-on, c'est de la vertu que vient la gloire; et la gloire poussée à l'excès rend les hommes plus mauvais et

d une vertu. C'est une réponse indirecte à la question posée; et l'auteur veut dire sans doute qu'on n'a point à choisir entre les actions justes et Et qui est beaucoup plus sérieuse. les actions courageuses, puisqu'elles

§ 10. Qu'une vertu soit contraire unes aux autres. - Sans la prudence. Voir la fin du chapitre 32, livre I, § 29.

§ 12. Qui n'est pas moins délicate.

\$ 13. Non sans doute, il no le ne penyent jamais être opposées les serait point. Il semble que cette reles corrompt. Donc évidemment aussi, la vertu, venant à s'accroître et à grandir, pervertira les hommes; et puisque l'on accorde que la vertu est la cause de la gloire, il faut convenir par suite que la vertu en s'accroissant corrompra les hommes tout autant qu'elle. § 14. Mais ceci n'est-il pas évidemment contraire à la vérité? Si la vertu produit tant d'autres effets admirables, comme elle en produit réellement, le plus certain sans contredit, c'est qu'à tous œux qui possèdent ces biens extérieurs et les biens analogues qui peuvent leur survenir, elle en assure un judicieux usage. L'homme de bien qui ne saurait pas employer comme il faut les honneurs ou le pouvoir considérables qui viendraient à lui écheoir, cesserait par cela même d'être homme de bien. Ainsi donc, ni les honneurs ni le pouvoir ne pourront corrompre l'homme vertueux, non plus que la vertu elle-même. § 15. En résumé, puisque nous avons démontré, au début de cette étude, que les vertus sont des milieux, il s'ensuit que plus la vertu est grande, plus elle est un milieu; et que la vertu en s'accroissant, loin de rendre les hommes plus mauvais, devra tout au contraire les rendre meilleurs; car le milieu dont nous parlons est le milieu entre l'excès et le défaut dans les passions qui agitent le cœur de l'homme.

Mais arrêtons-nous ici sur ce sujet.

ponse pouvait être développée davan- lui-même, et de le prémunir contre les mauvais usage. »

rérité. Au fond ce n'est qu'un pur jours faillir. sophisme; mais il est toujours bon de mettre l'homme en garde contre Voir plus haut, livre I, ch. 5, \$ 3.

tage. — La gloire poussée à l'excès. saiblesses que la vertu la plus sincère Etil faut ajouter : « dont on fait un n'évite pas toujours. — Cesserait par cela même. C'est vrai; mais la vertu, \$14. Évidemment contraire à la toute parsaite qu'elle est, peut tou-

§ 15. Au début de cette étude.

#### CHAPITRE VI.

Indication de théories nouvelles sur la tempérance et l'intempérance, et sur la brutalité.

§ 1. Après tout ce qui précède, il faut nécessairement commencer une nouvelle étude et traiter de la tempérance et de l'intempérance; mais comme cette vertu et ce vice ont quelque chose d'assez étrange, il ne faudra pas s'étonner, si les théories, à l'aide desquelles on les explique, semblent étranges également. § 2. La vertu de la tempérance ne ressemble à aucune autre. Pour toutes les autres vertus, la raison et les passions poussent dans le même sens et ne se contredisent point. Pour la tempérance, au contraire, la raison et les passions sont directement opposées entr'elles. § 3. Dans l'âme, les trois qualités qui peuvent nous faire appeler méchants, ce sont le vice, l'intempérance et la brutalité. Plus haut, nous avons ex-

- Ch. VI. Morale à Nicomaque, livre VII, tout entier; Morale à Eudème, livre VI, id.
- § 1. Après tout ce qui précède. La transition peut paraître bien insuffise rattache point aux précédents. -Ont quelque chose d'assez étrange. Ceci est expliqué un peu plus bas.
- § 2. La raison et les passions semble au contraire que dans la plu- suivants.
- part des cas, la raison doit combattre les passions, loin d'être secondée par elles. La tempérance ne ferait donc pas exception.
- § 3. Le vice, l'intempérance.... sante, pour amener un sujet qui ne L'intempérance est un vice, ainsi que la brutalité; et la distinction faite ici, bien qu'elle se retrouve aussi dans la Morale à Nicomaque, paraît un peu confusc. — Plus haut. Dans tout le poussent dans le même sens. Il cours du premier livre, chapitres 6 et

plique ce que sont le vice et la vertu, en quoi ils consismaintenant il nous reste à parler de l'intempérance la brutalité. et de

#### CHAPITRE VII.

De la Tutalité. Elle est en dehors de l'humanité, comme son nom l'in ■ Ique. — La vertu qui lui est opposée n'a pas de nom, parce qu'elle n'appartient pas à l'homme, et qu'elle est digne des héros ou des Dieux.

- § 4. La brutalité est en quelque sorte le vice poussé au dernier excès; et quand nous voyons un homme absolument dépravé, nous disons que ce n'est plus un homme mais une brute, la brutalité nous représentant un des degres du vice.
  - § 2. La vertu opposée à cette odieuse qualité n'a pas de nom spécial; mais quelle qu'elle soit, on peut dire qu'elle dépasse l'homme et qu'elle est la vertu des héros et des Dieux. Cette vertu est restée sans nom, parce que la vertu ne peut pas s'appliquer à Dieu; Dieu est au-dessus de la vertu et ne se règle pas sur elle; car autrement la vertu serait supérieure à Dieu. § 3. Voilà comment la

livre VII, ch. 1; Morale à Eudème, sens étymologique. livre VI, id.

l'usage ordinaire de notre langue, n'a ration se retrouve dans la Morale à pas tout à fait le sens qu'on lui donne Nicomaque, livre VII, ch. 4, § 4.

Ch. VII. Morale à Nicomaque, ici; il faut surtout l'entendre dans le

§ 2. Qu'elle dépasse l'homme. § 1. La brutalité. Ce mot, dans C'est beaucoup dire; la même exagévertu opposée à la brutalité ne peut pas avoir de nonparticulier, et comment cette vertu est divine et dépassem les forces de l'homme; et de même que la brutalité est ur vice qui, en un sens, dépasse l'homme, de même aussela vertu qui est opposée à cette dégradation, ne le dépasse pas moins.

#### CHAPITRE VIII.

De la tempérance. Théories antérieures. - Erreur de Socrate. -Questions diverses. — L'intempérant sait-il ce qu'il fait? — Les sage qui n'a pas de mauvais désirs, est-il réellement tempérant? A quel ordre de choses se rapportent spécialement la tempérance et l'intempérance? -- Solution de ces questions. -Héraclite. — L'intempérant a la science générale du mal qu'il fait; mais il n'en a pas la science particulière. - Confirmation tirée du Syllogisme et des Analytiques. L'intempérance se rapporte surtout, dans les plaisirs du corps, à ceux du toucher et du goût. -Autres intempérances, de la colère, des richesses, des honneurs. - Comparaison de la patience et de l'intempérance. — Du débauché et de l'intempérant. — De l'intempérance et de la brutalité. — De l'intempérance spontanée et de l'intempérance réfléchie. — Du tempérant et du sage.

- § 1. Pour bien expliquer la tempérance et l'intempérance, nous devons d'abord exposer les discussions dont
- Ch. VIII. Morale à Nicomaque, dème, livre VI, id.
- § 1. D'abord exposer les discuslivre VII, tout entier; Morale à Eu- sions. C'est bien la méthode habituelle d'Aristote; et c'est également

elles ont été l'objet, et les théories qu'elles ont suscitées, et dont quelques-unes sont contraires aux faits. En étudiant les questions qu'on a soulevées et en les contrôlant nous-mêmes, nous arriverons autant que possible à découvrir la vérité dans ces matières; et cette méthode est celle qui peut le plus aisément nous y conduire.

- § 2. Le vieux Socrate allait jusqu'à supprimer entièrement et à nier l'intempérance, en soutenant que personne ne fait le mal en connaissance de cause. Mais l'intempérant, qui ne sait pas se maîtriser, semble bien faire le mal tout en sachant que c'est du mal, emporté comme il l'est Par la passion qui le domine. Par suite de ce système, Socrate était amené à croire qu'il n'y a pas d'intempérance. Mais c'était une erreur. § 3. Il est absurde de S'en rapporter à un tel raisonnement et de nier un fait qui est de toute certitude. Oui; il y a des hommes intempérants; et ils savent fort bien, tout en agissant comme ils font, qu'ils font mal.
  - S 4. Puis donc que l'intempérance est réelle, je demande si l'intempérant a une science d'une certaine espèce, qui

Nicomaque, livre VII, ch. 1, § 4.

jeune Socrate qui figure dans les dia- crate et son disciple. logues de Platon; mais d'un autre côté, il est assez étonnant qu'à la dis- titude. Et que l'observation de chaque tance où Aristote est placé de So- jour peut constamment confirmer. crate, il lui donne cette épithète. Voir la dissertation de Schleiermacher, espèce. Dans la Morale à Nicomaque, p. 331. - Et à nier l'intempérance. livre VII, ch. 3, la discussion de cette

celle qu'il indique et qu'il suit pour rale à Nicomaque, livre VII, ch. 2, la nême discussion, dans la Morale à § 2. — Qui ne sait pas se maîtriser. Paraphrase du mot unique qui est § 2. Le vieux Socrate. Ce n'est dans le texte. — Mais c'était une pas sans doute par opposition au erreur. Aristote a raison contre So-

- § 3. Un fait qui est de toute cer-
- § 4. Une science d'une certaine Voir la même objection dans la Mo- théorie est développée tout au long.

lui fait voir et rechercher les mauvaises actions qu'il commet. Mais d'un autre côté, il semblerait absurde que ce qu'il y a en nous de plus puissant et de plus ferme fût dominé et vaincu par quelqu'autre chose. Or, de tout ce qui est en nous, la science est sans contredit ce qui est le plus stable et le plus fort; et cette remarque tend à prouver que l'intempérant n'a pas la science de ce qu'il fait. § 5. S'il n'en a pas la science précise, en a-t-il du moins l'opinion, le soupçon? Mais si l'intempérant n'a qu'un simple soupçon de ce qu'il fait, alors il cesse d'être blâmable. S'il fait quelque chose de mal sans savoir précisément que c'est mal, et en ne faisant que le supposer d'une opinion incertaine, on peut lui pardonner de se laisser aller au plaisir, puisqu'il commet le mal en ne sachant pas bien que c'est du mal, et en ne faisant que le présumer. On ne blâme pas ceux qu'on excuse; et par suite, puisque l'intempérant n'a qu'un vague soupçon, il n'est pas blâmable. Mais de fait, cependant il est digne de blâme.

- § 6. Tous ces raisonnements ne font qu'embarrasser. Les uns, en niant que l'intempérant ait la science de ce qu'il fait, ne font que mener à une conclusion absurde; les autres, en soutenant qu'il n'en a pas même une vague opinion, nous ont menés à une obscurité non moins choquante.
  - § 7. Mais voici d'autres questions que l'on pourrait

a qu'un seul mot dans le texte ; j'ai dans notre langue. ajouté le second pour rendre le premier plus clair et plus complet. Le Parce qu'ils sont trop subtils. mot d'opinion est pris ici dans un

§ 5. L'opinion, le soupçon. Il n'y sens qu'il n'a pas habituellement

§ 7. Qu'on pourrait soulever. Et

<sup>§ 6.</sup> Ne font qu'embarrasser.

soulever également. L'homme qui sait être sage, pourrait aussi être tempérant; et alors je demande: Y a-t-il quelque chose qui puisse causer au sage de violents désirs? S'il est tempérant et s'il se domine, comme on le dit, il faudra dès lors qu'il éprouve des passions violentes; car on ne saurait appeler tempérant un homme qui ne maîtrise que des passions modérées. Si donc il n'a point des passions vives, il n'est plus sage; car il n'y a pas de sagesse du moment qu'il n'y a plus de désirs ni d'émotions. § 8. Mais cette explication même présente des difficultés nouvelles; et ce raisonnement tend à conclure que quelquesois l'intempérant est digne de louange, et le tempérant digne de blâme. Soit en effet, peut-on dire, quelqu'un qui se trompe dans son raisonnement, et qui, en raisonnant, trouve que le bien est le mal, la passion le conduisant d'ailleurs vers le bien. La raison ne lui permettra pas de faire ce qu'il Prend pour le mal. Mais se laissant guider par la passion, il le fera; car agir suivant la passion, c'est le caractère Propre de l'intempérant, comme nous l'avons dit. Il fera donc le bien, parce que sa passion l'y pousse; mais sa raison l'empêchera d'agir, puisque nous supposons qu'il s'éloigne du bien qu'il méconnaît par suite d'un raisonnement. Donc, cet homme sera intempérant; et cependant, il n'en sera pas moins louable, puisqu'il est louable en tant qu'il fait le bien. Ainsi, ce premier résultat est parfaite-

ont bien aussi le même inconvé- tance qu'on semble y donner ici. niemet à peu près que les précédentes. — (c premier résultat est parfaiteelles. Discussion beaucoup trop sub- pour ne pas s'y arrêter arrêter aulile, et qui n's pas du tout l'impor- tant qu'on l'a fait.

S 8. Présente des difficultés nou-ment absurde. C'était une raison

ment absurde. § 9. Faisons encore cette même hypothèse: et supposons toujours que cet homme s'égare en usant de sa raison, qui lui fait croire que le bien n'est pas le bien, et qu'en même temps sa passion le conduise également à bien faire. Or, la tempérance consiste, tout en ressentant des passions et des désirs, à y résister par raison. Ainsi donc, cet homme qui sera trompé par sa raison, sera empêché de faire ce que sa passion désire; et par conséquent, il sera empêché de faire le bien, puisque c'est au bien que le conduisait sa passion. Mais celui qui ne sait pas faire le bien dans le cas où il est de son devoir de le faire, est blâmable. Donc, l'homme tempérant sera quelquefois digne de blâme. Cette seconde conséquence est aussi absurde que l'autre.

§ 10. Une autre question, c'est de rechercher s'il peut v avoir intempérance, et si l'on peut être intempérant, dans l'usage de toutes les espèces de choses et dans la rerecherche de toutes choses: si on est intempérant, par exemple, en fait de richesse, d'honneur, de colère, de gloire, toutes choses où les hommes semblent se montrer intempérants. Ou bien, l'intempérance ne s'applique-telle qu'à un ordre spécial de choses?

Voilà bien des questions qui peuvent faire doute; et il faut nécessairement les résoudre.

§ 11. D'abord, discutons la question qui concerne la

<sup>§ 9.</sup> Cette conséquence est aussi absurde. Même remarque. Il est évi- est plus sérieuse, et elle mérite qu'on dent que ces hypothèses tout arbitraires n'avancent pas la solution de la question; et ce n'était pas la peine de les admettre.

<sup>§ 10.</sup> Une autre question. Celle-ci la discute. Voir la Morale à Nicomaque, livre VII, ch. 6, § et 7.

<sup>§ 11.</sup> La question qui concerne la ecience. Voir un peu plus haut, S 4.

science qu'on refuse à l'intempérant. Ainsi que nous l'avons fait voir, il semble absurde de supposer qu'un homme qui a la science, la perdît tout-à-coup ou la laissât décheoir en lui. § 12. Même raisonnement pour la simple opinion, le vague soupcon; et il n'y a ici aucune différence entre l'opinion incertaine et la science précise. Du moment, en effet, que la simple opinion, par sa vivacité même, sera devenue solide et inébranlable, elle ne présentera plus la moindre différence avec la science pour ceux qui ont ces opinions, parce qu'ils croiront que les choses sont bien réellement comme leur opinion les leur fait voir. Et il paraît qu'Héraclite d'Éphèse avait cette opinion imperturbable dans toutes les croyances qu'il enfantait. § 13. Ainsi, il n'y a rien d'absurde à penser que l'intempérant, soit en ayant la science véritable, soit en ayant la simple opinion, telle que nous la supposons ici, puisse encore faire le mal. C'est que le mot de savoir a un double sens : dans l'un, savoir signifie posséder la science ; et nous disons que quelqu'un sait une chose, quand il possède la science de cette chose; dans l'autre sens, savoir signifie agir conformément à la science qu'on a. Ainsi, l'intempérant peut fort bien être l'homme qui a la science du bien, mais qui n'agit pas conformément à cette science. § 14. Lors donc qu'il n'agit pas selon cette

<sup>-</sup> Iléraclite d'Ephèse. La critique dirigée ici contre Héraclite est répétée aussi dans la Morale à Nico- rant ne sait pas ce qu'il fait; et la maque, livre VII, ch. 3, § 4.

La distinction faite ici résout en cette explication. Aristote d'ordieffet très-facilement la question; mais naire blame cette théorie.

au fond cela revient à dire, comme le prétendait Socrate, que l'intempécomparaison même qu'on emploie § 13. Savoir a un double sens. un peu plus bas, semble consirmer

science, il n'y a rien d'absurde à soutenir qu'il peut faire le mal tout en ayant la science du bien. Pour lui, c'est le cas des gens qui dorment; ils ont beau avoir la science; ils n'en font et n'en éprouvent pas moins durant leur sommeil une foule de choses qui répugnent à la science, parce qu'en cet état la science n'agit plus en eux. De même aussi pour l'intempérant : il ressemble on peut dire à l'homme endormi, et il n'agit plus conformément à la science qu'il possède.

Telle est la solution de la question qu'on élevait sur ce point; car on demandait si, à ce moment, l'intempérant perd la science qu'il possède, ou si la science lui fait défaut à ce moment; et les deux suppositions paraissaient également insoutenables.

§ 15. Mais voici encore une autre explication qui peut rendre ceci parfaitement évident. Ainsi que nous l'avons dit dans les Analytiques, le syllogisme se forme de deux propositions, dont la première est universelle, et dont la seconde, comprise sous celle-ci, est particulière. Par exemple, je sais guérir tout homme qui a la fièvre; or, cet homme que j'ai sous les yeux, a la fièvre; donc, je sais aussi guérir cet homme en particulier. Mais il se peut encore que ce que je sais de science universelle et générale. je ne le sache plus de science particulière. § 16. Une

soutenir. Loin de là; il paraît que sède, c'est ou perdre la science sur c'est la vérité ; la raison de l'intem- ce point spécial, ou du moins la pérant l'avertit de sa faute, mais il laisser inactive et en défaut. n'écoute pas la raison. — Paraissent

§ 44. Il n'y a rien d'absurde à conformément à la science qu'on pos-

§ 15. Une autre explication. Douégalement absurdes. L'auteur adopte née aussi tout au long dans la Mocependant, à ce qu'il semble, l'une rale à Nicomaque, livre VII, ch. 3, des deux solutions. Ne point agir § 6. - Dans les Analytiques. Voir

erreur peut donc être commise dans ce dernier cas, même par quelqu'un qui a la science; et, par exemple, telle personne sait guérir tout homme qui a la fièvre; mais cependant elle ne sait pas en particulier que celui-ci a la sièvre. Voilà comment, de la même façon, l'intempérant peut commettre une faute, tout en ayant la science de ce qu'il fait; car il se peut, tout aussi bien, que l'intempérant ait cette science générale que telles choses sont mauvaises et nuisibles, sans cependant savoir clairement que telles choses en particulier sont mauvaises ou nuisibles pour lui. C'est donc ainsi précisément qu'il se tromperatout en ayant la science; il possède la science générale et n'a pas la science particulière. § 17. Il n'y a clonc ici rien d'absurde à soutenir que l'intempérant fera le mal, tout en ayant la science de ce qu'il fait. Il est à Peu près dans le cas de l'ivresse. Les gens ivres, quand le le r ivresse les a quittés, redeviennent les mêmes qu'ils éta ient auparavant; la raison et la science n'ont pas été de truites en eux, mais elles ont été dominées et vaincues Par l'ivresse; et délivrés de leur ivresse, ils reviennent à le r état ordinaire. De même aussi pour l'intempérant;

da was les Premiers Analytiques, l.vre I, ch. 1, p. 2 de ma traduction, la définia à un du syllogisme.

S 16. De la même façon l'intempérate la commettant manifestement singularies que vraie. L'intempérant a l'out à la fois la science de la proposition particulière; mais tout en sachant qu'il fait mal, il se laisse em porter à sa passion. — Il n'a pas sienne, tout en science particulière. C'est donner

raison aux théories de Socrate et de Piaton; seion eux, l'intempérant ne sait pas la faute qu'il commet, tout en la commettant. Mais cette théorie est manifestement fausse.

§ 17. Dans le cas de l'ivresse. Cette comparaison est plus exacte, sans l'être encore tout à fait. L'ivresse ôte complétement la raison, tandis que l'intempérant conserve la sienne, tout en la laissant succomber au plaisir.

la passion qui le dominait a fait taire la raison; mai quand la passion a cessé, comme cesse l'ivresse, l'inter pérant redevient ce qu'il était avant d'v céder.

§ 18. Venons maintenant à cet autre raisonnemer assez embarrassant, qu'on faisait pour démontrer que pa fois l'intempérance pouvait être digne de louange, et ] tempérance, digne de blâme. Ce second raisonnement r vaut pas mieux que le premier. Le tempérant, non plt que l'intempérant, n'est pas celui qu'abuse sa raison c'est l'homme qui a la raison droite et saine, et qui jus fort bien par elle ce qui est mauvais et ce qui est bor mais qui devient intempérant, quand il désobéit à cet raison, et tempérant, quand il s'y soumet, en ne se lai sant pas entraîner par les passions qu'il ressent. D'u homme qui trouve affreux de frapper son père, mais q s'abstient de le faire, quand par hasard il a ce désir abour nable, on ne peut pas dire qu'il sait se dominer, et qui ce titre il peut être appelé tempérant. § 19. Mais s'il n'y dans tous les cas de ce genre que l'on peut supposer, tempérance ni intempérance, l'intempérance ne saurs être digne de louange, ni la tempérance digne de blam comme on le prétendait. § 20. Il y a des intempérances q ne sont que maladives; il y en a d'autres qui sont nati relles: par exemple, c'est un effet de la maladie de ne p pouvoir se retenir de s'arracher les cheveux et de 1

Voir un peu plus haut dans ce cha- pas s'appliquer convenablement pitre, § 8. - D'un homme qui trouve l'hypothèse qu'on vient de faire. affreux... Il semble qu'il manque ici Comme on le prétendait. Voir pl une transition.

<sup>§ 19.</sup> Ni tempérance ni intempé-

<sup>§ 18.</sup> Cet autre raisonvement. rance. Ces mots en effet ne penve haut dans ce chapitre, § 8.

S 20. Qui ne sont que maladire

ronger. Quand on domine cette étrange fantaisie, on n'est pas louable pour cela, ni blâmable non plus pour ne pas la vaincre; ou du moins, la victoire ou la défaite sont de bien peu d'importance. D'autre part, il y a des emportements qui sont de nature. Ainsi, par exemple, un fils, comparaissant devant le tribunal pour avoir frappé son père, se défendit en disant aux juges : « Mais, lui aussi, il » a frappé son père ». Et il fut absous; car il sembla aux juges que c'était là un délit naturel qui était dans le sang. Ce qui n'empêche pas que, si quelqu'un, dans un certain cas, a été assez maître de soi pour ne pas frapper son père, il ne mérite pas du tout la louange pour s'être défendu de cette odieuse action.

S 21. Mais ce n'est pas de l'intempérance et de la tempérance, considérées sous ces rapports exceptionnels, que nous nous occupons ici; nous n'étudions que les espèces de tempérance et d'intempérance qui nous rendent absolument dignes, ou de louange, ou de blâme. Parmi les biens, les uns nous sont extérieurs comme la richesse, le pouvoir, les honneurs, les amis, la gloire. Il y en a d'autres qui nous sont nécessaires et qui sont corporels, comme ceux qui se rapportent au toucher et au goût. L'homme qui est intempérant dans les choses de ce dernier ordre est, à ce qu'il me semble, celui qu'on doit, absolument parlant, appeler intempérant. Les fautes qu'il commet se rapportent uniquement au corps; et c'est à ce genre d'excès que se borne l'intempérance que nous pré-

Voir la Morale à Nicomaque, livre même pour cette mince victoire; VII, ch. 5, § 3. — On n'est pas mais ou n'est pas tempérant. louable. On peut encore être louable § 21. Parmi les biens. Voir la Mo-

tendons étudier. § 22. On demandait un peu plus har quoi s'applique spécialement l'intempérance. Je répon On n'est pas, à proprement parler, intempérant en d'honneurs; car celui qui n'a que cette intempérance est loué assez généralement, et on ne l'appelle qu'un a bitieux. Lorsque nous disons d'un homme qu'il est inte pérant dans ces sortes de choses, nous ajoutons d'ordine à l'épithète d'intempérant le nom de la chose même ainsi, nous disons qu'il est intempérant en fait d'he neurs, en fait de gloire, en fait de colère. Mais qui nous voulons désigner l'intempérant d'une mani absolue, nous n'avons pas besoin d'ajouter l'indicat des choses dans lesquelles il l'est, parce qu'on voit reste quelles sont les choses où il est intempérant, s qu'on ait à en ajouter la désignation spéciale. L'intem rant, absolument parlant, est intempérant par rapport : plaisirs et aux souffrances du corps.

§ 23. Voici une autre preuve encore que c'est à c bien réellement que s'applique l'intempérance. Puisqu' accorde que l'intempérant est blâmable, les objets de s intempérance doivent être blâmables aussi. Mais honneurs, la gloire, le pouvoir, les richesses et toutes choses analogues, dans lesquelles on peut être appelé tempérant, ne sont pas blâmables par elles-mêmes. contraire, les plaisirs du corps le sont; et c'est avec to

rale à Nicomaque, livre VII, ch. 4, \$ 2, où cette théorie est toute pareille.

<sup>§ 22.</sup> Un peu plus haut. Voir dans ce chapitre, § 10.

<sup>\$ 23.</sup> Voici une autre prei Cette autre preuve n'est pas t forte, puisque les plaisirs du corp sont pas essentiellement blûmat et qu'ils ne le deviennent que

raison que celui qui s'y donne au-delà de ce qu'il faut, est appelé, tout à fait à juste titre, un intempérant.

S 24. Mais comme de toutes les intempérances, autres que celle des plaisirs du corps, l'intempérance de la colère est la plus blâmable, on peut se demander si l'intempérance de la colère est plus blâmable que celle des voluptés. L'intempérance de la colère est absolument comme l'empressement des esclaves qui mettent trop de zèle à leur service. A peine le maître leur a-t-il dit : « Donne-moi....» qu'emportés par leur zèle, ils donnent avant d'avoir entendu ce qu'ils doivent donner; et souvent ils se trompent dans ce qu'ils apportent; quand on leur demande un livre, ils vous donnent un stylet pour écrire. § 25. L'homme intempérant, en fait de colère, est dans le même cas que ces esclaves. A peine entend-t-il la première parole qui lui apprend le tort qu'on lui a fait, que son cœur se soulève aussitôt d'un désir effréné de vengeance; et le voilà désormais incapable d'écouter un seul mot, pour savoir s'il fait bien ou mal de s'emporter, ou si du moins il ne s'emporte pas au-delà de toutes les bornes. § 26. Ce penchant à la colère, qu'on peut appeler l'intempérance de colère, ne me paraît pas très-blâmable. Mais l'intempérance qui abuse du plaisir, l'est, à mon avis, bien davan-<sup>ta</sup>Se. Ce second emportement dissère de l'autre, en ce que la raison y intervient pour empêcher d'agir; et l'intempé-

rescis. — Les plaisirs du corps le paraison ingénieuse est déjà employée one ?. Quand ils sont pris autrement dans la Morale à Nicomaque, livre qua la la ne faut.

S 24. On peut se demander. Ques- développement qu'ici. un peu subtile. — Comme l'em-

VII, ch. 6, § 1, mais avec moins de

<sup>§ 26.</sup> Ne me parait pas très-blapressement des esclaves. Cette com- mable. C'est à peu près aussi la solu-

rant qui se laisse dominer par le plaisir, n'en agit pas moins contre la raison qui lui parle. Aussi, cette intempérance mérite-t-elle plus de blâme que l'intempérance de colère; car l'intempérance de colère est une véritable souffrance, puisque jamais on ne peut se mettre en colère sans souffrir, tandis qu'au contraire, l'intempérance, qui vient du désir ou de la passion, est toujours accompagnée de plaisir. C'est là ce qui la rend plus blâmable; car l'intempérance que le plaisir accompagne, paraît une sorte d'insolence et de défi à la raison.

§ 27. La tempérance et la patience sont-elles, ou ne sontelles pas une seule et même vertu? La tempérance regarde les plaisirs; et l'homme tempérant est celui qui sait dominer leurs dangereux attraits; la patience, au contraire, ne se rapporte qu'à la douleur; et celui qui supporte et endure les maux avec résignation, celui-là est patient et ferme. § 28. De même, non plus, l'intempérance et la mollesse ne sont pas la même chose. On a de la mollesse, et l'on est un homme mou, quand on ne sait pas supporter les fatigues, non pas cependant toutes les fatigues indistinctement, mais celles qu'un autre homme, dans le même cas, se croirait dans la nécessité de supporter. L'intempérant est celui qui ne peut supporter les atteintes du plaisir, et qui se laisse amollir et entraîner par elles.

§ 29. On peut distinguer encore de l'intempérant ce

tion de la Morale à Nicomaque, loc. laud. - Et de dest à la raison. J'ai rale à Nicomaque, livre VII, ch. 1, ajouté ces derniers mots, pour commenter et éclaireir celui qui précide, et dont la signification en grec a toute cette étendue.

§ 27. Et la patience. Voir la Mo-

§ 29. Ce qu'on appelle le debauché. La distinction est réelle. L'intempérant est celui dont la raison

qu'on appelle le débauché. Le débauché est-il intempérant? Et l'intempérant doit-il se confondre avec le débauché? Le débauché est celui qui croit que ce qu'il fait lui est excellent et fort utile, et qui n'a pas en lui-même une raison capable de s'opposer aux plaisirs qui le séduisent et l'aveuglent. L'intempérant, au contraire, sent en lui la raison qui s'oppose à ses écarts, dans les choses où l'entraîne sa passion funeste. § 30. Quel est des deux celui qui peut le plus aisément guérir, l'intempérant ou le débauché? Ce qui semblerait prouver que c'est l'intempérant qui peut le moins se corriger, et que le débauché est plus guérissable, c'est que celui-ci, s'il avait en lui la raison pour lui apprendre qu'il fait mal, ne le ferait pas, tandis que l'intempérant possède la raison qui l'avertit, et n'en agit pas moins. Par conséquent, il semble tout à fait incorrigible. § 31. A un autre point de vue, quel est le plus mauvais des deux, ou de celui qui n'a rien absolument de bon en lui, ou de celui qui joint à de bonnes qualités les vices que nous signalons? N'est-il pas évident que c'est le débauché, puisque la faculté la Plus précieuse qui soit en lui, se trouve profondément

lutte encore contre la faute commise, tout en succombant; le débauché au contraire n'a plus rien en lui, soit par nature, soit par habitude, qui combatte contre la passion. — Ce qu'il fait lui est excellent. C'est peut-être beaucoup dire; mais du moins, il croit que ce ne lui est pas nuisible.

\$ 30. Qui peut le plus aisément sue restera indécise,

parce que l'auteur aura donné les arguments dans les deux sens. Mais il semble que le débauché est audessous de l'intempérant, et qu'il n'est presque plus homme, puisqu'il est privé de raison. — Ce qui semblerait prouver. Première réponse, qui sera contredite par la seconde.

§ 31. A un autre point de vuc. Le texte en cet endroit est altéré, mais la pensée n'en est pas moins claire; viciée? L'intempérant possède un bien admirable qui est la raison saine et droite, tandis que le débauché ne l'a pas. § 32. La raison du reste est, on peu dire, le principe des vices de l'un et de l'autre. Dan l'intempérant, le principe, qui est la chose vraiment capi tale, est tout ce qu'il doit être et en excellent état; mai dans le débauché, ce principe est altéré; et en ce sens, l débauché est au-dessous de l'intempérant.

§ 33. Il en est de ces vices comme du vice que nou avons appelé du nom de brutalité, et qu'il faut considérer non dans la brute elle-même, mais dans l'homme. Car c nom de brutalité est réservé à la dernière dégradation de vice. Et pourquoi ne peut-on pas l'étudier dans la brute; Par cette cause unique, que le mauvais principe n'est pas dans l'animal, puisque c'est la raison seule qui est lprincipe. Qui a fait le plus de mal au monde, ou d'ulion, ou d'un Denys, d'un Phalaris, d'un Cléarque, ou d tel autre scélérat? N'est-il pas clair que ce sont ces mone tres? Le mauvais principe, qui est dans l'être, est de 🖿 plus grande importance pour le mal qu'il fait; mais il n a pas du tout de principe de ce genre dans l'animal. § 32 C'est donc le principe qui est mauvais dans le débauché au moment même où il commet des actes coupables, s raison, d'accord avec sa passion, lui dit qu'il faut faire =

et j'ai taché de la rendre dan : ma Le mauvais principe. C'est-à-dire 1 traduction plus précise qu'elle ne l'est dans l'original.

plus haut, chapitre septième, § 1. - Et pourquoi ne peut-on pas... Tournure un peu déclamatoire. -

principe qui devient mauvais, et # corrompt bien qu'il soit bon par # § 33. Du nom de brutalité. Voir nature. — Denys, tyran de Sicila - Phalaris. Voir la Morale à Nice maque, livre VII, ch. 5, § 2, la note - Cléarque, Tyran d'Héraclée d

qu'il sait. C'est que le principe qui est en lui n'est pas sain; et à cet égard, l'intempérant pourrait paraître audessus du débauché.

§ 35. On peut du reste distinguer deux espèces d'intempérance. L'une qui entraîne de premier mouvement, sans préméditation, tout instantanée; et par exemple, lorsque nous voyons une belle femme, aussitôt nous ressentons une impression; et par suite de cette impression, surgit en nous le désir instinctif de commettre certains actes que peut-être il ne faudrait pas faire. § 36. L'autre espèce d'in tempérance n'est en quelque sorte qu'une faiblesse, parce qu'elle est accompagnée de la raison qui nous détourne d'agir. La première espèce ne semblerait même pas très-digne de blâme, parce qu'elle peut se produire, même dans les cœurs vertueux, c'est-à-dire dans les gens ardents et bien organisés. Mais l'autre ne se produit que dans les tempéraments froids et mélancoliques; et ceuxlà sont blâmables. § 37. Ajoutons que l'on peut toujours, si l'on se prémunit par la raison, arriver à ne rien resser tir, en se disant que, s'il doit venir une belle femme, il se contenir en sa présence. Si l'on sait ainsi prévenir tout danger par la raison, l'intempérant qu'aurait emporté peut-être une impression imprévue, n'éprouvera et ne fera rien de honteux. Mais, lorsque, malgré la raison

Pont, fameux par ses cruautés; il sion. Ce n'est pas là de l'intempétait contemporain d'Aristote et mou- rance à proprement parler. rat en 352 av. J.-C.

d'êt re dit.

<sup>\$ 35.</sup> Nous ressentons une impres- jours. Observation délicate, et digne

<sup>§ 36.</sup> N'est ... qu'une faiblesse. Et \$ 34. L'intempérant pourrait pa- cependant, el'e mérite d'après l'auraitre. Répétition de ce qui vient teur moins d'indulgence que l'autre. \$ 37. Ajoutons que l'on peut tou-

qui nous apprend qu'il faut s'abstenir, on se laisse amollir et entraîner par le plaisir, on se rend beaucoup plus coupable. L'homme vertueux ne deviendra jamais intempérant de cette façon-là; et la raison même, prenant les devants, n'aura point à le guérir. C'est la raison seule qui est son guide souverain; mais l'intempérant n'obéit pas à la raison et se livrant tout entier à la volupté, il se laisse amollir, et, l'on peut dire, énerver par elle.

§ 38. Plus haut, nous nous sommes demandé si le sage est tempérant; c'est une question que nous pouvons maintenant résoudre. Oui, le sage est tempérant aussi; car l'homme tempérant n'est pas seulement l'homme qui sait par sa raison dompter les passions qu'il ressent; mais c'est encore celui qui, sans éprouver ces passions, serait capable de les vaincre, si elles venaient à naître en lui. § 39. Le sage est celui qui n'a pas de mauvaises passions, et qui possède en outre la droite raison faite pour les maitriser. Le tempérant est celui qui ressent de mauvaises passions, et qui sait y appliquer sa droite raison; par conséquent, le tempérant vient à la suite du sage, et il est sage aussi. Le sage est celui qui ne sent rien; le tempérant est celui qui sent et qui domine, ou saurait dominer, au besoin, ce qu'il éprouve. Rien de tout cela ne se passe dans le sage, et il ne faudrait pas confondre tout à fait le tempérant avec lui.

de la continence chrétienne. - N'uu- pérant aussi. Théorie très-vraie et ra point a le guérir. l'arce qu'elle très-profonde. aura empêché que le mal ne fût possible, et qu'elle l'aura prévenu.

chapitre, § 7. - Le sage est tem- qui précède.

\$ 39. Le sage est celui... Les developpements qui suivent peuvent § 38. Plus haut. Voir au début du paraître un peu longs, après tout ce

S 40. Autre question: L'intempérant est-il débauché? ou le débauché est-il intempérant? Ou bien plutôt, l'un n'est-il pas du tout la conséquence de l'autre? L'intempérant, avons-nous dit, est celui dont la raison combat les passions; mais le débauché n'est pas dans ce cas; et c'est celui qui, tout en faisant le mal, a l'acquiescement de sa raison. Ainsi, le débauché n'est pas du tout comme l'intempérant, ni l'intempérant comme le débauché. § 41. On peut dire encore que le débauché est au-dessous de l'intempérant, en ce que les vices de nature sont plus difficiles à guérir que ceux qui ne viennent que de l'habitude; car toute la force de l'habitude se réduit à faire que les choses deviennent en nous une seconde nature. § 42. Ainsi donc, le débauché est celui qui, par sa propre nature et tel qu'il est, se trouve capable d'être vicieux; et c'est de cette cause et de cette source unique que vient en lui une raison mauvaise et perverse. Mais l'intempérant n'en est pas là ; ce n'est pas parce qu'il est naturellement manvais que la raison n'est pas bonne en lui; car elle serait en lui de toute nécessité mauvaise, s'il était luimeme par sa nature ce qu'est l'homme vicieux. § 43. En un mot, l'intempérant est vicieux par habitude, et le débaoché l'est par nature. Mais le débauché est plus difficile à guérir; car une habitude peut être chassée par une autre habitude, tandis que la nature n'est jamais chassée par rien.

\$40. Autre question. Voir la Mo- n'est pas dans ce cas. Répétition de raleà Nicomaque, livre VII, ch. 7, 8 ce qui vient d'être dit, § 29. - Est et 9, p. 273. — Avons-nous dit. Un au-dessous de l'intempérant. Id. Ces pen plus haut, § 4. - Le débauché redites sout inutiles.

§ 44. Voici une dernière question. Puisque l'intempé rant est tel qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il n'est pas tromp par sa raison; et comme d'autre part, l'homme pruden est celui qui envisage chaque chose avec la droite raison on peut se demander: L'homme prudent peut-il ou n peut-il pas être intempérant? C'est un doute qu'on peux == 4 élever d'après certaines théories; mais si l'on s'en rap porte à tout ce qui précède, on concluera que l'homm. prudent n'est pas intempérant. D'après ce que nous avon dit, l'homme prudent n'est pas seulement l'homme qui est doué d'une raison saine et droite; il est surtou 🗷 l'homme qui sait pratiquer et accomplir ce qui semble le meilleur à sa raison éclairée. Si donc l'homme prudens fait les choses les meilleures, évidemment il ne saurait être intempérant. § 45. Mais l'homme habile peut l'être; car nous avons séparé, dans ce qui précède, la prudence del'habileté, parce que nous les trouvions fort différentes. Elles s'appliquent l'une et l'autre aux mêmes objets; mais l'une sait agir, et l'autre n'agit pas. Ainsi donc, l'homme habile peut fort bien être intempérant; car il peut ne point agir dans les choses même où il est habile. Mais l'homme prudent ne sera jamais intempérant.

§ 44. Voici une dernière question. le texte n'est pas aussi précis. -L'homme prudent. Voir la Morale à - Paprès ce que nous avons dit.

Voir plus haut, livre I, ch. 32, \$ 8. § 45. Dans ce qui précède. Voir plus haut, livre I, ch. 32, § 48. -Nicomaque, livre VII, ch. 10, § 1. L'autre n'agit pas. Cette distinction ne paraît pas très-exacte.

4

## CHAPITRE IX.

Du plaisir. L'étude du plaisir se rattache étroitement à l'étude du bonheur. — Théories diverses qui nient que le plaisir soit un bien. Enumération des arguments sur lesquels ces théories s'appuient. Réfutation de ces arguments. — Le plaisir n'est pas une génération. - Le plaisir n'est pas à condamner d'une manière absolue, parce qu'il y a des plaisirs mauvais. Il faut en conclure seulement qu'il y a des plaisirs de différentes espèces. Le plaisir n'est pas un mal, parce que tous les êtres le recherchent — Le plaisir, loin d'être un obstacle à l'activité, l'excite contraire très-souvent. — Le plaisir n'est pas le bien su-Preme; mais il n'en pas moins un bien. — La raison n'est pas seule à nous guider à la vertu; ce qui nous y porte d'abord, C'est une force instinctive. La raison ne vient qu'en second lieu affermir et éclairer l'impulsion naturelle qui nous pousse au bien.

S 1. Pour compléter toutes les théories précédentes, il nous faut traiter du plaisir, puisqu'il s'agit ici du bonheur, et que tout le monde s'accorde à croire que le bonheur est le plaisir, et qu'il consiste à vivre d'une façon qui plaît; ou du moins que, sans le plaisir, il n'y a pas de bonheur

n'est pas tout à fait celle d'Aristote; § 1. Pour compléter toutes les il a défendu le plaisir contre des même dans la Morale à Nicomaque mais il n'a jamais dit que le bonheur

Ch. IX. Morale à Nicomaque, et dans la Morale à Eudème. — Le livre VII, ch. 44; Morale à Eudème, bonheur est le plaisir. Cette théorie livre VI, ch. 41.

théories. L'ordre des matières est le attaques qui lui semblaient exagérées;

possible. Ceux même qui font la guerre au plaisir, et qui ne veulent pas le compter parmi les biens, reconnaissent du moins que le bonheur consiste à n'avoir pas de peine; et n'avoir pas de peine, c'est être bien près d'avoir du plaisir. § 2. Il faut donc étudier le plaisir non-seulement parce que les autres philosophes croient devoir s'en occuper; mais aussi parce que c'est en quelque sorte une nécessité pour nous d'en parler. En effet, nous traitons du bonheur: et nous avons défini le bonheur l'acte de la vertu dans une vie parfaite. Mais la vertu se rapporte essentiellement au plaisir et à la douleur; et par conséquent, il faut nécessairement parler du plaisir, puisqu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir.

S 3. Rappelons d'abord les arguments de ceux qui ne veulent pas considérer le plaisir comme un bien, ni l'élever à ce rang. Ils disent en premier lieu que le plaisir est une génération, c'est-à-dire, un fait qui devient sans cesse sans être jamais; qu'une génération est toujours quelque chose d'incomplet, et que le bien véritable ne peut jamais être abaissé au rang de chose incomplète. En second lieu,

d'Antisthène.

ton en particulier avait traité fré- Nicomaque, livre X, ch. 5, § 10. quemment cette question; et il y plus haut, livre I, ch. 4, § 5. — La vient sans cesse sans être jamais.

et le plaisir sussent identiques. -- plaisir et à la douleur. Le plaisir et Ceux même qui font la guerre au la douleur peuvent être des conséplaisir. C'est sans doute l'école quences de la vertu; mais ils ne la constituent pas. La vertu ne se rap-§ 2. Les autres philosophes. Pla- porte qu'au bien. Voir la Morale à

§ 3. Que le plaisir est une géniavait consacré l'un de ses dialogues ration. Voir la Morale à Nicomaque. les plus longs et les plus beaux, le livre VII, ch. 41; et livre X, ch. 4, Philèbe. — Nous avons défini. Voir et 2. — C'est-à-dire un fait qui derertu se r'apporte essentiellement au Paraphrase du mot qui précède, et ils ajoutent qu'il y a des plaisirs mauvais, et que le bien ne saurait jamais être dans le mal. De plus, ils remarquent que le plaisir est dans tous les êtres indistinctement, dans le méchant, comme dans le bon, dans la bête féroce comme dans l'animal domestique; mais que le bien ne saurait jamais se mêler aux êtres mauvais, et qu'il ne peut pas être commun à tant de créatures différentes. Ils disent encore que le plaisir n'est pas l'objet suprême de l'homme, et que le bien est au contraire son but suprême; enfin, ils soutiennent que souvent le plaisir empêche d'accomplir le devoir et de faire le bien, et que ce qui empêche de faire le devoir ne saurait être le bien.

§ 4. Il faut d'abord réfuter la première objection, qui fait du plaisir une simple génération; et il faut essayer de repousser ce raisonnement, en faisant voir qu'il n'est pas exactement vrai. D'abord en esset, tout plaisir n'est pas une génération. Et ainsi, le plaisir qui vient de la science et de la contemplation intellectuelle, n'est pas du tout une génération, pas plus que celui qui nous vient du sens de l'ouie ou de l'odorat; car alors ce n'est pas de la satisfaction du besoin que nous vient le plaisir, comme dans bien d'autres cas; et, par exemple, dans les plaisirs du manger et du boire, ces derniers plaisirs pouvant venir tout à la sois et du besoin et de l'excès, puisque nous pouvons les goûter, soit en contentant un besoin, soit en compensant un excès antérieur. Dans ces conditions, je le reconnais,

qui a besoin d'être expliqué. — Ils ajoutent... Ce résumé des objections contre le plaisir est plus pet que celui de la Morale à Nicomaque.

§ 4. De la science et de la contemplation intellectuelle. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte; j'ai dû en mettre deux.

le plaisir semble être une sorte de génération. § 5. Mai le besoin et l'excès sont l'un et l'autre une douleur; donc il y a douleur là où il y a génération du plaisir. Mais pou jouir du plaisir de voir, d'entendre et de goûter, il n'e pas du tout nécessaire qu'il y ait eu une douleur prés lable; car on peut se plaire à voir une chose, à goûte une odeur, sans avoir éprouvé une douleur auparavan § 6. On peut faire une remarque toute pareille pour 1 pensée qui contemple les choses; et l'on peut prendi plaisir à la réflexion, sans avoir eu antérieurement ur douleur qui précède et provoque ce plaisir. Il y a dor une certaine espèce de plaisir qui n'est pas une généra tion. Si donc le plaisir, comme le prétendaient les phile sophes que nous citions, n'est pas un bien parce qu'il e une génération, et qu'il y ait un plaisir qui ne soit pe une génération, ce plaisir-là pourrait être un bien. S Mais je vais plus loin; et je soutiens qu'en général il n' a pas un seul plaisir qui soit une génération. Les plaisir mêmes du boire et du manger qu'on alléguait tout l'heure, ne sont pas des générations réelles; et ceux qu trouvent que ces plaisirs sont des générations, sont das une complète erreur; car les philosophes, partisans c cette opinion, croient qu'il suffit que le plaisir vienne à suite de l'ingestion des aliments pour que ce soit une ge nération véritable; mais ceci n'est pas exact. § 8. J'é

goûter. La remarque est vraie pour lable. les deux premiers cas; elle ne l'est peut-être pas autant pour le troi- choses. Doctrine tout aristotéliqu

<sup>§ 5.</sup> De voir, d'entendre et de toujours une sorte de besoin pré

<sup>§ 6.</sup> La pensée qui contemple sième. Les plaisirs du goût supposent C'est dans la contemplation qu'Ai

conviens: il y a dans l'âme une certaine partie qui nous fait éprouver du plaisir, quand nous prenons les choses dont nous ressentons le besoin. Cette partie de l'âme agit alors et est mise en mouvement; et c'est son mouvement et son acte qui constituent le plaisir que nous éprouvons. Or, parce que cette partie de notre âme agit au même instant qu'on prend les choses destinées à satisfaire le besoin, simplement parce qu'elle agit, les philosophes que nous réfutons en ont conclu que le plaisir est une génération, les aliments qu'on prend étant parfaitement visibles, tandis que la partie de l'âme qui donne le plaisir, ne l'est pas. S 9. C'est absolument comme si l'on pensait que l'homme est un corps, attendu que son corps est matériel et sensible, et que son âme ne l'est pas. Mais certes l'homme est bien aussi une âme. Ceci s'applique également à notre sujet. Il y a dans l'âme une partie spéciale qui nous fait éprouver le plaisir, et qui agit en même temps que nous prenons les choses propres à satisfaire notre besoin. Par conséquent, on doit conclure qu'aucun plaisir n'est génération. § 10. Mais on insiste encore, et l'en dit : « Le plaisir est un retour de la sensibilité de <sup>3</sup> l'être à sa propre nature; car il y a plaisir pour les êtres

tole fait consister le bonheur. Voir la fig de la Morale à Nicomaque, livre X, Cla. 7 et suiv., § 3.

S 8. Il y a dans l'âme une certaise e partic. La partie nutritive, qui à la fois nourrit le corps, et lui domarae, à la suite de cet acte, un pin isir d'un certain ordre. — Etant

de comprendre la force de cet argu-

<sup>§ 9.</sup> On doit conclure. Conclusion peu rigoureuse d'une discussion insuffisante.

<sup>§ 10.</sup> On insiste encore et l'on dit. Cette désignation vague se rapporte selon toute apparence à Platon, par faitement visibles. Il est difficile qui a soutenu des principes analogues.

- » quand ils ne sont pas détournés de leur état naturel ;
- » et pour un être, c'est y revenir que de satisfaire quelque
- » besoin de sa nature. » Mais, ainsi que nous venons de le dire, on peut éprouver du plaisir sans ressentir de besoin. Le besoin est toujours une peine; et nous soutenons qu'on peut avoir du plaisir sans la peine, et avant la peine; de sorte que le plaisir, selon nous, ne serait pas, comme on le prétend, un apaisement du besoin, un changement du besoin en satisfaction; car il n'y a pas trace de besoin dans les plaisirs que nous avons cités plus haut. En résumé, si le plaisir paraissait n'être pas un bien, uniquement parce qu'il était une génération, et qu'aucun plaisir ne soit génération, on peut affirmer que le plaisir est un bien.
- § 11. Mais, dit-on ensuite, tout plaisir n'est pas un bien indistinctement. Voici comment on peut expliquer ceci. Nous avons avancé que le bien pouvait être exprimé dans toutes les catégories : dans celle de la substance, dans celle de la relation, de la quantité, du temps et dans toutes les catégories en général. C'est d'ailleurs une chose de toute évidence, puisque le plaisir accompagne toujours les actes du bien, queis qu'ils soient. Le bien étant dans toutes les catégories, il faut nécessairement que le plaisir soit un bien ; et comme les biens et le plaisir sont dans

Voir le Philèbe, p. 354 et 390, trad.

de M. Cousin. — Que nous unous

\$ 44. Dit-on ensuite. Il y a dans
cités plus haut. Ceux de la punée.

gent de la réfutation d'un
— Que le plaieir est un bien. Et seu philosophe, et non d'une évole
non pas le bien absolu. Dans la
entière. — Nous utorns grancé. Voir
Morale à Nicomaque, Aristote ne
plus haut, livre I, ch. 4, vers la fin.

les catégories, et que le plaisir ne vient que des biens, il i'en suit que tout plaisir est bon.

\$ 12. Mais une conséquence qui ressort de ceci non moins évidemment, c'est que les plaisirs sont de différentes espèces, puisque les catégories, qui renferment le plaisir, sont différentes entr'elles. Il n'en est pas du tout des plaisirs comme il en est des sciences: la grammaire, par exemple, ou telle autre. Si Lamprus possède la grammaire, il sera grammairien, par cette seule connaissance de la grammaire, absolument comme l'est toute autre personne qui la possède aussi, puisqu'il n'y a pas deux grammaires différentes, l'une dans Lamprus, et l'autre dans llée. Mais il n'en va pas de même pour le plaisir; et ainsi, le plaisir qui vient de l'ivresse, et celui que procure l'amour, ne sont pas identiques; et voilà pourquoi les Plaisirs semblent de plusieurs espèces différentes.

\$13. D'un autre côté, de ce qu'il y a des plaisirs qui sont mauvais, les philosophes dont nous parlions en con-Cluaient que le plaisir n'est pas un bien. Mais cette condition et cette remarque ne sont pas spéciales au plaisir; elles s'appliquent en outre à la nature tout entière et à la \*Cience. La nature ne se fait pas faute d'être parfois mau-

§ 13. Les philosophes dont nous Cyniques, qui avaient grande réputa-

<sup>5 38. —</sup> Que tout plaisir est bon. Cette com araison ne sert pas beau-Conséquence exagérée, qu'Aristote coup à éclaireir la pensée. — L'in'acimet pas dans la Morale à Nico- vresse... L'amour. Ce rapprochement 🗪 🔁 que. Mais peut-être faut-il en- en dit beaucoup plus; et il suffit. dre cette théorie avec la restricqu'on vient d'exprimer un peu parlions. Le texte n'est pas aussi Plus haut : « Tout plaisir, qui ac- précis; il dit simplement : « à eux. » compagne les actes du hien, est Il s'agit sans doute des philosophes bon, a

<sup>§ 12.</sup> La grammaire par exemple. tion au temps d'Aristote.

vaise, comme elle l'est dans les vers, dans les crabes et dans tant d'autres animaux inférieurs; et cependant, cela ne suffit pas pour qu'on dise de la nature qu'elle est une mauvaise chose. § 14. Tout de même encore, il y a des sciences fort peu relevées : et, par exemple, toutes celles des manœuvres; et pourtant la science n'est pas mauvaise pour cela. Tout au contraire la science et la nature sont génériquement bonnes; car, de même que le mérite d'un statuaire doit être jugé non pas sur les œuvres qu'il a manquées et où il a mal fait, mais sur les œuvres où il a réussi, de même, ni la science, ni la nature, ni les choses en général ne doivent être appréciées d'après les mauvais résultats qu'elles produisent, mais d'après les bons. S 15. Comme elles, le plaisir est bon génériquement, bien que nous ne nous cachions pas qu'il y ait des plaisirs mauvais. Les natures des êtres animés sont très-diverses : elles sont bonnes et mauvaises : et, par exemple, celle de l'homme est bonne, celle du loup ou de tel autre animal féroce est mauvaise. De même encore la nature du cheval, de l'homme, de l'âne et du chien sont essentiellement différentes. § 16. Mais si le plaisir est le retour d'un état contre nature à l'état naturel pour un être quelconque, il s'en suit que ce qui plaira le plus à une mauvaise nature sera aussi un mauvais plaisir. L'homme et le cheval n'ont pas le même plaisir, non plus que les autres êtres; et puisque

<sup>§ 14.</sup> Appréciées d'après les mauvais résultats. Grand principe, dont Aristote a fait un fréquent et excellent usage.

<sup>§ 15.</sup> Le plaisir est bon génériquement. On peut accorder cela; mais

tout dépend alors de la mesure dans laquelle le plaisir est pris, quand, d'ailleurs, c'est un plaisir permis par la raison.

<sup>§ 16.</sup> Est le retour... à l'état naturel. Voir un peu plus haut dans ce

les matures sont différentes, les plaisirs ne le sont pas moins qu'elles. Le plaisir est un retour, disait-on, et ce retour replace l'être dans sa nature primitive. Par suite, l'état ordinaire d'une mauvaise nature est un état mauvais, de même que l'état ordinaire d'une bonne nature est un bon état. § 17. Mais quand on dit que le plaisir n'est pas bon, on fait comme les hommes qui, ne sachant pas au juste ce qu'est le nectar, croient que les Dieux boivent. du vin, parce qu'il n'y a pas selon eux de boisson plus agréable que le vin. C'est là un effet de l'ignorance; et c'est commettre une erreur toute pareille que de soutenir que tous les plaisirs sont des générations, et que le plaisir n'est pas un bien. Comme ils ne connaissent que les plaisirs du corps, et qu'ils voient bien que ces plaisirs sont en effet des générations, et ne sont pas bons, ils en concluent que le plaisir n'est pas bon d'une manière générale.

\$ 18. Mais le plaisir peut avoir lieu, soit dans une nature qui se refait, soit dans une nature toute faite. C'est dans une nature qui se refait, par exemple, quand il résulte de la satisfaction d'un besoin; c'est dans une nature toute faite et bien assise, quand il résulte des sensations de la vue, de l'ouïe et d'autres sensations analogues. Mais les actes d'une nature régulière et toute faite,

chapitre, § 10. — Le plaisir est un plaisirs du corps. Voir dans la Moretour... La pensée ne semble pas rale à Nicomaque, livre VII, ch. 13, achevée. Dans une nature mauvaise, une discussion spéciale sur ce point. le retour à l'état naturel sera un re- 1 | § 18. Mais le plaisir peut avoir ce soit un plaisir?

§ 17. Ils ne connaissent que les le style d'Aristote.

tout au mal; dira-t-on encore que lieu. Répétition de ce qui a été dit un peu plus haut, § 10. Ce n'est pas sont évidemment supérieurs; car, les plaisirs, qu'on les prenne dans l'un ou l'autre sens, sont toujours des actes; et j'en conclus, sans hésitation, que les plaisirs de la vue, ceux de l'ouïe et ceux de l'intelligence sont les meilleurs, puisque les plaisirs du corps ne viennent que de l'assouvissement de nos besoins.

- § 19. On disait encore que le plaisir n'est pas un bien, attendu que ce qui est dans tous les êtres et commun à tous, ne saurait être un bien. Le plaisir, compris dans ce sens restrictif, pourrait s'appliquer plus justement encore à l'ambitieux et à l'ambition; car l'ambitieux est celui qui veut tout avoir pour lui seul, et par là surpasser le reste des hommes. Si donc le plaisir est véritablement le bien, il doit être, dans cette théorie, quelque chose d'analogue à l'égoïsme de l'ambitieux. § 20. Mais peut-être, est-ce tout le contraire; et peut-être le plaisir ne doit-il paraître un bien que parce que tous les êtres au monde le désirent. Dans la nature entière, il n'est pas un être qui ne désire le bien; et puisque tous désirent aussi le plaisir, il s'ensuit que le plaisir est génériquement bon.
- § 21. On avançait encore, en un sens opposé, que le plaisir n'est pas un bien, parce qu'il est trop souvent un

- à l'égoisme de l'ambitieur. Le texte n'est pas tout à fait aussi précis que
- § 20. Dans la nature entière, il cure. Sans doute, l'auteur veut dire n'est pas un être... Ceci contredit que, si l'on condamne le plaisir parce un peu ce qui a été dit plus haut sur qu'il est commun à tous les êtres, il les êtres mauvais qu'il était possible
  - § 21. On avançait encore. Voir

<sup>§ 19.</sup> Commun à tous. Voir la Morale à Nicomagne, livre VII, ch. 11, § 14. - A l'ambitieux et à ma traduction. l'ambition. La pensée est assez obsfaudra du moins estimer le plaisir de trouver dans la nature, § 13. qui ne serait le partage que d'un seul individu. - Dans cette théoric... plus haut, § 3.

obstacle. Mais si l'on trouve que le plaisir soit un obstacle, c'est qu'on ne l'a pas assez bien étudié. Le plaisir qui résulte d'une chose qu'on a faite, n'est pas apparemment un obstacle pour faire cette chose. Mais j'avoue qu'un autre plaisir peut être un obstacle; et que, par exemple, le plaisir qui vient de l'ivresse soit un obstacle qui empeche d'agir. § 22. Mais, à ce point de vue, la science pourrait tout aussi bien être un obstacle à la science; car il n'est pas possible, si l'on a deux sciences, d'agir par toutes deux en un seul et même moment. Mais, pourquoi science ne serait-elle pas un bien, si elle produit le plaisir spécial qui résulte de la science? Dans ce cas, serat-elle un obstacle? Ou bien, loin d'en être un, ne poussera-t-elle pas toujours à faire davantage? § 23. Le plaisir qui vient de l'action même qu'on fait, nous excite d'autant plus à agir: et, par exemple, il portera l'homme vertueux à faire des actes de vertu, et à les faire avec un charme toujours nouveau. Ne sera-t-il pas même beaucoup plus vif encore au moment de l'acte qui l'accompagne? Quand on agit avec plaisir, on est vertueux; et l'on cesse de l'être, si l'on ne fait le bien qu'avec douleur. La douleur ne se rencontre que dans les choses qu'on fait par nécessité; et sil'on éprouve de la douleur à bien faire, c'est qu'on le fait Par une nécessité qui vous y force. Mais, dès qu'on agit Par 🖚 écessité, il n'y a plus de vertu. § 24. C'est qu'il n'est Pas possible de faire des actes de vertu sans éprouver, ou

sont un obstacle au bien et à la vertu, sont un obstacle au bien et à la vertu, sans être un obstacle à d'autres pas exacte; et il y a des plaisirs qui, plaisirs.

Sont un obstacle au bien et à la vertu, sans être un obstacle à d'autres plaisirs.

Sont un obstacle au bien et à la vertu, sans être un obstacle à d'autres plaisirs.

Sont un obstacle au bien et à la vertu, sans être un obstacle à d'autres plaisirs.

de la peine, ou du plaisir. Il n'y a pas ici de milieu. pourquoi? C'est que la vertu suppose toujours un serme ment, une passion quelconque; et la passion ne peut carre sister que dans la peine ou le plaisir; elle ne peut janna. être entre les deux. Ainsi évidemment, la vertu est terme jours accompagnée, ou de peine, ou de plaisir. Si donc le répète, quand on fait le bien, on le fait avec doule on n'est pas vertueux; et par conséquent, la vertu n° jamais accompagnée de douleur; et si elle n'est pas acco pagnée de douleur, elle l'est toujours de plaisir. § 2 Ainsi donc, loin que le plaisir soit un obstacle à l'action il est au contraire une incitation à agir; et d'une maniè générale, l'action ne peut se produire sans le plaisir, qui en est la suite et le résultat particulier.

S 26. On prétendait en outre que le plaisir n'étais jamais produit par la science. Mais, c'est une nouvelle erreur; car les ouvriers qui préparent les repas, les couronnes de fleurs, les parfums, sont des agents de plaisirs. Il est vrai que les sciences n'ont pas ordinairement le plaisir pour but et pour fin; mais elles agissent toujours avec le plaisir et jamais sans le plaisir. Et par conséquent, on peut dire que la science aussi produit le plaisir. § 27.

profonde dont Aristote a fait usage X, ch. 4 et 5. plus d'une fois.

signalée.

agir. Observation très-vraie et très- dans la Morale à Nicomaque, livre

\$ 26. On prétendait en outre. Il § 24. Et pourquoi. Tournure dé- serait difficile de dire à qui cette docclamatoire qui se répète assez sou- trine doit être attribuée. - Les vent dans ce traité, et que j'ai déjà ouvriers qui préparent les repas. Exemple étrange, et assez mal choisi. § 25. L'action ne peut se produire - Sont des agents de plaisirs. 11 faut sans le plaisir. Voir le développe- ajouter : « qui disposent ces plaisirs ment de cette théorie délicate et vraie, savamment ». - La science auss: proOn disait encore, dans une autre objection, que le plaisir n'est pas le bien suprême. Mais on peut étendre ce raisonnement; et grâce à lui, on en arriverait tout aussi bien à supprimer toutes les autres vertus une à une. Ainsi, le courage n'est pas le bien suprême; est-ce à dire pour cela que le courage n'est pas un bien? Mais n'est-ce pas là une absurdité? Même réponse pour toutes les autres vertus; et par conséquent, le plaisir ne cesse pas d'être un bien, parce qu'il n'est pas le bien suprême.

§ 28. En passant à un autre sujet, on pourrait soulever sur les vertus une question que voici. La raison domine par fois les passions, ainsi que nous l'avons dit pour la tempérance; par fois aussi, c'est l'ivresse et les passions qui dominent la raison, comme dans le cas de l'intempérance qui ne sait pas se maîtriser. Puis donc que la partie irrationnelle de l'âme, atteinte par le vice, peut l'emporter sur la raison, qui reste d'ailleurs en bon état, et c'est là le cas de l'intempérant, on peut demander si, à son tour, la raison devenue pareillement mauvaise, ne peut pas dominer les passions, qui seront dans tout leur développement régulier, et qui auront leur vertu propre

dzit le plaisir. La science pro- honteux système, à savoir que le plaisir duit bien plutôt ce plaisir noble et relevédont on parlait antérieurement, § 22; mais l'auteur veut dire sans doute qu'il y a une science du plaisir, possible comme toutes les autres

dresse tout à la fois à Platon, et à

pût être le but de la vie humaine.

§ 28. En passant à un autre sujet. L'auteur s'aperçoit lui-même qu'il aborde un sujet tout différent qui ne tient ni à ce qui précède, ni à ce qui suit. Si je n'ai pas fait ici un § 27. On disait encore. Ceci s'a- nouveau chapitre, c'est pour me conformer à toutes les éditions; et aussi, 16cole d'Antisthène. Socrate et son pour faire comprendre quelle espèce disciple out cent fois combattu ce dedésordre présente ce traité. - Ainsi

et spéciale. Si l'on admet que ce renversement des choses est possible, il en résultera que l'on peut faire de la vertu un détestable usage. Si l'on n'a, en effet, qu'une raison mauvaise et vicieuse, du moment qu'on usera de la vertu, on en usera mal. Mais, c'est là, ce me semble, une absurdité insoutenable. § 29. Il nous sera bien facile de répondre à cette question, et de la résoudre, d'après les principes que nous avons exposés plus haut sur la vertu. Ainsi, nous avons dit que la vraie condition de la vertu. c'est que la raison bien organisée soit d'accord avec les passions, qui gardent leur vertu spéciale; et que, réciproquement, les passions soient d'accord avec la raison. Dans cette heureuse disposition, la raison et les passions seront en complète harmonie; la raison commandera toujours ce qu'il y a de mieux à faire; et les passions, régulièrement organisées, seront toujours prêtes à exécuter, sans la moindre peine, ce que la raison leur ordonne. § 30. Si la raison est vicieuse et mal disposée, et que de leur côté les passions soient ce qu'elles doivent être, il n'y aura pas de vertu, parce qu'il y manquera la raison, et que la véritable vertu se compose de ces deux éléments. Il ne sera donc pas possible d'user mal de la vertu, ainsi qu'on le disait. Absolument parlant, la raison n'est pas, comme d'autres philosophes le prétendent, le principe et le guide de la

que nous l'avons dit. Voir plus haut vertu. Voir livre I, ch. 9, 5 & et dans ce livre, ch. 8, § 18. — Une suiv. — Nous avons dit. Ceci est absurdité insoutenable. Il est dès plutôt un résumé général qu'une cilors assez singulier que l'auteur s'ar- tation textuelle des doctrines antérête à cette question, qu'il juge lui- rieures. même d'une manière si sévère.

§ 30. Comme d'autres philosophes § 29. Exposés plus haut sur la le prétendent. Sans doute Platon et



# CHAPITRE X.

De la fortune ou prospérité. Cette question se rattache à celle bonheur. — Définition de la fortune, qui se confond avec hasard; elle est complétement distincte de l'intelligence, de raison, et de la science; elle n'est pas l'œuvre de Dieu ni l'ess de sa bienveillance ; c'est l'effet d'une nature privée de raisse - La fortune cependant contribue au bonheur, parce que elle qui dispose des biens extérieurs.

§ 1. La suite naturelle de tout ce qui précède, c de parler aussi de la fortune, puisque nous traitons bonheur. On croit très-généralement que la vie h reuse est la vie fortunée, ou du moins qu'il n'y a de vie heureuse sans la fortune. Peut-être n'a-t-on tout à fait tort; car, sans les biens extérieurs, dontfortune dispose souverainement, on ne saurait être co plètement heureux. Ainsi, nous ferons bien de parler la fortune et d'expliquer d'une manière générale ce que c'est que l'homme fortuné, à quelles conditions on est son tuné, et quels sont les biens requis pour l'être.

Ch. X. La Morale à Nicomaque cède immédiatement celui-ci. -

n'a rien qui corresponde à cette Sans les biens extérieurs. L'est bien théorie de la fortune; dans la Mo- là la doctrine d'Aristote. Voir la Morale à Eudème, elle ne vient qu'après rale à Nicomaque, livre I, ch. 6, celle de l'amitié, livre VII, ch. 14. \$14.—La vie heureuse est la vie for-\$1. La suite naturelle de ce qui tunée. Cette opposition n'est pas \$ 14. - La vie houreuse est la vie forprécède. Ceci est vrai relativement aussi marquée dans notre langue aux théories antérieures, si l'on en qu'elle l'est en grec. - Dont la excepte la fin du chapitre qui pré- fortune dispose souverainement. Ceci

\$\simeq\$ 2. Au premier coup d'œil, on pourrait être assez embarrassé pour se décider sur ce sujet en l'abordant. En effet, on ne peut pas dire que la fortune ressemble à la nature; car toujours la nature, pour une chose dont elle est cause, fait cette chose de la même façon; ou du moins, elle la fait de la même façon dans le plus grand nombre des cas. Tout au contraire, jamais la fortune ne fait les choses de la même manière; elle les fait sans aucun ordre et comme cela se trouve. Et voilà comment on dit que c'est dans les choses de ce genre que consiste le hasard ou la fortune. La fortune ne peut pas non plus se confondre avec l'intelligence, ni avec la droite raison; car là encore, la régularité n'éclate pas moins que dans la nature; les choses y sont éternellement de même; et la fortune, le hasard ne s'y rencontre point. Aussi, là où il y a le plus de raison et d'intelligence, là il y a le moins de hasard; et là où il y a le plus de hasard, là il y a le moins d'intelligence. S 3. Mais la bonne fortune est-elle donc l'effet de la bienveillance ou du soin des Dieux? Ou bien, n'est-ce Pas là encore une idée fausse? Dieu est à nos yeux le dispensateur souverain des biens et des maux, répartis selon qu'on les mérite. Mais la fortune et toutes les choses

pas tout à fait exact, en ce que ne fait les choses. Ici sa fortune si-The peut beaucoup contribuer gnisse le hasard. — La fortune, le personnellement à sa fortune.

sace are. Il faut se rappeler, dans tout 🗪 **qui va** suivre, qu'en grec c'est un et même mot qui exprime la fortone et le basard, et que, par consé-Quent, ces deux idées s'y confondent fit à montrer qu'il n'en peut pas être

hasard. J'ai dû mettre les deux mots S 2. Que la fortune ressemble à la pour que la pensée restât juste, quoiqu'il n'y en ait qu'un seul dans le texte.

§ 3. L'effet de la bienveillance... des Dieux. L'exemple de la vie suftrès-souvent. — Jamais la fortune ainsi. La richesse et la prospérité

qui viennent de la fortune, ne sont véritablement réparties qu'au hasard. Si donc nous attribuons à Dieu ce désordre, nous en ferons un très-mauvais juge, ou du moins, un juge fort peu équitable; et c'est là un rôle qui ne convient pas à la majesté divine.

S 4. Mais, en dehors des choses que nous venons d'indiquer, on ne saurait où placer la fortune; et par conséquent, elle doit être évidemment l'une quelconque de ces choses. L'intelligence, la raison et la science lui sont, à mon avis, tout à fait étrangères. D'autre part, il n'est pas possible que le soin et la faveur de Dieu soient la source de la prospérité et de la fortune, puisque souvent la fortune appartient tout aussi bien aux méchants, et qu'il est peu probable que Dieu s'occupe des méchants avec tant de sollicitude. § 5. Reste donc la nature, qui doit nous parattre l'origine la plus vraisemblable et la plus simple de la fortune. La prospérité et la fortune consistent dans des choses qui ne dépendent pas de nous, dont nous ne sommes pas les maîtres, et que nous ne pouvons pas faire à notre gré. Aussi, ne dira-t-on jamais de l'homme juste, en tant que juste qu'il est favorisé de la fortune, pas plus qu'on ne le dit de l'homme courageux, ni de quiconque montre de la vertu en quelque genre que ce soit; car ce sont là des choses qu'il dépend de nous d'avoir ou de n'avoir pas. Mais il est des choses où nous appliquerons

mérite peu. - Si nous attribuons à et Dieu. Dieu ce désordre. Idée vraie et toute

· Platonicienne.

sont trop souvent attribuées à qui les d'indiquer. La nature, l'intelligence

§ 5. Reste donc la nature. Cette solution n'est pas la plus mauvaise § 4. Des choses que nous renons qu'on puisse donner; et l'origine du plus proprement ce mot de bonne fortune; et nous pourrons dire de l'homme qui a une naissance illustre, et en e raéral de celui qui reçoit des biens qui ne dépendent pas de lui, que la fortune l'a favorisé. § 6. Cependant, ce n'est pas même encore en cela qu'on pourrait dire proprement qu'il y a faveur de la fortune. Ce mot de fortuné, d'heureux, peut se prendre dans bien des sens; et, par exemple, celui à qui il est arrivé de faire quelque chose de bien, en faisant tout le contraire de ce qu'il voulait, peut passer pour un homme heureux, pour un homme favorisé de la fortune. On peut encore appeler heureux celui qui, devant selon toute raison subir un dommage, a fait cependant un profit. § 7. Ainsi, il faut entendre que c'est une faveur de la fortune, quand on obtient quelque bien sur lequel on ne pouvait pas raisonnablement compter; ou qu'on n'essuie pas un mal qu'on devait raisonnablement subir. Du reste, ce mot de faveur de la fortune s'appliquera plus spécialement à l'acquisition d'un bien : car obtenir un bien paratt un bonheur en soi, tandis que ne pas éprouver de mal n'est qu'un bonheur indirect et accidentel.

S 8. Ainsi donc, la prospérité, la fortune est en quelque

basard présente toujours une bien grande difficulté. — La prospérité sont là certainement des faveurs de et la fortune. Dépendent en partie la fortune; mais il est vrai qu'on peut l'opulence. Ce sont là en effet des sard. biens dont la fortune seule dispose; mais ce ne sont pas les plus précieux. a qu'un seul mot dans le texte.

§ 6. Ce n'est pas même encore. Ce de nous et de notre conduite. — Une restreindre encore cette idée; et les naissance illustre.... des biens qui exemples qu'on cite plus bes rene dépendent pas de lui. La beauté, lèvent très-particulièrement du ha-

§ 7. Indirect et accidentel. Il n'y

sorte une nature privée de raison. L'homme que favorise la fortune est celui qui se porte sans une raison suffisamment éclairée à la recherche des biens, et les rencontre. Son succès ne peut être attribué qu'à la nature, puisque c'est la nature qui a placé dans notre âme cette force aveugle qui nous porte, sans l'intervention de la raison, vers tout ce qui doit nous faire du bien. § 9. Que si l'on demande à l'homme qui a si bien réussi : « Pourquoi vous a-t-il paru convenable de faire comme vous avez fait? — Je n'en sais rien, répondra-t-il; c'est que cela m'a convenu comme cela. » Il est absolument comme les gens possédés d'enthousiasme; ils sont emportés par le sentiment qui les domine, et ils sont poussés, sans être guidés par la raison, à faire ce qu'ils font.

§ 10. Nous ne pouvons pas du reste donner à la fortune un nom qui lui soit propre et spécial, bien que nous l'appelions souvent une cause. Mais la cause est tout autre chose que le nom qu'on lui donne. En effet, la cause et ce dont elle est cause sont des choses très-distinctes; et l'on peut encore appeler la fortune une cause, indépendamment de cette force toute instinctive qui nous fait acquérir les biens que nous désirons; par exemple, c'est la cause qui fait qu'on ne subit pas de mal dans un certain cas, ou qu'on reçoit du bien dans un cas où l'on ne devait pas s'y attendre. § 11. Ainsi donc, la fortune, la pros-

<sup>§ 8.</sup> Une nature privée de raison. ter indirectement la fortune jusqu'à On voit en quel sens restreint est Dieu. pris ici le mot de nature. La suite

<sup>\$ 10.</sup> Appeler la fortune une cause. C'est très-spécialement le hasard, plu-§ 9. Les gens possédés d'enthou- tôt encore que la fortune, puisqu'on siasme. Ce serait alors faire remon- peut supposer que dans celle-ci

périté ainsi comprise est différente de l'autre, en ce celle semble ne résulter que d'une interversion des choses, et qu'elle est un bonheur indirect et accidentel. Mais si l'on veut encore appeler cela une faveur de la fortune, on ne peut nier toutefois qu'il n'y ait un élément plus spécial de bonheur dans cette autre fortune, où l'individu porte en lui-même le principe de cette force qui lui fait acquérir les biens qu'il souhaite.

\$ 12. En résumé, comme il n'y a pas de bonheur sans les biens extérieurs, et que ces biens-là ne viennent que de la faveur de la fortune, ainsi que nous venons de le dire, il faut reconnattre que la fortune contribue pour sa part au bonheur. Voilà ce que nous avions à dire de la fortune et de la prospérité.

l'homme a encore une part. Dans le nous venons de le dire. Un peu plus

autre fortune est celle où l'homme, restreinte, est incontestable. Mais si guide par son instinct, contribue en- les biens extérieurs sont indispencore dans une mesure quelconque sables au bonheur, il faut ajouter au bomheur qui lui arrive.

\$ 12. Que de la faveur de la fortune. C'est trop dire; ou du moins, si la fortune les ôte souverainement, l'industrie de l'homme peut les conles conserve mieux. — Ainsi que suit se passer de ces biens-là.

hasard, il n'en a absolument aucune. haut, § 5. - Pour sa part au S 11. Différente de l'autre. Cette bonheur. L'action de la fortune, pinsi que c'est au bonheur aussi complet que l'homme peut l'espérer dans cette vie; car le honheur peut exister sans eux; souvent même, ils y font obstacle, si le bonheur conquerir de nouveau; et sa prudence siste surtout dans la vertu. Le sage

### CHAPITRE XI.

Résumé des théories particulières sur chacune des vertus spéciales. - L'honnêteté unie à la bonté, la beauté morale, est la définition générale de toutes les vertus. Portrait de l'homme vertueux, honnête et bon; il sait user de tous les biens sans jamais abuser d'aucun.

§ 1. Après avoir fait l'analyse de chaque vertu en particulier, il ne nous reste plus qu'à résumer tous ces détails pour présenter le portrait de la vertu dans son ensemble et sa généralité. § 2. Nous ne désapprouvons pas l'expression, composée de deux mots dans la langue grecque, par laquelle on désigne le caractère de l'homme complétement vertueux : l'honnêteté unie à la bonté, la beauté morale; car on dit d'un homme qu'il est honnête et bon, pour exprimer qu'il est d'une vertu accomplie. Du reste, cette expression générale d'honnête et bon peut s'appliquer à la vertu dans toutes ses nuances, à la justice, au courage, à la sagesse, en un mot, à toutes les vertus sans exception.

rale à Eudème, livre VII, ch. 45.

début du chapitre quinzième et derdème.

§ 2. Composée de deux mots dans « La beauté morale, »

Ch. XI. Rien de correspondant la langue grecque. J'ai ajouté tout dans la Morale à Nicomaque; Mo- ceci, parce que notre langue n'a pas un équivalent du composé grec. -§ 1. Après avoir fait l'analyse. Ceci L'honnéteté unie à la bonté. Cette se retrouve, presque textuellement, au idée est exprimée dans le texte par un seul mot, qui renferme de plus nier du livre VII de la Morale à Eu- l'idée de beauté, que je n'ai pu rendre qu'en ajoutant les mots suivants:

§ 3. Mais, en divisant le mot dans les deux éléments dont il est formé, nous disons qu'il y a des choses qui sont spécialement honnètes, et d'autres qui sont spécialement bonnes et belles. Parmi les choses bonnes, il y en a qui le sont d'une manière absolue, et d'autres qui ne le sont pas absolument. Les choses honnêtes et belles sont, par jexemple, les vertus et tous les actes que la vertu inspire. Les choses bonnes, les biens sont le pouvoir, la richesse, la gloire, les honneurs et les autres avantages analogues. Ainsi donc, l'homme honnête et bon est celui pour qui les biens absolus sont les biens qu'il poursuit, et pour qui les choses absolument belles sont les belles choses qu'il tâche de faire. § 4. Voilà l'homme honnête et bon; voilà la beauté morale. Mais l'homme pour qui les biens absolus ne sont pas des biens, n'est pas honnête et bon; pas plus que celui-là n'est en santé, pour qui les choses saines, absolument parlant, ne sont pas saines. Si la fortune et le pouvoir, venant à tomber entre les mains d'un homme, ne lui sont que nuisibles, il ne doit pas les désirer; car il ne doit souhaiter que les biens qui ne peuvent pas lui nuire. § 5. Mais l'homme qui est organisé de telle façon qu'il fait bien de refuser pour luimême la possession de quelques-uns de ces biens, n'est pas ce que nous appelons honnête et bon. Il n'y a de véritablement honnête et bon que celui pour qui tous les vrais biens

\$3. En divisant le mot dans les miner la Grande Morale comme les théories correspondantes terminent la Morale à Eudème; mais alors il § 4. Voilà la beauté morale. J'ai faudrait le déplacer et le renvoyer après la théorie de l'amitié. Voir la

deux éléments... Le texte est moins Précis.

ajouté ces mots.

Peut-être ce chapitre devrait-il ter- Dissertation préliminaire.

restent des biens, et qui n'est pas corrompu par e comme les hommes le sont trop souvent par la richesse par le pouvoir.

## CHAPITRE XII.

Retour sur quelques théories antérieures. Définition nouvelle de la droite raison. — La règle des passions, c'est qu'elles concourent à l'activité de la raison, loin d'y faire obstacle. — La science morale, non plus qu'aucune autre science, n'assure la possession directe de son objet propre. Elle donne seulement la faculté de se le procurer; et l'objet de la science morale, c'est le bonheur, qui dépend essentiellement de l'usage personnel qu'on fait des choses.

§ 1. On a déjà vu plus haut ce que c'est qu'agir conformément aux vertus; mais cette théorie n'a pas été suffisamment développée. En effet, nous avons dit que c'est se conduire suivant la droite raison; mais il est possible que, ne sachant pas au juste ce qu'on doit entendre par là, on demande ce que c'est que de se conformer à la droite raison, et en quoi consiste la droite raison qu'on recom-

Ch. XII. Rien de correspondant ni dans la Morale à Nicomaque, ni dens la Morale à Eudème.

§ 1. On a déja vu plus haut. Voir livre I, ch. 5, § 2, et suivants. — Cette théorie n'a pas été suffisamment

développée. Ceci est une sorte d'excuse pour cette digression et ce hors d'œuvre. — Nous avons dit. Voir plus haut, livre I, ch. 32, § 3, et les notes sur ce dernier passage. Voir la morale à Nicomaque, liv. VI, chap. 7.

mande. § 2. Agir suivant la droite raison, c'est agir de façon que la partie irrationnelle de l'âme n'empêche pas la partie raisonnable d'accomplir l'acte qui lui est propre; alors l'action qu'on fait est conforme à la droite raison. Nous avons dans notre âme une partie qui est moins bonne, et une autre partie qui est meilleure. Or, le pire est toujours fait en vue du meilleur, comme, dans l'association de l'âme et du corps, le corps est fait pour l'âme; et nous disons que le corps est en bon état quand il n'est pas un obstacle à l'âme, et qu'au contraire il contribue et concourt à lui faire accomplir l'acte qui lui est propre; car le pire, je le répète, est fait en vue du meilleur; et il est destiné à agir de concert avec lui. § 3. Lors donc que les passions n'empêchent pas l'intelligence d'accomplir sa fonction spéciale, les choses se passent suivant la droite raison. — « Oui, sans doute, cela est vrai, pourrait-on » dire. Mais comment doivent être les passions pour ne " Pas faire obstacle à l'âme? et dans quel moment sont-» elles ainsi disposées? Voilà ce que je ne sais pas. » 5 4. J'avoue que la chose n'est pas facile à dire. Mais le role du médecin ne va pas non plus au-delà. Quand il ordonne de la tisane à un malade qui a la sièvre, et qu'un disciple lui dit : « Mais comment est-ce que je sentirai " qu'un malade a la fièvre? — Lorsque vous verrez qu'il " est pâle, répond-il. — Mais comment verrai-je qu'il est » pâle? » — Que le médecin comprenne alors qu'il ne peut

<sup>§ 2.</sup> La partie irrationnelle de de dialogue ne sont guère dans les l'anc. Voir plus haut livre I, ch. 4, à habitudes d'Aristote. la fin; et ch. 5, \$ 2, et suiv.

<sup>§ 3.</sup> Pourrait-on dire. Ces formes Même remarque.

S 4. Et qu'un disciple lui dit:

 $\mathbf{z}$ 

æ

1

pas aller plus loin, et qu'il réponde : « Si vous n'avez » pas à part vous le sentiment et la perception de ces » choses, je n'y puis rien faire. » § 5. Le même dialogue peut exactement s'appliquer dans une foule de circonstances semblables; et c'est absolument ainsi qu'on peut acquérir la connaissance des passions; il faut soi-même contribuer pour sa part à les observer en les sentant. § 6. On peut encore se poser une autre question, et demander aussi: « Mais quand je saurai cela, en effet serai-je » heureux? » C'est là du moins en général ce qu'on croit; mais c'est une erreur. Il n'y a pas une seule science qui donne non plus à celui qui la possède l'usage et la pratique actuelle et effective de son objet particulier; elle ne lui donne que la faculté de s'en servir. Ici non plus, savoir ces choses n'en donne pas l'usage, puisque le bonheur, avons-nous dit, est un acte. Cela n'en donne que la simple faculté; et le bonheur ne consiste pas à connaître de quels éléments le bonheur se compose; il consiste seulement à se servir de ces éléments.

§ 7. Mais ce n'est pas le but du présent traité d'enseigner l'usage et la pratique de ces choses; et encore une fois, aucune autre science, pas plus que celle-ci, ne donne l'usage direct des choses; elle ne donne jamais que la faculté d'en user.

dit simplement : « le mêmeraisonne- ch. 4, § 6. ment. »

<sup>§ 5.</sup> Le même dialogue. Le texte Avons-nous dit. Plus haut, livre I,

<sup>§ 7.</sup> L'usage et la pratique de ces § 6. Et demander aussi, La ques- choses. Dans la Morale à Nicomaque tion paraît un peu naive. - La au contraire, le but que se propose pratique actuelle et effective. Le Aristote est tout pratique, livre I, texte dit simplement : « l'acte ». - ch. 3, § 13; et livre X, ch. 10, § 7,

# CHAPITRE XIII.

De l'amitié. — Enumération des questions diverses que ce sujet a soulevées. Définition préliminaire de l'amitié. Citations d'Empédocle. — Elle ne peut exister qu'entre les êtres qui peuvent se rendre une affection réciproque. L'homme de bien peut-il être l'ami du méchant? — Rapports et différences des trois espèces d'amitiés, par vertu, par intérêt, par plaisir. La première espèce d'amitié est la seule durable. — Des mauvais amis : citation d'Euripide. Le plus souvent on ne doit s'en prendre qu'à soi des mécomptes qu'on éprouve en amitié. — L'amitié peut également naître entre des êtres égaux et des êtres inégaux : citation d'Euripide. En général le supérieur se laisse aimer par l'inférieur plus qu'il ne l'aime. — Peut-on s'aimer soi-même? Discussion de cette question. — L'amitié consiste souvent dans l'égalité proportionnelle.

\$ 1. Par-dessus toutes les théories précédentes, et pour les compléter, il semble nécessaire de parler de l'amitié, et de dire ce qu'elle est, en quoi elle consiste et à quoi elle s'applique. Comme nous voyons qu'on peut la ressentir pendant toute la vie, qu'elle peut subsister en tout temps, et toujours être un bien, il faut la considérer comme une annexe du bonheur. § 2. Nous ferons peut-

hien qu'il ne se dissimule pas l'impuissance des théories.

Ck. XIII. Morale à Nicomaque, livres VIII et IX tout entiers; Morale à Eudème, livre VII, id.

\$ 1. Comme une annexe du bonheur. Dans la Morale à Nico-comaque, Aristote regarde l'amitié comme une verlu, ou du moins comme toujours accompagnée de la

être mieux d'indiquer d'abord les questions et les recherches dont l'amitié peut être l'objet. Voici une première question: L'amitié n'existe-t-elle qu'entre des êtres semblables, comme cela semble en effet, et comme on le dit souvent? « Le geai, selon le proverbe, recherche le » geai, son pareil!

» Et ce qui se ressemble, un Dieu toujours l'assemble. »

On cite encore, à propos d'une chienne qui allait toujours dormir sur la même écuelle, la réponse d'Empédocle: « Pourquoi, demandait-on, cette chienne va-t-elle dormir » toujours sur son écuelle? — C'est, dit-il, parce que cette » chienne a quelque ressemblance de couleur avec son » écuelle, » voulant indiquer par là que l'habitude de cet animal ne venait que de la ressemblance.

§ 3. D'autres soutiennent tout à l'inverse que l'amitié se forme surtout entre les êtres contraires. Ainsi, disentils, la terre aime la pluie quand le sol est sec; et le contraire veut être l'ami de son contraire. L'amitié, ajouteton, ne peut même pas avoir lieu entre les semblables; car le semblable évidemment n'a pas besoin de son semblable. On fait encore d'autres raisonnements de ce genre, que je passe sous silence. § 4. Autre question:

vertu; et c'est à ce titre qu'il l'étudie, sans nier d'ailleurs qu'elle ne contribue au bonheur.

\$ 2. Entre des êtres semblables. Voir la Morale à Nicomaque, livre VIII, ch. 4, \$ 6; Morale à Eudème, livre VII, ch. 4. — Et ce qui se ressemble... On ne sait à quel poète

appartient ce vers. — A propos d'une chienne. Le même détail est rapporté dans la Morale à Eudème, avec l'explication d'Empédocle. Dans la Morale à Nicomaque, Aristote lui attribue seulement cette théorie que le semblable recherche le semblable.

§ 3. La terre aime la pluie. Cette

Est-il difficile, ou bien est-il facile de devenir amis? Les flatteurs qui se familiarisent si vite, ne sont pas des amis; ils n'en ont que l'apparence. § 5. On demande encore si l'homme vertueux peut être ou s'il ne peut pas être l'ami du méchant, l'amitié ne pouvant s'appuyer que sur une solide confiance que le méchant n'inspire jamais. Le méchant peut-il être l'ami du méchant? Ou cette liaison estelle.également impossible?

S 6. Pour bien répondre à ces questions, il est bon de préciser d'abord de quelle amitié nous entendons parler. Ainsi, parfois on s'imagine qu'il peut y avoir amitié, soit pour Dieu, soit même pour les choses inanimées. Mais c'est une erreur. Selon nous, il n'y a de véritable amitié The là où il peut y avoir réciprocité d'affection. Mais l'amitié, l'amour envers Dieu ne peut pas compter sur un retour, et il est absolument impossible qu'il y ait amitié. Ne serait-ce pas le comble de l'absurde de dire qu'on aime Diter? § 7. Il ne peut pas davantage y avoir une réci-Procité d'amitié de la part des choses inanimées; et si l'on dit qu'on aime aussi certaines choses inanimées, c'est comme on aime le vin, par exemple, ou autre chose du me genre. Ainsi donc, nous n'étudions ici ni l'amitié ou ramour envers Dieu, ni l'amitié ou l'amour pour les choses inanimées; nous n'étudions que l'amitié pour les Etres animés; et encore parmi ces êtres, pour ceux qui

Morale à Nicomaque, livre VIII. plus complète. ch 1, § 6.

question qu'on vient de poser; plus de part et d'autre.

citation est extraite d'Euripide. Voir loin, elle sera résolue d'une manière

S 6. Réciprocité d'affection. Voir § 4. Les flatteurs qui... Ceci la Morale à Nicomaque, livre VIII, semble une réponse anticipée à la ch. 2, § 4. Les théories sont pareilles

peuvent paver de retour l'affection qu'on leur mon-& 8. Si l'on voulait pousser plus loin l'analyse, et rech cher quel est le véritable objet de l'amour, nous pouv -One dire sur le champ que ce n'est pas autre chose que le bien. Il est vrai que l'objetaimé et l'objet qu'on devraitain mer sont parfois fort différents, tout comme le sont aussi la ch se qu'on veut et celle qu'on devrait vouloir. § 9. La ch se qu'on veut, c'est d'une manière absolue, le bien; celle que chacun doit vouloir, c'est ce qui est bon pour hi particulier. De même également, la chose qu'on ain e. c'est le bien absolument parlant; celle qu'on doit aimer, c'est celle qu'on trouve un bien pour soi personnellement Par conséquent, l'objet aimé est aussi l'objet qu'on do aimer; mais l'objet qu'on doit aimer n'est pas toujour l'objet qu'on aime.

§ 10. Voilà précisément ce qui soulève la question de savoir sil'homme de bien peut être ou ne peut pas être l'ami du méchant. Le bien individuel est en quelque sorte enchaîné au bien absolu, tout comme l'objet qui doit être aimé est enchaîné à l'objet qu'on aime; et la suite et la conséquence du bien, c'est l'agréable et l'utile. § 11. Or, l'amitié existe entre les gens de bien, quand ils se rendent une mutuelle affection. Ils s'aiment entr'eux, en tant

§ 10. Voila précisément. On ne ne voit pas clairement le lien de ces deux idées. — C'est l'agréable et l'utile. C'est dans la Morale à Nicomaque qu'il faut lire ces grandes et belles théories, livre VIII, ch. 2, et suiv. Ici, sans être tout à fait désgurées, elles sont très-insuffisantes.

<sup>§ 8.</sup> Ce n'est pas autre chose que le bien. Voir le début de la Morale à Nicomaque; Aristote a toujours maintenu ce grand principe.

<sup>§ 9.</sup> La chose qu'on veut. Distinctions subtiles et obscures ; je ne suis pas certain de les avoir toujours bien saisies et bien rendues.

qu'ils sont aimables; et ils sont aimables, en tant qu'ils sont bons. § 12. Ainsi donc, l'homme de bien, peut-on dire, ne sera pas l'ami du méchant. Pourtant il le sera, parce que l'utile et l'agréable étant les suites du bien, le méchant, s'il est agréable, est ami en tant qu'il est agréable: et s'il est utile, il est également ami en tant qu'utile. § 13. Mais je conviens qu'une amitié de ce genre ne reposera pas sur les vrais motifs qui doivent faire qu'on aime; il n'y a que le bien qui soit aimable; et le méchant n'est pas vraiment aimable, quoiqu'il fasse. Mais il n'est aimé que dans le sens où il peut être aimé; car on est bien loin de l'amitié parfaite, c'est-à-dire de celle qui unit les gens de bien, dans ces amitiés qui ne reposent que sur l'agréable et l'utile. S 14. Ainsi, l'homme qui n'aime qu'en vue de l'agréable, n'aime pas de cette amitié que le bien inspire, pas plus que celui qui n'aime qu'en vue de l'utile. § 15. Il faut dire pourtant que ces trois sortes d'amitiés qui s'attachent ou au bien, ou à l'agréable, ou à l'utile, si elles ne sont pas identiques, ne sont pas aussi éloignées qu'on pourrait le croire. Elles dépendent toutes trois en quelque sorte d'un même principe. C'est ainsi que nous disons, en employant un seul et même mot, de la

<sup>\$ 12.</sup> Pourtant il le sera. Doctrine peu d'accord avec celles de la Morale à Nicomaque.

<sup>§ 13.</sup> Que dans le sens où il peut être aimé. Il ne peut jamais être estiamitié véritable par l'homme de bien. - On est bien loin de l'amitié parfaite. Voir la Morale à Nicomaque, livre VIII, ch. 5, § 4.

<sup>§ 14.</sup> Ne sont pas aussi éloignées. Parce qu'il est possible qu'une d'entr'elles, c'est-à-dire l'amitié par vertu, réunisse les trois conditions.

<sup>§ 15.</sup> D'un même principe. L'afmé en aucune façon ni aimé d'une section, prise d'une manière toute générale. — C'est ainsi que nous disons. La comparaison est certainement mal choisie; et je doute qu'en grec la forme en soit moins étrange

lancette qu'elle est médicale, d'un homme qu'il est médical, de la science qu'elle est médicale. Ces expressions, on le voit, ne se prennent pas toutes de la même façon; la lancette, en tant qu'elle est un instrument utile à la médecine, est appelée médicale; l'homme, en tant qu'il rend la santé, peut être appelé médical ou médecin; et enfin, la science est appelée médicale, parce qu'elle est la cause et le principe de tout le reste. § 16. C'est également ainsi que ces liaisons, toutes différentes qu'elles sont entr'elles, sont appelées des amitiés, et celle des bons qui n'est contractée que sous l'influence du bien, et celle qui ne tient qu'à l'agréable, et celle qui ne vise qu'à l'utile. Elles ne sont pas davantage appelées d'un seul nom; et elles ne sont pas identiquement les mêmes; seulement, elles s'adressent à peu près aux mêmes choses et viennent des mêmes sources.

§ 17. Si l'on dit : « Mais celui qui n'est ami qu'en vue » de l'agréable, n'est pas vraiment ami de son prétendu » ami, puisqu'il n'est pas ami par l'influence seule du » bien. » Je réponds : Cet homme s'achemine vers l'amitié

qu'elle ne l'est dans notre langue. - Ceci est très-contestable, ou plutôt, De la lancette qu'elle est médicale, c'est tout à fait inexact. On ne peut d'un homme qu'il est médical. Ex- jamais confondre la vertu avec l'inpressions singulières et que je n'ai térêt, le bien avec l'agréable ni avec pu modifier. Voir la Morale à Eu- l'utile; et la restriction même qu'y dème, livre VII, ch. 2.

peut les distinguer entr'elles, parce cette interprétation. que les motifs en sont très-différents.

met l'auteur : « à peu près », ne § 16. Elles ne sont pas appelées suffit pas. Peut-être faut-il comprendre d'un même nom. Il semble au con- qu'elles viennent « des mêmes gens », traire qu'elles portent toutes le même si ce n'est des mêmes sources. Mais nom « d'amitiés » ; seulement on le texte ne se prête pas très-bien à

Æ

4

蹇

•

ì

1

1 į

§ 17. Je réponds... Le texte n'est - Et viennent des mêmes sources, pas tout à fait aussi précis. - Cet

des gens de bien, qui se compose à la fois de tous ces éléments, le bon, l'agréable et l'utile. Il n'est pas encore ami suivant cette amitié-là; il l'est sculement suivant celle du plaisir et de l'intérêt.

§ 18. Une autre question : L'homme vertueux sera-t-il ou ne sera-t-il pas l'ami de l'homme vertueux? On répond négativement, parce que, dit-on, le semblable n'a pas besoin de son semblable. Mais cet argument ne concerne que l'amitié par intérêt, l'amitié de l'utile; ceux qui ne se recherchent que parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre, ne sont liés que de l'amitié fondée sur l'utile. § 19. Mais la définition que nous avons donnée de l'amitié par intérêt, est tout autre que celle de l'amitié par vertu on par plaisir. Les cœurs qui sont unis par la vertu sont bien plus amis que les antres ; car ils ont tous les biens à la fois le bon, l'agréable et l'utile.

§ 20. Mais, disait-on plus haut, l'homme de bien, s'il est l'ami de l'homme de bien, peut être aussi l'ami du méchant. Oni; en tant que le méchant est agréable, le méchant est son ami. Et l'on ajoutait : le méchant peut être encore l'amī du méchant; oui; en tant que leur utilité réciproque se trouve dans cette liaison, les méchants sont amis entr'eux. On peut voir en esset bien des gens qui sont

\$ 19. Que nous asons donnée, implicitement; car dans ce qui précité, l'homme vertaeux. Question touts, parce que le solution en est un touts, parce que le solution en est un touts, parce que le solution en est dédition précise.

\$ 20. En tant que le méchant est aprishment. On ne sait à quels présidée, Répetition de ce qui vient primogles un pent attribuer cette du me pui ha lauf. « Un même intérêt ne rapproche des méme intérêt ne rapproche des mémes intérêt n

amis pour leur utilité commune, parce qu'ils ont un même intérêt; et rien n'empêche qu'un même intérêt ne rapproche des méchants, tout méchants qu'ils sont. § 21. Mais l'amitié la plus solidement établie, la plus durable, la plus belle, est celle qui unit les gens vertueux; et c'es tout simple qu'il en soit ainsi, puisqu'elle s'applique à la vertu et au bien. La vertu qui enfante cette amitié es inébranlable; et par suite, cette noble amitié qu'elle produit, doit être inébranlable comme elle. L'utile au contraire n'est jamais le même; et voilà pourquoi l'amitié qu se fonde sur l'utile n'est jamais stable, et qu'elle tombe avec l'utilité qui l'a fait naître. § 22. J'en pourrais din autant de l'amitié que forme le plaisir. Ainsi, l'amitié qu unit les plus nobles cœurs, est celle qui se forme par le vertu; l'amitié du vulgaire ne vient que de l'intérêt enfin celle du plaisir est l'amitié des gens grossiers et mé prisables.

§ 23. Il arrive parfois qu'on s'indigne, et qu'on s'étonn de rencontrer de mauvais amis. Pourtant il n'y a rien l qui doive révolter la raison. Quand l'amitié n'a pou principe que le plaisir ou l'utile, qui la forme, dès que ces motifs viennent à disparaître, l'amitié ne doit pas leu survivre. § 24. Souvent, l'amitié demeure malgré ces dé

chants. C'est vrai; mais l'union des que de l'intérêt. Dans la Morale méchants est en général de courte Nicomaque, c'est surtout l'amitié de durée.

§ 21. L'utile n'est jamais le même. Toutes ces idées, mille fois répétées depuis Aristote, se retrouvent dans la Morale à Nicomaque.

vicillards. — Des gens grossiers e méprisables. Ibid. C'est plutôt l'a mitié des jeunes gens.

§ 23. L'amitié ne doit pas less survivre. Morale à Nicomague, livr § 22. L'amitie du vulgaire ne vient VIII, ch. 3, § 3; et ch. 4, § 2.

ceptions; mais l'ami s'est mal conduit, et l'on s'emporte contre lui. Sa conduite cependant n'est pas aussi déraisonnable qu'on la suppose : ce n'était pas par vertu que vous vous étiez lié avec lui; rien d'étonnant dès lors qu'il fasse des choses qui ne sont pas conformes à la vertu. L'indigration qu'on ressent n'est donc pas justifiée; et tout en ne contractant au fond qu'une amitié de plaisir, on s'imagine bien à tort qu'on devrait avoir l'amitié de vertu. C'est tout simplement impossible; car l'amitié du plaisir de l'intérêt s'inquiète assez peu de la vertu. On s'est lie par plaisir, et l'on cherche la vertu; on se trompe. \$ 25. La vertu ne suit ni le plaisir ni l'intérêt, tandis que l'un et l'autre stivent la vertu. On est dans une grave erreur si l'on ne croit pas que les gens de bien se soient mutuellement très-agréables. Les méchants, comme le dit Euripide, se plaisent bien les uns aux autres :

» Et le méchant toujours recherche le méchant. »

Mais encore une fois, la vertu ne suit pas le plaisir ; c'est le plaisir au contraire qui suit la vertu.

\$ 26. Le plaisir est-il, ou n'est-il pas un élément nécessaire, outre la vertu, dans l'amitié des gens de bien? Ce serait une absurdité de prétendre qu'il ne faut pas qu'il y ait du plaisir dans ces liaisons. Si vous ôtez aux gens de bien cet avantage de se plaire et d'être agréables les uns

<sup>\$ 24.</sup> L'indignation qu'on ressent. 689. Il est cité deux fois dans la Mo-Morea le à Nicomaque, livre IX, ch. 4, rale à Eudème, livre VII, ch. 2, § 53; 58.

<sup>\$ ≥5.</sup> Comme le dit Euripide. Ce est du Bellérophon d'Euripide. pas... Il semble que cette question Voir l'édition de Firmin Didot, p. est déjà résolue par tout ce qui pré-

et ch. 5, § 4.

<sup>§ 26.</sup> Le plaisir est-il ou n'est-il

aux autres, ils seront forcés de chercher d'autres amis qui leur soient agréables pour se lier et vivre avec eux; ca pour l'intimité de la vie commune, il n'y a rien de s essentiel que de se plaire mutuellement. § 27. Il serai donc absurde de croire que les bons ne sont pas capables. plus que personne, de vivre intimement ensemble: e comme on ne le peut sans y trouver du plaisir, il faut er conclure, à ce qu'il semble, que les gens de bien, plus que qui que ce soit, sont agréables les uns aux autres.

§ 28. On a vu que les amitiés se divisent en trois espèces, et l'on a élevé la question de savoir si, pour chacune d'elles, l'amitié consiste dans l'égalité ou dans l'iné galité. A notre avis, elle peut consister dans l'une et l'autre à la fois. Ainsi, l'amitié des bons ou l'amitié parfaite se produit par la ressemblance; l'amitié de l'intérêt repose sur la dissemblance au contraire; le pauvre est l'ami du riche parce qu'il a besoin des biens dont le riche abonde; et le méchant devient l'ami du bon par le même motif; comme il manque de vertu, il se sait l'ami de l'homme auprès de qui il espère en trouver S. 29. Ainsi,

cède. Morale à Nicomaque, livre VIII, ch. 3, § 6. — Se plaire mutuellement. Morale à Nicomague, livre IX, ch. 4, § 1.

§ 27. De vivre intimement ensemble. Voir sur la vie commune, besoin et signe de la véritable amitié. la Morale à Nicomaque, livre VIII, ch. 5, § 6.

lité ou l'inégalité. Morale à Nico- une sympathie involontaire.

maque, livre VIII, ch. 7, § 3. Est l'ami du riche. Ce n'est que de l'amitie par intérêt: et tout inférieure qu'elle est, c'est eucore celle qui est la plus fréquente. — Auprès de qui il espère en trouver. Ce n'est guère le sentiment habituel du méchant; autrement, il se corrigerait. Ce qui est vrai, c'est que le méchant § 28. On a vu. Un peu plus haut lui-même se sent attiré malgré lui vers dans ce chapitre, § 17. — Dans l'éga- l'honnête homme, et qu'il éprouve l'annitié par intérêt se produit entre des êtres dissemblables; et l'on pourrait appliquer à ceci le vers d' Euripide:

« La terre aime la pluie, alors que tout est sec ; »

et l'on dirait que l'amitié fondée sur l'intérêt se produit entre des êtres contraires, précisément à cause de leur dissemblance même. § 30. Car si l'on veut prendre pour exemple les choses les plus opposées, l'eau et le feu, on peut dire qu'elles sont utiles l'une à l'autre. Le feu, à ce qu'on prétend, périt et s'éteint, s'il n'a pas l'humidité qui lui prépare en quelque sorte sa nourriture; mais en une quantité telle cependant qu'il puisse l'absorber. Si l'on vient à donner la prédominance à l'humidité, elle fait périr le feu, tandis que, si elle est en quantité convenable, elle lui sert en l'entretenant. Il est donc évident que, même entre les êtres les plus contraires, l'amitié peut se former par l'utilité dont ils sont les uns aux autres. § 31. Toutes les amitiés, qu'elles naissent d'ailleurs de l'égalité on de l'inégalité, peuvent se ramener aux trois espèces qu'on a indiquées. Mais dans toutes ces liaisons, le désac-

\$ 29. Ce vers d'Euripide. Il est tôt. L'exemple cité ici est sondé sur déjà cité dans la Morale à Nico- les notions fausses que les anciens se maque, livre VIII, ch. 4, § 6. Voir faisaient du phénomène de la comla note sur ce passage, loc. laud.

\$ 30. Car si l'on veut prendre... physiques, qui ne font rien à la ques-

bustion. Ces erreurs n'ont d'ailleurs aucune importance. — Il est donc Dans la Morale à Nicomaque, Aris- évident. Il eût été plus concluant et tole repousse avec raison, livre VIII, plus simple d'en appeler à l'expérience ch. 1, § 7, toutes ces comparaisons même de la vie, qui prouve, à elle seule, combien cette assertion est tion, et qui l'obscurcissent bien plu- vraie dans la plupart des cas.

cord peut survenir entre les amis, s'ils ne sont pas égr dans l'affection qu'ils se portent, dans les services qu'il rendent, dans leur dévouement mutuel ou sous tels aut rapports analogues. Lorsque l'un des deux fait les cho avec ardeur, et que l'autre ne les fait qu'avec négligen les reproches et les accusations s'élèvent contre ce déf de soins et cet oubli. § 32. Cependant ce n'est pas dans unions où l'amitié a de part et d'autre le même but veux dire celles où les deux amis se sont liés égalem ou par intérêt, ou par plaisir, ou par vertu, que ce man d'affection de la part de l'un des deux se laisse clairem apercevoir. Si vous me faites moins de bien que je ne vo en fais moi-même, je n'hésite pas à penser que je dois doubler d'affection pour vous afin de vous toucher. § : Mais les dissensions sont plus fréquentes et plus sensile dans l'amitié où les amis ne se sont pas liés par mêmes motifs; car dans ce cas, on n'aperçoit pas tr clairement de quel côté vient le tort. Si, par exemple, I s'est lié par plaisir, et l'autre par intérêt, il peut y av grand embarras à discerner le coupable. Celui des de qui dans la liaison visait de préférence à l'utile, ne per pas que le plaisir qu'on lui donne soit l'équivalent l'utile qu'il recherche; et de son côté, celui qui donnai

<sup>§ 31.</sup> Le désaccord peut survenir. Voir la Morale à Nicomaque, livre plainte et de rupture. VIII, ch. 13, § 2.

<sup>§ 32.</sup> Où l'amitié a de part et plus fréquentes. Dans la Mors d'autre le même but. Même dans ces liaisons, le désaccord peut survenir; Aristote trouve que ce sont les an car on peut, par exemple, en fait par intérêt qui sont les plus expe

dait; et dès lors c'est un suje

<sup>§ 33.</sup> Mais les dissensions Nicomaque, livre VIII, ch. 43, d'intérêt, obten r moins qu'on n'atten- à se rompre, tout en signalan

préférence au plaisir, ne pense pas recevoir un prix suffisant du plaisir qu'il aime, dans les services qu'on lui rend. Et voilà pourquoi les mésintelligences se produisent dans les amitiés de ce genre.

\$ 34. Quant aux liaisons formées dans l'inégalité, ceux qui l'emportent par leurs richesses ou par tel autre avantage analogue, s'imaginent qu'ils n'ont point à aimer eux-mêmes, mais qu'ils doivent être aimés au contraire par leurs amis plus pauvres qu'eux. § 35. Pourtant aimer vaut mieux qu'être aimé; car aimer est un acte de plaisir et un bien, tandis que l'on a beau être aimé, il n'en résulte aucun acte de la part de l'être aimé. S 36. C'est encore ainsi qu'il vaut mieux connaître que d'être connu; être connu, être aimé peut appartenir tont aussi bien aux êtres inanimés, tandis que connaître et aimer appartient aux êtres animés exclusivement. § 37. Faire du bien vaut mieux encore que n'en pas faire; or, celui qui aime fait du bien en tant qu'il aime ; celui qui est aimé, en tant qu'il est aimé, n'en fait aucun. § 38. En général, les hommes, Par une sorte d'ambition, veulent plutôt être aimés qu'aimer eux-mêmes; parce que c'est en quelque façon une situation supérieure que d'être aimé. Toujours celui

unes causes de mécomptes que celles qui sont signalées ici.

<sup>\$ 34.</sup> Formées dans l'inégalité.

Tonle à Nicomaque, livre VIII,

1. 8, \$ 1.

<sup>§ 35.</sup> Aimer vaut mieux qu'être mé. Théorie parfaitement vraie et ute Platonicienne; elle est déveppée dans le Lysis. Voir aussi la orale à Nicomaque, loc. laud.

<sup>§ 37.</sup> Fait du bien. Ou : « fait bien. »

<sup>§ 38.</sup> Plutôt être aimés qu'aimer eux-mêmes. Toutes ces idées se retrouvent dans la Morale à Nicomaque, loc. laud. § 1. Elles sont fort délicates; mais elles semblent un peu subtiles; et je ne crois pas qu'il y ait tant de calcul et d'égoisme dans l'amitié.

qui est aimé, l'emporte sur l'autre, soit par le plaisir qu' procure, soit par sa richesse, soit par sa vertu; et l'ambi tieux ne désire que la supériorité. § 39. Or, ceux qui s sentent cette supériorité pensent qu'ils ne doivent pas aime eux-mêmes; ils trouvent qu'ils payent de reste, du co où ils sont supérieurs, ceux qui les aiment; et comm ceux-ci leur sont encore inférieurs, les autres supposer qu'ils doivent en être aimés et non pas les aimer eu mêmes. Au contraire, celui qui a besoin et manque ou c fortune, ou de plaisir, ou de vertu, admire celui qui l'en porte sur lui par tous ces avantages; et il l'aime pot les choses qu'il en obtient, ou qu'il espère en obtenir.

§ 40. On peut dire encore que toutes ces amitié naissent de la sympathie, en ce sens qu'on ressent de l bienveillance pour quelqu'un et qu'on lui veut du bien Mais l'amitié qui se forme ainsi ne renferme pas toujou toutes les conditions requises; et souvent, tout en voulai du bien à quelqu'un, on veut cependant vivre avec u autre que lui. S 41. Sont-ce là du reste les affections les sentiments de l'amitié ordinaire? Ou bien sont-il réservés à cette amitié complète qui ne se fonde que st la vertu? Toutes les conditions se trouvent réunies dar cette noble amitié. D'abord, on ne peut pas désirer vivi avec un autre ami que celui-là, puisque l'utile, l'agréable

\$ 39. Ceux qui se sentent cette superiorité. La grande supériorité empêche en effet qu'on n'aime autant qu'on est aimé; mais à mérite à peu lance. Voir la théorie de la bie près égal, on rend dans la véritable amitié autant qu'on reçoit. — Pour les choses qu'il en obtient. Ce n'est § 1.

plus alors qu'une amitié d'intéré ce n'est plus l'amitié véritable.

§ 40. On ressent de la bienve veillance, et ses rapports à l'amit Morale à Nicomaque, livre IX, ch.

et la vertu se trouvent rassemblés dans l'honnête homme. Mais en outre, nous lui voulons du bien plus particulièrement qu'à qui que ce soit, et nous désirons vivre et vivre **beureux avec lui plus qu'avec tout autre homme au monde.** 

\$ 42. Une question qu'on peut soulever à propos de celle-ci, c'est de savoir s'il est possible ou s'il n'est pas possible qu'on ait de l'amitié pour soi-même. Nous la laisserons de côté pour le moment, mais nous y reviendrons plus tard. Nous voulons tout pour nous; et d'abord, nous voulons vivre avec nous-mêmes, ce qui est, on peut dire, une nécessité de notre nature; et nous ne pouvons souhaiter plus vivement à personne le bonheur, la vie, le succès. § 43. D'autre part, c'est surtout avec nos propres souffrances que nous sympathisons. Le moindre choc, le moindre accident de ce genre nous arrache aussitôt des cris de douleur. Tous ces motifs pourraient nous donner **a croire que l'on peut avoir de l'amitié pour soi-même. 5** 44. Du reste, toutes ces expressions de sympathie, de bienveillance et autres du même genre, n'ont de sens que si on les rapporte, soit à l'amitié que nous ressentons pour **nous-mêmes**, soit à l'amitié parfaite; car tous ces caractères se retrouvent également dans les deux. Vivre en-

\$ 42. Qu'on ait de l'amitié pour lons tout pour nous. C'est-à-dire soi-même. Ou : « qu'on s'aime soimême. » J'ai préféré la première location pour conserver davantage la trace des théories antérieures. Voir la Morale à Nicomaque, livre IX, ch. 8, § 1. — Nous y reviendrons plus tard. Voir plus loin dans ce même chapitre, § 47. — Nous vou-

que nous remplissons à notre propre égard toutes les conditions voulues pour la véritable et solide affection.

§ 43. D'autre part. Tout en voulant différer la discussion, l'auteur la commence dès à présent et la poursuit.

\$ 44. Tous ces caractères... C'est

semble, se souhaiter une longue existence et une existen heureuse, ce sont là des sentiments qu'on peut reconnaît également de l'un et de l'autre côté.

§ 45. On pourrait croire aussi que l'amitié doit trouver partout où se trouve le droit et la justice, et qu'a tant il y a d'espèces de justice et de droits, autant il de y avoir d'espèces d'amitiés. Ainsi, il y a une justice et i droit de l'étranger au citoyen qui en fait son hôte, l'esclave au maître, du citoyen au citoyen, du fils au pèr de la femme au mari; et toutes les autres associations amitiés qu'on peut imaginer, se réduisent au fond à cell qu'on vient de citer. S 46. Ajoutons que la plus soli des amitiés est peut-être celle que contractent les hôte parce qu'il ne peut pas y avoir entr'eux de but comm qui provoque des rivalités, comme il peut en exister ent les citoyens; car lorsqu'on lutte les uns contre les auti pour savoir à qui restera la supériorité, il est impossil de demeurer longtemps amis.

S 47. Maintenant, nous pouvons reprendre la questi de savoir si c'est possible ou non d'avoir de l'amitié po soi-même. Evidemment, ainsi que nous l'avons dit un p plus haut, l'amitié se reconnaît dans les actes de déta dont l'ensemble la compose; or, c'est surtout pour not

là ce que voulaient dire plus haut ces d'admirables considérations sur mots: « nous voulons tout pour rapports conjugaux dans la Moral nous. »

§ 45. On pourrait croire. Cette pensée ne se lie point à celles qui question. On ne voit pas bien po précèdent. Voir la Morale à Nico- quoi l'auteur a interrompu sa maque, livre VIII, ch. 9, et suiv. cussion, et pourquoi il la reprend

Nicomaque, livre VIII, ch. 12, \$

\$ 47. Nous pouvons reprendre p. 341. — De la femme au mari. Voir — Ainsi que nous l'avons dit un s

mêmes que nous pouvons l'exercer dans les détails les plus minutieux. C'est surtout à nous que nous pouvons vouloir du bien, souhaiter une longue vie, une vie heureuse; c'est encore pour nous que nous sommes surtout sympathiques; c'est surtout avec nous que nous voulons vi vre. Par conséquent, si l'amitié se reconnaît à tous ces signes, et si nous voulons en effet pour nous toutes ces conditions particulières de l'amitié, on en doit conclure évidemment qu'il est possible d'avoir de l'amitié pour soimeme, tout comme nous avons dit qu'il est possible d'avoir de l'injustice envers soi. § 48. Mais comme dans l'injustice il y a toujours deux individus différents, l'un qui la commet et l'autre qui la souffre, et que soi-même on est nécessairement toujours un, il semblait, par cela seul, qu'il ne pourrait pas y avoir d'injustice de soi envers soi-même. Il y en a cependant, ainsi que nous l'avons fait Voir en analysant les diverses parties de l'âme; et nous avons démontré que l'injustice envers soi-même peut avoir lieu, quand les parties différentes de l'âme ne sont pas d'accord entr'elles. § 49. Une explication analogue pourrait s'appliquer à l'amitié envers soi-même. En effet, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, quand nous voulons ex primer d'un de nos amis qu'il est notre ami intime, nous disons: « Mon âme et la sienne ne font qu'un. » Puis donc que l'âme a plusieurs parties, elle ne sera une que **Quand la raison et les passions qui la remplissent seront** 

Plus haut, § 42, ci-dessus. — Comme fait remarquer. Ceci ne se trouve nous avons dit. Plus haut livre I, pas dans le présent traité; mais cette Ch. 31, § 31.

\$ 49. Ainsi que nous l'avons déjà à Nicomaque, livre 1X, ch. 8, § 2.

locution est rappelée dans la Morale

entr'elles dans un accord complet. Grâce à cette harmonie,
l'âme sera une réellement; et c'est quand l'âme sera par
venue à cette profonde unité qu'il pourra y avoir amitié
pour soi-même. § 50. C'est là du moins ce que sera l'amitié pour soi-même dans le cœur de l'homme vertueux;
car c'est en lui seulement que les parties diverses de
l'âme sont bien d'accord, en ce qu'elles ne se divisent pas,
tandis que le méchant n'est jamais son propre ami et
qu'il se combat lui-même sans cesse. Ainsi, l'intempérant,
quand il a fait quelque faute par l'entraînement du
plaisir, ne tarde pas à s'en repentir et à se maudire luimême. Tous les autres vices troublent également le
cœur du méchant; et il est toujours son premier adversaire et son propre ennemi.

### CHAPITRE XIV.

Des liens du sang. Rapports du père au fils; c'est l'affection la plus tendre; le père aime le fils plus que le fils n'aime le père. Explication de cette différence. — De la bienveillance, de la concorde; elles ne sont pas tout à fait l'amitié.

§ 1. Il est fort possible que l'amitié existe dans l'égalité

\$ 50. Le méchant n'est jamais son et 6; Morale à Eudème, livre VII, propre ami. Voir la Morale à Nicomaque, livre IX. ch. 4, \$ 9.

Ch. XIV. Morale à Nicomaque, pas de trunsition avec ce qui pré-

livre VIII, ch. 12, et livre IX, ch. 5 cède.

azzssi bien que dans l'inégalité; et je veux dire, par exemple, cette liaison où deux compagnons d'âge sont aux par le nombre et la valeur des biens qu'ils présentent. ne mérite pas d'avoir plus que l'autre, ni par le mbre des avantages, ni par leur importance, ni par leur erandeur; leur part doit être parfaitement égale; et les camarades veulent toujours être égaux de quelque façon entr'eux. S 2. Mais c'est une amitié, une liaison dans l'inégalité, que celle qui unit le père au fils, le souverain au surjet, le supérieur à l'inférieur, le mari à la femme, et en général celle de tous les êtres entre qui il existe un rapport de supérieur à subordonné. § 3. Du reste, cette amitié dans l'inégalité est alors tout à fait conforme à la raison. Jamais, si l'on a quelque bien à partager, on n'en donnera part égale et au meilleur et au pire; on en donnera vujours davantage à l'être supérieur. C'est là ce qu'on nomme l'égalité de rapport, l'égalité proportionnelle ; car l'inférieur, en recevant une part moins bonne, est égal, on peut dire, au supérieur qui en reçoit une meilleure que lai.

**\$ 4.** De toutes les espèces d'amitiés ou d'amours, dont on a parlé jusqu'ici, la plus tendre est celle qui résulte des liens du sang et particulièrement l'amour du père au fils. Mais pourquoi le père aime-t-il le fils plus que le fils n'aime le père? Est-ce par hasard, comme on l'a dit non

§ 4. D'amitiés ou d'amours. J'ai serait celui d' « amour »; quelque- ajouté ce dernier mot par la raison lois celui d' affection ». J'ai sait de que je viens de dire. — Comme on

<sup>\$ 2.</sup> Une amitié, une liaison. On temps à autre ces changements, tout sait que le mot d'amitié a bien plus en me rapprochant le plus possible de d'extension en grec qu'il n'en a dans l'original. notre langue. Parfois le mot propre

sans raison aux yeux du vulgaire, parce que le père rendu en quelque sorte service à son fils, et que le fils h doit de la reconnaissance pour les bienfaits qu'il en a reçus § 5. L'explication de cette différence d'affection pourra bien se trouver dans ce que nous avons dit de l'amitié pe intérêt; et ce qui se passe, d'après nous, dans les science pourrait fort bien se reproduire ici. § 6. Je veux dire, pe exemple, qu'il y a des sciences où c'est une seule et mêm chose que la fin et l'acte, et qu'il n'y a pas de fin en de hors de l'acte lui-même. Ainsi, pour le joueur de flûte l'acte et la fin sont identiques; car jouer de la flûte et tout à la fois pour lui l'acte qu'il fait, et la fin qu'il se pre pose. Mais il n'en est pas de même pour la science d l'architecte; et la fin y diffère de l'acte. § 7. Pareillemen l'amitié n'est qu'une sorte d'acte; pour elle, il n'y a pe de fin autre que l'acte lui-même d'aimer; et l'amitié n'e que cette fin-là précisément. Le père agit donc en quelqu manière davantage en fait d'amour, parce que le fils est so œuvre. C'est d'ailleurs ce qu'on peut observer dans un foule d'autres choses; on est toujours fort bienveillai

l'a dit. Je ne sais à quel philosophe rapporter précisément cette opinion. § 5. Ce que nous arons dit de l'amitié par intérêt. Voir un peu plus haut dans le chapitre précédent,

§ 6. La fin et l'acte. Voir plus haut ces distinctions, livre I, ch. 3, § 4; et dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 1, § 2. — Pour la science de l'architecte. La maison est la fin de l'architecte; mais l'acte de la nature a fait très-sagement d'inspire

construction n'est plus son affaire elle est celle du maçon. Ainsi da: l'architecture, l'acte et la fin sont s

§ 7. Le fils est son œuvre. C'e l'explication donnée aussi dans Morale à Nicomaque, livre VIII ch. 12, § 2; mais on peut ajout que l'affection des parents étant bis plus nécessaire aux enfants que cel des enfants ne l'est aux parents,

Dour l'ouvrage que l'on a fait soi-même. § 8. Le père allssi est, on peut dire, bienveillant envers son fils qui est son œuvre; il est animé, dans sa tendresse, tout à la fois par le souvenir et par l'espérance; et voilà pourquoi le père aime plus son fils que le fils n'aime son père.

S 9. Il faut encore pour toutes les autres amitiés qu'on décore de ce nom et qui semblent le mériter, examiner si elles sont de véritables amitiés; et, par exemple, si la bienveillance, qui semble être aussi de l'amitié, en est bien reellement. § 10. Absolument parlant, la bienveillance pourrait ne pas paraître de l'amitié. Souvent, il nous suffit d'avoir vu quelqu'un, ou d'avoir entendu raconter quelque bien de lui, pour devenir bienveillant à son égard. Sommes-nous par cela seul, ou ne sommes-nous pas ses arrais? On ne peut pas dire, si l'on éprouvait de la bienveillance pour Darius, qui est chez les Perses, ce qui peut fort bien être, qu'on aurait par cela seul et du même coup de l'amitié pour Darius. § 11. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la bienveillance parfois peut sembler le commencement de l'amitié. La bienveillance peut devenir de

au comur des parents un amour beau- rale à Nicomaque, livre IX, ch. 5, coup plus profond et beaucoup plus dévoué

tion atténue ce que l'expression peut avoir de singulier dans notre langue comme dans l'original. — Et voilà Pourquoi. L'explication peut sembler insuffisante. Dons la Morale à Nicomaque, elle est beaucoup plus complète, loc. laud.

§ 9. La bienveillance. Voir la Mo- loc. laud. § 1.

\$ 1.

§ 10. Absolument parlant. La \$ 8. On peut dire. Cette restric- bienveillance en effet doit être distinguée de l'amitié, dont elle est le plus faible degré. — Pour Darius. Le choix de ce nom est-il un souvenir de l'expédition et de la victoire d'Alexandre?

> § 11. Le commencement de l'amitié. Voir la Morale à Nicomaque,

l'amitié véritable, si l'on a de plus la volonté de faire tout le bien qu'on pourra, dans l'occasion, à celui qui inspire cette bienveillance spontanée. La bienveillance vient du cœur et s'adresse au cœur d'un être moral. On ne dira jamais qu'on est bienveillant pour le vin ou pour toute autre chose inanimée, toute bonne, toute agréable qu'elle peut être. Mais on a de la bienveillance pour quelqu'un, parce qu'on lui reconnaît un cœur honnête. § 12. Comme la bienveillance n'est pas sans quelqu'amitié et qu'elle s'applique au même être, c'est ce qui fait qu'on la prend souvent pour de l'amitié réelle.

§ 13. La concorde, l'accord des sentiments se rapproche beaucoup de l'amitié, si l'on prend ce mot de concorde dans son vrai sens. Par ce qu'on admet les mêmes hypothèses qu'Empédocle, et que l'on croit des élément de la nature ce qu'il en croit lui-même, peut-on dire pour cela qu'il y ait concorde entre vous et Empédocle? Et de même pour toute autre supposition de ce genre. § 14. D'abord, il n'y a pas concorde dans les choses de pensée; il n'y en a que dans les choses d'action; et encor dans celles-ci, il n'y a pas concorde en tant qu'on essa d'accord à penser la même chose, mais en tant que, pensant la même chose, on prend la même résolution sur les choses dont on pense ainsi. Si, par exemple, deux personnes pensent à la fois à jouir du pouvoir, l'une pour elle seule, et l'autre pour elle-même également, peut-on

<sup>§ 13.</sup> La concorde. Voir la Morale phrase que j'ai ajoutéc.

<sup>§ 14.</sup> D'abord il n'y a pas conà Nicomaque, livre IX, ch. 6, § 4; et corde. C'est dans la Morale à Nico-Morale à Eudème, livre VII, ch. 7. maque qu'il faut lire cette théorie de - L'accord des sentiments. Para- la concorde; il n'y en a ici qu'an résumé incomplet.

dire encore qu'il y a concorde entre ces deux personnes? Il n'y a concorde que si moi je veux commander moimême, et si l'autre consent à ce que ce soit moi qui commande. § 15. Ainsi, la concorde a lieu dans les choses d'action, lorsque chacun des intéressés veut la même chose; et la concorde, proprement dite, s'applique au con-Sentement par lequel on établit un même chef pour une chose que tout le monde veut accomplir.

#### CHAPITRE XV.

De l'égoisme. Le méchant seul est égoiste; l'honnête homme ne peut pas l'être.

\$ 1. Comme il peut y avoir, ainsi que nous l'avons dénontré, affection et amitié de l'individu pour lui-même, on s'est posé cette question: L'homme vertueux s'aimera-t-il, ou ne s'aimera-t-il pas lui-même ? Sera-t-il égoïste ? L'é-Boïste est celui qui fait tout en vue de lui seul, dans les choses qui lui peuvent être utiles. Le méchant est égoïste, Puisqu'il ne fait absolument rien que pour lui-même. Mais l'honnête homme, l'homme de bien ne saurait être egoïste; car il n'est honnête précisément que parce qu'il

Ch. XV. Morale à Nicomaque, montré. Plus haut, ch. 13, § 42. livre VII, ch. 6.

litre IX, ch. 8; Morale à Eudème, Le méchant est égoiste. On ne peut pas condamner l'égoisme plus for-§ 1. Ainsi que nous l'avons dé- mellement. - Que parce qu'il agit

agit dans l'intérêt des autres; et par conséquent, il ne peu avoir d'égoïsme. § 2. Mais tous les hommes se précipiten vers le bien qu'ils désirent, et il n'en est pas un qui n croie que c'est surtout à lui que ces biens doivent revenir C'est ce qu'on peut voir avec pleine évidence en ce qu concerne la richesse et le pouvoir. Mais l'honnête homme s'éloignera de ces biens pour les laisser à autrui, noi pas qu'il ne croie que ces avantages ne dussent apparteni surtout à lui; mais il se retire dès qu'il voit que les autre pourraient en faire plus d'usage que lui-même. Quant a reste des hommes, ils seraient incapables de ce sacrifice d'abord, par ignorance; car ils ne croient pas qu'ils puissent mal employer ces biens qu'ils convoitent; e en second lieu, par ambition de dominer. § 3. Pour l'honnête homme, comme il n'éprouve aucun de ces sentiments, il ne sera pas égoïste en ce qui regarde ces sorte de biens. S'il l'est par hasard, ce sera uniquement er fait de vertu et de belles actions. Voilà le seul point où i ne céderait jamais à personne; mais il cédera sans peine à qui le veut toutes les choses qui ne sont qu'utiles e agréables. § 4. Il sera donc égoïste en gardant exclusive ment pour lui-même tous les actes de vertu. Mais il ne sera pas du tout atteint de cet égoïsme qui s'attache aux

dans l'intéret des autres. C'est déjà comme une anticipation des doctrines et de la charité chrétiennes.

être plutôt : « un meilleur usage » qu'il faudrait dire. L'honnête homme est d'ailleurs assez peu porté à engager des rivalités pour la richesse et et accomplir un devoir. Léonidas n'est le pouvoir.

§ 3. En fait de vertu. Ce n'es plus alors de l'égoIsme.

§ 4. Il sera donc égoiste. C'est us § 2. Plus d'usage. Ce serait peut- simple abus de mots ; et ce serait ur singulier égoïsme que celui qui ferait qu'on s'exposerait à la mort, par exemple, pour sauver ses semblables pas un égoiste.

choses agréables ou utiles; il n'y a que le méchant qui ressente cet égoïsme-là.

### CHAPITRE XVI.

De l'égoïsme de l'honnête homme; il cède tous les biens extérieurs 🏝 son ami; mais il ne peut lui céder en fait de vertu. — Le méchants'aime, uniquement parce qu'il est lui, et sans autre motif; l'honnête homme s'aime, parce qu'il est bon.

\$ 1. L'homme vertueux devra-t-il, ou ne devra-t-il pas s'aimer lui-même par-dessus toute chose? Dans un sens, sera lui-même qu'il aimera le plus; et dans un autre sens, ce ne sera pas lui. On peut nous rappeler ce que venons de dire, à savoir que l'honnête homme cedera toujours à son ami les biens qui ne sont qu'utiles; ce point de vue, il aimera donc son ami plus qu'il ne mera lui-même. § 2. Oui certes; mais c'est toujours à Condition que, cédant à son ami les avantages vulgaires, Sardera pour soi la part du beau et du bien, qu'il lui ces concessions. Ainsi donc en ce sens, il aime son

CA. XVI. Morale à Nicomaque, homme aura pour lui-même un IX, ch. 8; Morale à Eudème, amour immense et incomparable. live VII, ch. 6.

S 1. Dans un sens... Dans un précédent qui se répète ici. ce us be sens. La distinction est vraie, Tu văqu'elle repose sur une équi- du beau. Ce n'est plus là ce qu'on Voque. Mais eu remplissant toujours appelle de l'égoisme ; ou autrement, tout prix son devoir, l'honnête c'est jouer sur les mots.

Nous venons de dire. Voir le chapitre

§ 2. Il gardera pour lui la part

ami davantage; mais en un sens différent, il s'aime surtout lui-même. Il préfère son ami, quand il ne s'agit que de l'utile; mais c'est lui-même qu'il préfère à tout, quand il s'agit du bien et du beau; et c'est à lui seul qu'il attribue exclusivement ces choses, les plus belles de toutes. § 3. Il est donc ami du bien plutôt qu'ami de lui-même, et il ne s'aime ainsi personnellement que parce qu'il est bon. Quant au méchant, il est purement égoïste; il n'a pas de motif par où il puisse s'aimer lui-même, et par exemple, s'aimer comme quelque chose de bien; mais sans aucune de ces conditions, il s'aime lui-même en tant qu'il est lui; et c'est là, on peut dire, le véritable égoïste.

### CHAPITRE XVII.

De l'indépendance. Quelqu'indépendant qu'on soit, on a toujours besoin d'amitié.— On ne peut pas comparer l'existence de Dieu à celle de l'homme, dont l'indépendance est nécessairement incomplète. Malgré toute l'indépendance qu'on peut avoir, il faut toujours des amis, pour qu'on puisse faire du bien à quelqu'un, vivre en société, et de plus, se connaître soi-même.

§ 1. Une suite de ce qui précède, c'est de parler de l'indépendance, qui se suffit complétement à elle-même, et de l'homme indépendant. L'homme indépendant a-t-il ou

§ 3. Il est donc ami du bien. Voilà le vrai; et ce n'est pas là être égoïste; c'est simplement être honnête.

Ch. XVII. Morale à Nicomaque, livre IX, ch. 9; Morale à Eudème, livre VII, ch. 42.

besoin d'amitié? Ou bien restera-t-il indépendant, et se suffira-t-il, même à l'égard de ces douces affections, dont Il pourra se passer? Les poètes semblent le dire :

« Quand le ciel vous soutient, qu'a-t-on besoin d'amis? »

Et de là vient cette question qu'on peut faire : Celui a tous les biens en abondance, et qui se suffit à luime complétement, a-t-il encore besoin d'un ami? Ou Dien n'est-ce pas surtout le cas d'avoir des amis? A qui Tera-t-on du bien? Avec qui vivra-t-on, puisque certaineent on ne vivra pas tout seul? Mais si l'on a besoin de ces affections, et si l'on ne peut les avoir sans l'amitié, l'homme indépendant, tout en se suffisant à lui-même, a de encore besoin d'aimer. § 3. La comparaison qu'on a de la divinité, et qu'on répète si souvent, n'est pas ours fort juste quant à Dieu, ni très-utilement applile quant à nous. Ce n'est pas parce que Dieu est indé-Pendant, et n'a besoin de quoique ce soit, que nous aussi saurions n'avoir besoin de rien. § 4. Voici le raisonent que l'on a fait plus d'une fois sur Dieu. Si Dieu, on, possède tous les biens, et s'il est souverainement

S 4. Quand le ciel vous soutient. juste... Cette comparaison est insou-Ce même vers est cité dans la Morale tenable, en ce que l'homme est à une A Nicomaque, livre IX, ch. 9, § 1. distance incommensurable de Dieu. 11 cst d'Euripide dans Oreste, vers 667, édit. de Firmin Didot.

Car on serait alors malheureux, en sique, livre XII, ch. 7, trad. de manquant à une loi évidente de la M. Cousin; et Morale à Nicomaque, mature, qui a fait de l'homme un être livre X, ch. 8, § 7. Voir aussi la essentiellement sociable.

S 3. N'est pas toujours fort au début.

§ 4. Le raisonnement qu'on a fait. Cette théorie est celle que donne S 2. On ne vivra pas tout seul. Aristote lui-même dans la Métaphy-Morale à Eudème, livre VII, ch. 12,



indépendant, que fera-t-il? Il ne dormira pas apparemment. Il contemplera les choses, répond-on; car la con templation est au monde ce qu'il y a de plus relevé et de plus convenable à la nature divine. Mais, je le demande que pourra-t-il contempler? S'il contemple quelqu'autr chose que lui-même, cette chose sera donc meilleure qui lui. Or, c'est une impiété absurde de croire qu'il y ai dans l'univers quelque chose de supérieur à Dieu. Donc Dien se contemplera lui-même. Mais ceci n'est pas moin absurde; car nous reprochons à l'homme qui reste ainsi à se contempler lui-même, l'impassibilité dans laquelle il si plonge. Par conséquent, dit-on, le Dieu qui se contemple lui-même est un Dieu absurde.

§ 5. Mais laissons de côté la question de savoir ce que Dieu contemplera. Nous nous occupons ici non pas de l'indépendance de Dieu, mais de l'indépendance de l'homme; et nous demandons encore une fois si l'homme qui, dans son indépendance, se suffit à lui-même, aura be soin d'amitié. Si l'on étudie son ami, et qu'on se demand ce qu'il est, ce qu'est vraiment l'ami, on se dira: « Mon ami est un autre moi-même; » et pour exprimer qu'or l'aime avec ardeur on répètera avec le proverbe : « C'es un autre Hercule; c'est un autre moi. » § 6. Or, il n'es rien de plus difficile, ainsi que l'ont dit quelques sages, n en même temps de plus doux, que de se connaître soi-

l'homme. On a vu bien des fois, dans ch. 12. la Morale à Nicomaque, qu'avant tout Aristote se propose d'être pratique. sages. Socrate entr'autres; et l'on si C'est bien ici la même doctrine. - rappelle l'inscription gravée sur le Un autre Hercule. Citations répétées temple de Delphes.

\$ 5. Mais de l'indépendance de dans la Morale à Eudème, livre VII

§ 6. Ainsi que l'ont dit quelque

me; car quel charme que de se connaître! Mais nous pouvons point nous voir nous-mêmes, en partant de zas; et ce qui prouve bien notre complète impuissance, est que nous reprochons souvent aux autres ce que rais faisons personnellement. § 7. Notre erreur en ceci est causée, soit par la bienveillance naturelle qu'on a touiours envers soi, soit par la passion qui nous aveugle. Et est là, pour la plupart de nous, ce qui obscurcit et fausse tre jugement. De même donc que quand nous voulons voir notre propre visage, nous le voyons en nous regart dans un miroir, tout de même aussi, quand nous Volume lons nous connaître sincèrement, il faut regarder à Detre ami, où nous pourrons nous voir parfaitement; car n ami, je le répète, est un autre moi-même. § 8. S'il si doux de se connaître soi-même, et qu'on ne le puisse s un autre, qui soit votre ami, l'homme indépendant a tont au moins besoin de l'amitié pour se connaître même. S9. Ajoutez que, s'il est beau, comme il l'est en de répandre autour de soi les biens de la fortune and on les possède, on peut se demander: Sans ami, à Thomme indépendant pourra-t-il faire du bien? Avec vivra-t-il? Certes il ne vivra pas tout seul; car vivre avec d'autres êtres semblables à soi est tout à la fois un Plaisir et une nécessité. Si ce sont là des choses qui sont

S 7. Il faut regarder à notre ami. l'on ne se connaissait soi-même qu'en Cette conclusion assez simple a été s'étudiant dans son ami, on courrait bien longuement préparée; et l'on Pouvait la tirer beaucoup plus vitc. Ces préceptes d'ailleurs, bien qu'on les retrouve dans la Morale à Nicomaque, semblent peu utiles; et si main. C'est une douce et sûre étude.

risque de s'ignorer toute sa vic. Ceci n'empêche pas que l'observation faite sur un ami sincère ne puisse en apprendre fort long sur le cœur hu-

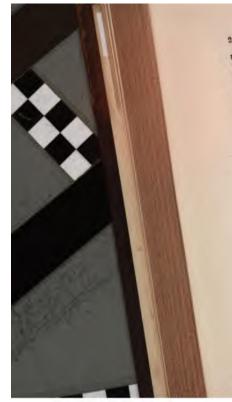

## LA GRANDE MORALE.

tout ensemble belles, agréables et nécessaires, l'amitié soit indispensable pour les avoir, il s'ensu 200 l'homme indépendant lui-même, tout indépendant qu aura besoin d'amitié. aura besoin d'amitié.

### CHAPITRE XVIII.

Du nombre des amis. Il ne faut pas trop étendre son affectie se ne faut pas non nius la tron resiseitades. Il feut u nombre des amís. Il ne faut pas trop étendre son affectie ne faut pas non pius la trop restreindre. Il faut avoir le ne d'amís qu'on peut soi-mème convenablement aimer.

§ 1. Autre question : Faut-il avoir beaucoup d'amis peu d'amis? Il ne faut pas toujours, pour le dire peu u annis, u no naut pas toujones, pour le dite mot, ni en avoir peu ni en avoir beaucoup. Quand a beancoup, il est bien embarrassant de partager à ch d'eux son affection. Sous ce rapport, comme en autre chose, notre nature, qui est si faible, a de la à s'étendre à beaucoup d'objets. Notre vue ne peu embrasser qu'un petit nombre ; et même si l'objet est eloigné qu'il ne faut, il échappe à notre regard par puissance de notre organisation. Même faiblesse

Ch. XVIII. Morale à Nicomaque, et fidèles, mais parce que les parte N. ch. 19 ; Morale à Eudene, tons, le temps, les occasions viel and de théorie correspondante.

5 4. Ni en aceir par, ni en aceir se mai en aceir les morales parte de l'estacoup. On a toujours peu d'amis dans le sens le plus large mis dans l'active normal de l'estate de l'estat

l'impossibilité d'aimer autant qu'il faut, on s'attire par la l'impossibilité d'aimer autant qu'il faut, on s'attire par la l'impossibilité d'aimer autant qu'il faut, on s'attire par la l'impossibilité d'aimer autant qu'il faut, on s'attire par la l'impossibilité d'aimer autant qu'il faut, on s'attire par la l'impossibilité de l'impossibilité de l'impossibilité de l'aime qu'en paroles; car ce n'est pas la ce que l'amité demande. § 3. J'ajoute que, si les amis sont très-nombreux, on ne pourra éviter d'être dans une dou-le perpétuelle. Dans un si grand nombre de personnes, il est très-probable que l'une d'elles sera toujours atteinte quelque malheur; et ces douleurs continuelles de vos armis ne peuvent survenir sans vous affliger nécessairement. Du reste, il ne faudrait pas non plus, en sens contraire, avoir trop peu d'amis; un ou deux, par exemple; il faut en avoir un nombre convenable, et selon les occasions, et selon la mesure d'affection qu'on peut soi-même leur donner.

S 2. D'aimer autant qu'il faut. la Morale à Nicomaque, loc. laud.

Voil à la limite. Ces principes d'ail
leurs sont exposés tout au long dans tuelle. Même remarque.

### CHAPITRE XIX.

Des procédés qu'on doit observer à l'égard d'un ami, quand on a quelques reproches à lui faire. Il y a des liaisons où les reproches et les plaintes ne sont pas possibles : ce sont celles où l'un des deux est inférieur à l'autre.

Traité inachevé.

§ 1. Maintenant, il convient de rechercher comment il faut se conduire avec un ami dont on croit avoir à se plaindre. Cette étude, je le sais, ne peut pas s'appliquer à toutes les amitiés sans exception; mais elle peut être utile dans les liaisons où les amis ont à s'adresser des récriminations. On ne se querelle pas également dans tous les rapports d'affection; et, par exemple, il ne peut y avoir du père au fils des reproches, comme il y en a dans certaines autres liaisons, comme vous pouvez m'en faire, comme je puis vous en faire à mon tour; ou autrement, ce seraient des reproches affreux. § 2. L'égalité ne doit pas exister entre des amis inégaux. Mais l'amitié, l'affection entre père et fils est inégale, comme celle de la femme au mari, de l'esclave au maître, et en général de l'inférieur au supérieur. Entr'eux, il n'y aura donc pas lieu à ces reproches dont nous parlons ici. Mais entre des

Ch. XIX. Morale à Nicomaque, livre IX, ch. 3; Morale à Eudème, pas de théorie correspondante.

<sup>§ 1.</sup> A toutes les amities. Ou plutôt :

J'ai conservé le mot d'« amitiés », pour ne pas trop m'écarter de l'original.

<sup>§ 2.</sup> L'amitié, l'affection. J'ai « à toutes les relations d'affection ». ajouté ce dernier mot pour étendre



| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# MORALE A EUDÈME.

-000-

### LIVRE I.

DU BONHEUR.

### CHAPITRE PREMIER.

Du bonheur. Des causes du bonheur; ces causes sont, ou la nature, ou l'éducation, ou la pratique et l'expérience; elles peuvent être aussi, ou la faveur spéciale des Dieux, ou le hasard. — Le bonheur se compose surtout de trois éléments, la raison, la vertu, et le plaisir.

- § 1. Le moraliste qui à Délos a mis sa pensée sous la protection du Dieu, a écrit les deux vers suivants sur le Propylée du Latoon, en considérant sans doute l'ensemble de tous les avantages qu'un homme à lui seul ne peut jamais réunir complétement, le bien, le beau et l'agréable :
  - Le juste est le plus beau; la santé, le meilleur;
  - » Obtenir ce qu'on aime est le plus doux au cœur. »

Ch. I. Morale à Nicomaque, livre simplement: a Celui qui...— Le La-I, ch. 2 et suiv.; et livre X, ch. 6; toon. Le sanctuaire consacré à La-Grande Morale, livre I, ch. 4 et 2.

§ 1. Le moraliste. Le texte dit Voir sur ces deux vers, qui sont de

Nous ne partageons pas tout à fait l'idée exprimée dans cette inscription; et suivant nous, le bonheur qui est la plus belle et la meilleure de toutes les choses, en est aussi tout à la fois la plus agréable et la plus douce. § 2. Parmi les considérations nombreuses que chaque espèce de choses et chaque nature d'objets peuvent soulever, et qui demandent un sérieux examen, les unes ne tendent qu'à connaître la chose dont on s'occupe; d'autres tendent en outre à la posséder, et à en tirer toutes les applications qu'elle comporte. § 3. Quant aux questions qui ne sont, dans ces études philosophiques, que de pure théorie, nous les traiterons, selon que l'occasion s'en présentera, au point de vue qui les rend spéciales à cet ouvrage.

S 4. D'abord, nous rechercherons en quoi consiste he bonheur, et par quels moyens on peut l'acquérir. Nous nous demanderons si tous ceux qui reçoivent ce surnom d'heureux, le sont par le simple effet de la nature, comme il sont grands ou petits, et comme ils diffèrent par le visage et le teint; ou bien, s'ils sont heureux grâce à l'enseignement d'une certaine science qui serait celle du bonheur ou bien encore, si c'est par une sorte de pratique et d'exercice; car il est une foule de qualités diverses que le

Théognis, la Morale à Nicomaque, livre 1, ch. 6, \$ 13, où ils sont déjà cités. — Nous ne partageons pas tout à fait l'idée... C'est-à-dire:

nous n'acceptons pas la division des biens telle qu'elle est faite dans cette inscription. » Aristote désapprouve également la pensée de ces vers dans la Morale à Nicomaque, loc. laud.

§ 3. De pure théorie. C'est ainsaigue, dans la Morale à Nicomaque.

Aristote poursuivait surtout un but pratique.

§ 4. Et par quels moyens on peut l'acquérir. Ce n'est plus là de la pure théorie. — Par le simple effet de la nature. Cette question est traitée tout au long, plus loin, livre VII, ch. 14.

hommes possèdent non pas par nature ni même par étude, mis qu'ils acquièrent par la simple habitude, mauvaises quand ils ont contracté de mauvaises habitudes, et bonnes quand ils en out contracté de bonnes. § 5. Enfin nous rechercherons si, toutes ces explications du bonheur ount fausses, le bonheur n'est l'effet que de l'une de ces deux causes : ou il vient de la faveur des Dienx qui pons l'accordent, comme ils inspirent les hommes saisis d'une fureur divine et embrasés d'enthonsiasme sons le soulle de quelque génie ; on bien, il vient du hasard ; car il y a beaucoup de gens qui confondent le bonheur et la

§6. On doit voir sans peine que le bonheur ne se trouve dus la vie humaine que grâce à tous ces éléments réunis, a à quelques-uns d'entr'eux, ou tout au moins à un seul. la génération de toutes les choses vient, ou peu s'en faut, de ces divers principes; et c'est ainsi qu'on pent assimiler tous les actes qui dérivent de la réflexion aux actes même qui relèvent de la science. § 7. Le bonheur, ou en d'autres termes une heureuse et belle existence, consiste surtout dans trois choses, qui semblent être les plus désirables de toutes; car le plus grand de tous les

5 %. Toutes les explications du cure; mais le texte ne peut pas avoir \$ b. Toutes les explications du curre; mais le texte ne peut pas avoir bassius. Ce sont les explications qui maire sens que celui que je donne, timmont d'être rappelées, et qui sans. — Qui dérivent de la réflexion. Ce deute sarient été données par les sont les acles moraux. — Qui dérivent de la réflexion. Ce sont les acles moraux. — et les fartaux. Lei « fortune » doit s'em- c'est Platon qu'on veut désigner iet; toudre auréent dans les seus de la dans les théories de Platon, la pruderand. — deux est toujours placée en première 3 G. Et écst ainsi., Pemee obs- iligne pormi les vertus. Voir la Réput-

14

biens, selon les uns, c'est la prudence; selon les autre c'est la vertu; selon d'autres enfin, c'est le plaisir. S Aussi, l'on discute sur la part de chacun de ces élémen dans le bonheur, suivant que l'on croit que l'un d'eux contribue plus que l'autre. Les uns prétendent que la predence est un bien plus grand que la vertu; les autr trouvent au contraire la vertu supérieure à la prudenc et les autres trouvent le plaisir fort au-dessus de tout deux. Par suite, les uns croient que le bonheur se com pose de la réunion de toutes ces conditions; les autrcroient qu'il suffit de deux d'entr'elles; d'autres mêz le trouvent dans une seule.

#### CHAPITRE II.

Des moyens de se procurer le bonheur. Il faut se proposer un b spécial dans la vie, et ordonner toutes ses actions sur ce plan. Il ne faut pas confondre le bonheur avec ses conditions indipensables.

§ 1. C'est en s'arrêtant à l'un de ces points de vue qutout homme qui peut vivre selon sa libre volonté, doit se

Platon, puisque la vertu pour lui se porain d'Aristote. divisait en prudence, courage, temenfin. Selon l'École d'Aristippe, et I, ch. 4 et 2.

blique, livre IV, p. 210 et suiv., selon Eudoze, réfuté dans la Morak trad. de M. Cousin. - Selon les à Nicomaque, livre I, ch. 10, et autres. Ceci peut s'appliquer aussi à livre X, ch. 2. Eudoxe était contem-

Ch. II. Morale à Nicomaque, pérance et justice. - Sclon d'autres livre I, ch. 1 ; Grande Morale, livre

proposer, pour bien conduire sa vie, un but spécial, l'honneur, la gloire, la richesse ou la science; et les regards fixes sans cesse sur le but qu'il a choisi, il y doit rapporter toutes les actions qu'il fait; car c'est la marque d'une grande déraison que de n'avoir point ordonné son existence sur un plan régulier et constant. § 2. Aussi, un point capital, c'est de bien se rendre compte à soi-même, sans précipitation ni négligence, dans lequel de ces biens humains on fait consister le bonheur, et quelles sont les conditions qui nous paraissent absolument indispensables pour que le bonheur soit possible. Il importe de ne pas confondre, par exemple, et la santé et les choses sans lesquelles la santé ne pourrait être. § 3. De même ici, comme dans une foule d'autres cas, il ne faut pas confondre le bonheur avec les choses sans lesquelles on ne saurait être heureux. § 4. Il y a de ces conditions qui ne sont point spéciales à la santé non plus qu'à la vie heureuse, mais qui sont en quelque sorte communes à toutes manières d'être, à tous les actes sans exception. Il est par trop clair que sans les fonctions organiques de respirer, de veiller, de nous mouvoir, nous ne saurions sentir ni bien ni mal. A côté de ces conditions générales, il y en a qui sont spéciales à chaque nature d'objets et

§ 1. Les regards fixés sans cesse. retement en pratique.

santé. Exemple singulier, et qui n'est pensée.

pas suffisamment expliqué. L'auteur Voir la Morale à Nicomaque, livre I, veut dire sans doute que ce serait ch. 1, § 7. — C'est la marque une erreur de consondre ce qui mène d'une grande déraison. Ces conseils au bonheur avec le bouheur luisont excellents; mais ils sont mis bien même, comme de confondre la santé avec les moyens qui nous la donnent. § 2. De ne pas confondre... la Ce qui suit éclarcit un peu plus la

# MORALE A EUDÈME.

qu'il importe de ne pas méconnaître. Et pour reven santé, les fonctions que je viens de citer sont bien 210 same, as roncums que je seus de cour sont men seus ment essentielles que la condition de manger de la v ou de se promener après diner.

S 5. C'est tout cela qui fait qu'on agite tant de tions sur le bonheur, et qu'on se demande ce qu'il e comment on peut se l'assurer; car il y a des gens prennent pour des parties constitutives du bonheus choses sans lesquelles le bonheur serait impossible.

# CHAPITRE III.

pes théories antérieures. Il ne faut pas tenir compte des ops nes théories antérieures. Il ne faut pas tenir compte des opisions du vulgaire ; il ne faut étudier que celles des sages. — Il esconforme à la raison et plus digne de Dieu de croire que l'heur dépend des efforts de l'homme, plutôt que de croire est le résultat du hasard ou de la nature.

§ 1. Il serait fort inutile d'examiner une à une tout les opinions émises à ce sujet. Les idées qui passent pa la tête des enfants, des malades ou des hommes pervers ne méritent pas l'attention d'un esprit sérieux. Il n'est qu faire de raisonner avec eux. Mais les uns n'ont besoin q

5 à. Ou de se promener après lesquels le bonheur ne scrait, au la pronuenade très-imparfait, Voir la Morale après diner était une habitude per comunide d'Aristote.

\$ 5, Les chores sans lesquelles...
\$ 5, Les chores sans lesquelles...
Par exemple, les hieus extérieurs sans

1, ch. 4.

de melmes années de plus qui les changent et les mûrissent; les autres ont besoin du secours de la médécine. 00 de la politique qui les guerit en les châtle : car la guérison que procurent les châtiments n'est pas un n'mède moins efficace que ceux de la médieciae. S 2 De némenon plus, il ne faut pas en ce qui rezarde le bonheur considérer les opinions du vulgaire. Le vulgaire parie de tout avec une égale légèreté, et particulièrement de...: il ne faut tenir compte que de l'opinion des suges. Ce scrait un tort que de raisonner avec des gens qui n'entendent pas la raison, et qui n'écoutent que la passion qui les entraîne. § 3. Du reste, comme tout sujet d'étude soulève des questions qui lui sont entièrement spéciales, et qu'il y en a aussi de ce genre en ce qui regarde la vie la naeilleure que l'homme puisse suivre, et l'existence qu'il Pent adopter présérablement à toutes les autres, voilà les ODinions qui méritent un sérieux examen : car les arguments des adversaires, quand on les a réfutés, sont les demonstrations des jugements opposés aux leurs. § 4. De plus, il est bon de ne pas oublier le but auquel prin-

S 1. Ou de la politique. C'est-à- ainsi compris mérite peu d'attention. dire, la législation pénale, qui pro- - Et particulièrement de... Il y a nonce les châtiments contre les cou- ici une lacune dans le texte. On Publes. — Que ceux de la médecine. pourrait la remplir en disant : « de Tai ajouté ceci.

soul à les juger. Mais il est vrai maque, livre X, ch. 10, § 4. qu'ici il est question des enfants et § 3. La rie la meilleure. C'est-àdes hommes pervers. Le vulgaire dire, le bien suprême.

cette question. . — De l'opinion des \$ 2. Considérer les opinions du sages. Cette fin de phrase que justifie rulgaire. Il ne semble pas que, dans le contexte, est tirée d'une glose dans la Morale à Nicomaque, Aristote dé- un manuscrit; elle n'appartient pas caigne autant les sentiments du vul- à l'original. - La passion qui les gure. Il faut toujours les étudier entraîne. Voir la Morale à Nico-

cipalement doit tendre toute cette étude, à savoir de connattre les moyens de s'assurer une existence bonne et belle, si l'on ne veut pas dire parfaitement heureuse, mot qui peut sembler trop ambitieux; et de satisfaire l'espérance qu'on peut avoir, dans toutes les occasions de la vie, de ne faire que des choses honnêtes. § 5. Si l'on ne fait du bonheur que le résultat du hasard ou de la nature, il faut que la plus grande partie des hommes y renoncent; car alors l'acquisition du bonheur ne dépend plus des soins de l'homme; il ne relève plus de lui; l'homme n'a plus à s'en occuper lui-même. Si au contraire on admet que les qualités et les actes de l'individu peuvent décider de son bonheur, dès-lors, il devient un bien plus commun parmi les hommes; et même un bien plus divin; plus commun, parce qu'un plus grand nombre pourront l'obtenir; plus divin, parce qu'il sera la récompense de efforts que les individus auront faits pour acquérir certaines qualités, et le prix des actions qu'ils auront accomplies dans ce but.

§ 4. Les moyens de s'assurer.
Ceci confirme ce qui a été dit plus haut sur l'objet tout pratique du présent traité ch. 1, § 2. — Mot qui peut sembler trop ambitieur. Juste sentiment de l'imperfection humaine. — Et de satisfaire l'espérance. Pensées très-nobles et très-naturelles.

§ 5. Le résultat... de la nature. C'est cependant à peu près l'opinion qui est soutenue plus loin, livre VII, ch. 14. — La plus grande partie des hommes y renoncent. En fait, la plupart des hommes sont malheureux mais ils ne renoncent pas à l'espoir dubonheur. Du reste, tous les sentimentsexprimés dans cette fin de chapitre sont excellents; et dans la Morale à Nicomaque, Aristote n'a rien dit de mieux. C'est une vérité des plus importantes que le bonheur de l'homme dépend en effet en grande partie de sa conduite et de sa volonté. C'est une loi de la providence.

# CHAPITRE IV.

🏂 📭 i tion du bonheur. Des divers genres de vie où la question du bon heur n'est point impliquée. — Il y a trois genres de vie que l'on embrasse quand on est maître de choisir à son gré: la vie **Politique**, la vie philosophique et la vie de plaisir, de jouissances. - Réponse et opinion d'Anaxagore sur le bonheur.

\$ 1. La plupart des doutes et des questions qu'on soulève ici, seront clairement résolus, si l'on définit d'abord avec précision ce qu'il faut entendre par le bonheur. Consiste-t-il uniquement dans une certaine disposition de l'ame, ainsi que l'ont cru quelque sages et quelques anciens philosophes? Ou bien, ne suffit-il pas que l'individu lui-même soit moralement d'une certaine façon? et ne faut-il pas bien plutôt encore qu'il fasse des actions d'une certaine espèce? § 2. Parmi les divers genres d'existence, il y en a qui n'ont rien à voir dans cette question de la sélicité et qui n'y prétendent même pas. On ne les cultive que parce qu'ils répondent à des besoins absolument

Ch. IV. Morale à Nicomaque, à Nicomaque, livre I, ch. h, § 13. livre I, ch. 4; et livre X, ch. 6;

§ 2. Il y en a qui n'ont rien à Grande Morale, livre I, ch. 3. voir. Toute cette théorie résulte du § 1. Quelques sages. Socrate et la mépris dans lequel toute l'antiquité plupart des sages de la Grèce. - Et grecque a tenu en général le travail. quelques anciens philosophes. Ana- Les seules occupations des hommes ragore entr'autres, dont il sera parlé libres étaient la politique et la philoplus bas, \$ 4. - Qu'il sasse des sophie. Le bonheur ne pouvait être actions. C'est la théorie de la Morale que là, et surtout dans la dernière.

PART I TO THE RESIDENCE 7% 中国产生 女 产 生 亚、亚 酒 直 重 The state of the s 1997年 F. F. 2017 E. 2017 E. 2018 E. 2018 The same again to the same and AT PRINT TO THE MENTINE STATE OF MARKET THE TOTAL PRINTERS OF THE PRINTERS OF TO SUMMERS AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE P OF MARKET DE DOC THE DOC THE DOCK WIR COMPANY IN THE PARTY OF THE a temme w l'is timus e 195 mil Tomme: A THE PARTY OF PARTY OF THE PARTY AND THE PA NAME OF THE PROPERTY OF THE PR TO PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF A THE TALLMAND COURSE OF A 1 THE PERSON OF THE PROPERTY OF The second of the second of the second of · > · > MUNICIPALITA IP 2 THE THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY AN MIN A STATE WHOLE A THERE HE A THE in internation to a remit a to the internation of

Andre latter. Trade to the little In the military repeated. come a se compo, el nargo de empe. La pracement a ne nulum I IN INDICATION A POSSIBLE TO MAKE TO THE LANGUE AREA и и помен вотной таког плинания трим и даже. Уз I'm france w a. 401.0 pg "my .. , nome topical a part medicilitati A no in depile i . enniquie. Iris ... marker to wome today to express prologies mais in their new gre A division of the same of the same start are perspect moderness. Prognath place that, there gives the series de vertice

The a restaurage that to have the tall the tall the tall ेन्द्रानंत्रात्रात्रा हार सार व्यवस्थार दर्श

1 Samuel and will be an of the fire was proper for they be fire one more than the 11 An in viduotion, 21 edition. politique n'a jamile pa passer por

se tout entière dans les plaisirs du corps. Ceci doit faire comprendre pourquoi il y a tant de dissérences, comme je l'ai déjà dit, dans les idées qu'on se fait du bombeur. S h. On demandait à Anaxagore de Clazomène el était suivant lui l'homme le plus heureux : « Ce n'est aucun de ceux que vous supposez, répondit-il; et le plus heureux des hommes selon moi vous semblerait robablement un homme bien étrange. » Le sage répondait ainsi, parce qu'il voyait bien que son interlocuteur ne pouvait pas s'imaginer qu'on dût mériter cette appellation d'heureux, sans être tout au moins puissant, riche, ou beau. Quant à lui, il pensait peut-être que l'homme qui accomplit avec pureté et sans peine tous les devoirs de la justice, ou qui peut s'élever à quelque contemplation divine, est aussi heureux que le permet la condition humaine.

S 4. Anaxagore de Clazomène. ch. 7, \$ 8. On se rappelle en quels Voir la même réponse attribuée à Ana- termes Aristote parle d'Anaxagore X 280 e, Morale à Nicomaque, livre X, Ch. 9,53. — Quant à lui il pensait. A claration d'Anaxagore Voir aussi dans le chapitre suivant du bonheur permis à l'homme. Voir présent traité, § 9, une autre réponse

dans la Métaphysique, livre l, ch. 4, p. 985, a, 48, de l'éd. de Berlin. -Palorale à Nicomaque, livre X, non moins belle d'Anaxagore.

#### CHAPITRE V.

Des misères de la vie humaine; il vaudrait mieux ne pas vivre.

Belle réponse d'Anaxagore. — Opinions diverses des hommes sur le bonheur; la vertu et la sagesse sont les éléments indispensables du bonheur. — Erreur de Socrate qui croyait que la vertu est une science; la vertu consiste essentiellement dans la pratique.

§ 1. Il est une foule de choses où il est très-difficile de bien juger. Mais c'est surtout dans une question où il semble qu'il est très-aisé, et du domaine de tout le monde, d'avoir une opinion; et cette question c'est de savoir quel est le bien qu'on doit choisir dans la vie, et dont la possession comblerait tous nos vœux. Il y a mille accidents qui peuvent compromettre la vie de l'homme, les maladies, les douleurs, et les intempéries des saisons; et par conséquent, si dès le principe on avait le choix, on s'éviterait sans nul doute de passer par toutes ces épreuves. § 2. Ajoutez à cela la vie que l'homme mène tout le temps qu'il est enfant; et demandez-vous s'il est un être raison-

Ch. V. Morale à Nicomaque, livre I, ch. 4; Grande Morale, livre I, ch. 1.

<sup>§ 1.</sup> Très-difficite de bien juger. Voir dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 1, § 15, des réflexions analogues.

<sup>§ 2.</sup> Un être raisonnable qui voutât s'y plier. Sentiment juste, mais qu'on trouve assez rarement dans l'antiquité, qui fait tant de cas de la vie et qui en jouit avec tant d'ardeur.

nable qui voulût s'y plier une seconde fois. § 3. Il est encore bon nombre de choses qui n'offrent ni plaisir ni peine, ou bien qui, en offrant du plaisir, n'offrent qu'un plaisir assez honteux, et qui, somme toute, sont telles qu'il vaudrait mieux ne pas être que de vivre pour les éprouver. § 4. En un mot, si l'on réunissait tout ce que font les hommes et tout ce qu'ils souffrent, sans que leur volonté y soit jamais pour rien, ou puisse s'y proposer un but précis, et qu'on y ajoutât même une durée infinie de temps, il n'en est pas un qui, pour si peu, préférât de vivre plutôt que de ne pas vivre. § 5. Certainement le seul plaisir de manger, ou même les jouissances de l'amour, à l'exclusion de tous ces plaisirs que la connaissance des choses, les perceptions de la vue ou des autres sens peuvent procurer à l'homme, ne suffiraient pas pour faire préférer la vie à qui que ce soit, à moins qu'on ne fût tout à fait abruti et dégradé. § 6. Il est vrai que si l'on faisait un choix aussi ignoble, c'est qu'on ne mettrait évidemment aucune différence à être une brute ou un homme; et le bœuf, qu'on adore si dévotement en Egypte sous le nom d'Apis, a tous ces biens-là plus abondamment et en

- choses. Il y a dans ces réflexions, sur les misères et les imperfections de la lancolies chrétiennes.
- § 4. Il n'en est pas un qui préférat de vivre. Dans la Politique, au contraire, Aristote remarque avec bien plus de raison que les hommes vie elle-même. Voir la Politique, cette dissérence.
- § 3. Il est encore bon nombre de livre III, ch. 3, p. 143 de ma traduction, 2º édit.
- § 5. Certainement le seul plaisir vie, comme un avant-coureur des mé- de manger. Tout ceci est bien d'accord avec les théories toutes spiritualistes qui terminent la Morale à Nicomaque, livre X, ch. 7 et suiv. § 8 et suiv.
- § 6. Une brute ou un homme. Une aiment passionnément la vie pour la foule de gens ne savent point faire

jouit mieux qu'aucun monarque du monde. § 7. De même, on ne voudrait pas non plus la vie pour le simple plaisir d'y dormir; car, je vous prie, quelle dissérence y a-t-il à dormir du premier jour jusqu'au dernier pendant une suite de mille années et plus, ou de vivre comme une plante? Les plantes n'ont que cette existence insérieure, comme l'ont aussi les ensants dans le sein maternel; car du moment qu'ils sont conçus dans les entrailles de leur mère, ils y demeurent dans un perpétuel sommeil.

§ 8. Tout ceci nous prouve évidemment notre ignorance et notre embarras à savoir ce qu'il y a de bonheur et de bien réel dans la vie. § 9. Aussi dit-on qu'Anaxagore répondit à quelqu'un qui lui proposait tous ces doutes, et qui lui demandait quel motif aurait l'homme de préférer l'existence au néant : « Son motif, c'est de pouvoir con- templer les cieux, et l'ordre admirable de l'univers » entier. » Le philosophe pensait donc que l'homme ferait bien de préférer la vie uniquement en vue de la science qu'il y peut acquérir. § 10. Mais ceux qui admirent le bonheur d'un Sardanapale, d'un Smindyride le Sybarite, ou de tel autre personnage fameux qui n'a cherché dans la vie que de continuelles délices, tous ces gens-là

dire; « notre embarras » est plus juste.

<sup>\$ 7.</sup> Pour le simple plaisir d'y dormir. Voir une opinion analogue sur le bonheur des Dieux, qui n'ont pas le sommeil éternel d'Endymion, Morale à Nicomaque, livre X, ch. 8, \$ 7. — Une plante... les enfants... Ces comparaisons ne sont pas indignes d'un grand naturaliste comme l'était Aristote.

<sup>§ 8.</sup> Notre ignorance. C'est trop en effet tenir assez peu de compte.

<sup>§ 9.</sup> Aussi dit-on qu'Anaxagore. Voir plus haut dans le chapitre précédent, § 4. Cette approbation donnée à la belle réponse d'Anaxagore est un peu en contradiction avec le dédain de la vie qui vient d'être exprimé.

<sup>\$ 10.</sup> Tous ces gens-la. Telles sont les opinions du vulgaire, dont on doit en effet tenir assez peu de compte.

semblent placer le bonheur uniquement dans la jouissance. § 11. Il y en a d'autres qui ne préféreraient ni les plaisirs de la pensée et de la sagesse, ni les plaisirs du corps, aux actions généreuses qu'inspire la vertu ; et l'on en voit même qui les recherchent avec ardeur, non pas seulement quand elles peuvent donner la gloire, mais dans les cas même où ils n'en doivent tirer aucune réputation. § 12. Mais quant aux hommes d'État livrés à la politique, la plupart ne méritent pas véritablement le nom qu'on leur donne; ce ne sont pas réellement des politiques; car le vrai politique ne recherche les belles actions que pour elles seules; tandis que le vulgaire des hommes d'État n'embrassent ce genre de vie que par avidité ou par ambition.

§ 13. On voit donc, d'après tout ce qu'on vient de dire, qu'en général les hommes ramènent le bonheur à trois genres de vie: la vie politique, la vie philosophique, et la vie de jouissances. Quant au plaisir qui ne concerne que le corps et les jouissances qu'il procure, on sait assez clairement ce qu'il est, comment et par quels moyens il se produit. En conséquence, il serait assez inutile de rechercher ce que sont ces plaisirs corporels. Mais on peut se

qu'inspire la vertu. Il faut entendre d'après ce qui a été dit plus haut, \$ 3, ch. 4, qu'il s'agit ici de la politique; et l'on voit par ce qui suit les critiques que Platon a faites des que l'auteur s'en sait une idée trèclevée, si ce n'est très-juste. Ce qu'il y a de mieux à dire en faveur de la politique, c'est qu'elle est très-souvent, et qu'elle était surtout chez les ce qui a été dit, ch. 4, § 2. — On

§ 41. Aux actions généreuses Grecs, l'occasion de montrer un grand courage.

> § 12. Ce ne sont pas reellement des politiques. On se rappelle toutes politiques vulgaires, dans le Gorgias, dans la République, dans le Poli-

§ 13. On voit donc. Répétition de

demander avec quelque profit s'ils contribuent ou non au bonheur, et comment ils y contribuent. On peut se demander, en admettant qu'il faille mêler à la vie quelques plaisirs honnêtes, si ce sont ceux-là qu'il y faut mêler, et s'il y a une nécessité inévitable de les prendre à quelqu'autre titre; ou bien, s'il n'y a point encore d'autres plaisirs qu'on puisse regarder avec raison comme un élément du bonheur, en donnant des jouissances positives à sa vie, et non pas seulement en écartant la douleur loin de soi. § 14. Ce sont là des questions que nous réserverons pour plus tard. Mais nous étudierons d'abord la vertu et la prudence; nous dirons quelle est la nature de l'une et de l'autre. Nous examinerons si elles sont les éléments essentiels de la vie honnête et bonne, ou par elles-même directement, ou par les actes qu'elles font faire; car oles fait entrer toujours dans la composition du bonheum et si ce n'est pas là l'opinion de tous les hommes sans 🗢 🗀ception, c'est du moins l'opinion de tous ceux qui sent dignes de quelqu'estime. § 15. Le vieux Socrate pensore que le but suprême de l'homme c'était de connaître vertu; et il consacrait ses efforts à chercher ce que coest que la justice, le courage et chacune des parties qui co

peut se demander avec quelque profit. C'est en effet une des questions que la science morale doit traiter.

§ 14. Pour plus tard. La théorie annoncée ici ne se trouve pas préci-

les distingue pas aussi complétement puisqu'il fait de la prudence une partie de la vertu. Ici elles semblent tout à fait séparées.

§ 15. Le vieux Socrate. C'est sément dans la Morale à Eudème ; une expression qu'on a déjà vue dans c'est peut-être la théorie du plaisir la Grande Morale, livre II, ch. 8, livre VII, ch. 11 de la Morale à Nico- § 2, et qu'on retrouvera plus loin maque; et livre X, ch. 1, et suiv. - encore dans la Morale à Eudème, La vertu et la prudence. Platon ne livre VII, ch. 4, § 45. Elle est assez



posent l'ensemble de la vertu. A son point de vue, il avait raison, puisqu'il pensait que toutes les vertus sont des sciences, et qu'on devait du même coup connaître la justice et être juste, comme c'est aussi du même coup que nous apprenons l'architecture on la géométrie, et que nous sommes architectes ou géomètres. Il étudiait donc la nature de la vertu, sans s'inquiéter comment elle s'acquiert ni de quels éléments réels elle se forme. § 16. Ceci se présente en effet dans toutes les sciences purement théoriques. Ainsi l'astronomie, la science de la nature, la géométrie n'ont point absolument d'antre but que de connaître et d'observer la nature des objets spéciaux de res sciences ; ce qui n'empêche pas qu'indirectement ces sciences ne puissent nous être utiles pour une foule de besoins. § 17. Mais dans les sciences productives et d'application, le but qu'elles poursuivent est différent de la science et de la simple connaissance qu'elles donnent. Par exemple, la santé, la guérison est le but de la méde-

cine; l'ordre, garanti par les lois ou quelqu'autre chose

singulière, — Et chaeune des par-ments réels, J'ai ajouté ce dernier fics, C'est là en effet une des théories mot. ties, Grest la en effet une des théories mot. § 46. Ceci se présente. Cette dilières IV, p. 210 et suiv. de la tralières IV, p. 210 et suiv. de la tralière IV, p. 210 et de la précède, et
comme une demi-justification de demi-justification de demi-justification de la cette.

§ 17. Productives et d'application.

§ 17. Productives et d'application.

§ 17. Productives et d'application.

§ 18. L'et se pur suivent. Voir suvent la contradiction déplorable la Morale à Nicomaque, lirre I,
éta science et du vice. On peut ch. 1, \$21 et plus loin, dus ce citt hien savoir ce que c'est que la même traité de la Morale à Eudème, utta sans être vertueux. — Été
lière VII, ch. 13.



d'analogue, est le but de la politique. § 18. Sans do la pure connaissance des belles choses est déjà une cl fort belle par elle seule; mais pour la vertu, le point es tiel et le plus précieux, ce n'est pas d'en connaître la ture; c'est de savoir d'où elle se forme et comment o pratique. Nous ne tenons pas seulement à savoir ce c'est que le courage; nous tenons surtout à être coi geux; ni ce que c'est que la justice, mais à être juste même que nous tenons à la santé, plus qu'à savoir ce c'est que la santé; et à posséder un bon tempéram plutôt qu'à savoir ce que c'est qu'un tempérament bo robuste.

# CHAPITRE VI.

De la méthode à suivre dans ces recherches. Utilité de la thé et du raisonnement; mais il faut les appuyer par des faits et des exemples. Cette méthode est utile même en politique Danger des digressions et des généralités ; il faut tout enser critiquer la méthode et les résultats qu'elle donne. - Cita des Analytiques.

# § 1. Nous devons essayer de trouver par la théori

sance. C'est faire équitablement la combien de fois Aristote a insiste part de vérité qui se trouve dans la ce point capital. théorie platonicienne. — Et comment on la pratique. Toute cette fin livre I, ch. 2 et suiv; Grande de chapitre est excellente. On a vu rale, livre I, ch. 2.

§ 18. Sans doute la pure connais- dans toute la Morale à Nicoms

Ch. VI. Morale à Nicoma

• -

par le raisonnement la vérité sur toutes ces questions; et nous l'appuierons, pour la démontrer, par le témoignage des faits et par des exemples incontestables. Le mieux serait sans contredit de donner des solutions que tout le monde adoptât d'un avis unanime. Mais si nous ne pouvons obtenir cet assentiment, il faudrait du moins présenter une opinion à laquelle tous les hommes, avec quelques progrès, viendraient peu à peu se ranger; car chacun porte en soi un penchant naturel et spécial vers la vérité; et c'est en partant de ces principes qu'il faut nécessairement démontrer aux hommes ce qu'on veut leur apprendre. Il suffit que les choses soient vraies, bien que d'abord elles ne soient pas claires, pour que la clarté se produise plus tard à mesure qu'on avance, en tirant toujours les idées les plus connues de celles qui d'abord avaient été exposées confusément. § 2. Mais en toute matière, les théories ont plus ou moins d'importance, selon qu'elles sont philo-Phiques ou ne le sont pas. C'est pour cela que, même politique, on ne doit pas regarder comme une étude utile de rechercher non pas seulement le fait, mais la use; car cette recherche de la cause est essentiellement Philosophique, en quelque matière que ce soit. § 3. Il faut reste en ceci beaucoup de réserve ; il y a des gens qui,

S 1. En partant de ces principes. Cost ce que plus tard l'école Écosse a nommé les principes du sens pas. En d'autres termes, régulières et comun. — Il suffit que les choses méthodiques. — Cette recherche de ent vraies. C'est la méthode ha- la causc. C'est là ce qui fait qu'on a Clie d'Aristote de présenter d'aane idée générale de la chose il discute, et d'entrer ensuite dans des causes.

des détails plus précis et plus clairs. § 2. Philosophiques ou ne le sont pu définir la philosophie assez justement en disant qu'elle est la science

sous prétexte qu'il appartient au philosophe de n parler à la légère, mais toujours avec réflexion percoivent pas qu'ils sont bien souvent en dehor sujet, et qu'ils se livrent à des digressions parf vaines. S 4. Parfois, c'est simple ignorance; d'ai c'est présomption; et il arrive même qu'à ces | des gens habiles et fort capables d'agir eux-mên pris par des ignorants, qui n'ont et ne peuvent ave sujet discuté la moindre idée fondamentale ni p § 5. La faute qu'ils commettent tient à ce qu'ils pas assez instruits; car c'est manquer d'instruc un sujet quelconque que de ne pas savoir distin raisonnements qui s'y rapportent réellement, et y sont étrangers. § 6. D'ailleurs, on fait bien de j parément et le raisonnement qui essaie de déme cause et la chose elle-même qu'on démontre. Un motif, c'est celui que nous venons de dire, à sav ne faut pas s'en fier à la théorie et au raisonnem seul; et que souvent il faut bien davantage s'en ra aux faits. Mais ici c'est parce qu'on ne peut pas se donner la solution cherchée, qu'on est bien forcé tenir à ce que l'on vous dit. En second lieu, il arr d'une fois que ce qui paraît démontré par le sin sonnement est vrai, mais ne l'est pas cependan

§ 3. A des digressions parfaitement vaines. Je ne sais si cette critique s'adresse à Platon; elle serait assez juste. Mais il faut dire aussi motif n'a pas été exprimé e que la forme du dialogue permet et exige même de fréquentes digressions.

§ 4. Qu'a ces piéges-là n'est pas tout à fait aussi p § 6. (luc nous venons a nière très-claire; il n'est c tement compris dans ce qu — Bien darantage s'en

cause sur laquelle ce raisonnement s'appuie; car on peut démontrer le vrai par le faux, ainsi qu'on peut le voir dans les Analytiques.

### CHAPITRE VII.

Du bonheur. — On convient que c'est le plus grand des biens accessibles à l'homme. L'homme seul, en dehors de Dieu, peut être heureux. Les êtres inférieurs à l'homme ne peuvent jamais être appelés heureux.

\$ 1. Tous ces préliminaires posés, commençons, comme on dit, par le commencement; c'est-à-dire, en partant d'abord de données qui n'ont pas toute la clarté désirable, arrivons à savoir aussi clairement que possible ce que c'est que le bonheur.

S 2. On convient généralement que le bonheur est le Plus grand et le plus précieux de tous les biens qui Pervent appartenir à l'homme. Quand je dis à l'homme, i entends que le bonheur pourrait être aussi le partage an être supérieur a l'humanité, c'est-à-dire de Dieu.

faits. C'est bien la en effet la hode ordinaire d'Aristote. — désirable. Voir ci-dessus le début du as les Analytiques. Premiers Ana- chapitre précédent, § 1. Eques, livre II, ch. 2, p. 205 et de ma traduction.

I, ch. 7; Grande Morale, Voir la Morale à Nicomaque, livre X, liver I, ch. 2.

§ 1. Qui n'ont pas toute la clarté

§ 2. Le plus grand... de tous les biens. En exceptant toujours la vertu. Ch. VII. Morale à Nicomaque, — D'un être supérieur a l'humanité. ch. 8, § 7.

S 3. Mais quant aux autres animaux, qui sont tous ir rieurs à l'homme, ils ne peuvent jamais en rien partici à cette désignation ni recevoir ce nom. On ne dit pas c le cheval, l'oiseau, le poisson sont heureux; pas p qu'aucun de ces êtres qui n'ont point dans leur natu comme leur nom seul l'indique, quelque chose de div mais qui vivent d'ailleurs plus ou moins bien, en ay leur part en quelqu'autre manière des biens répand dans le monde. § 4. Nous prouverons plus tard qu'il est ainsi. Mais nous nous bornons maintenant à dire pour l'homme il y a certains biens qu'il peut acquérir qu'il en est d'autres qui lui sont interdits. Nous entend par là que, de même que certaines choses ne sont pe sujettes au mouvement, de même il y a des biens qui peuvent pas non plus y être soumis; et ce sont peutles plus précieux de tous par leur nature. Il est en ou quelques-uns de ces biens quisont accessibles sans doi mais qui ne le sont que pour des êtres meilleurs

§ 3. Ni recevoir ce nom. C'est par tion sur les écrits moraux d'Aria un abus de mots qu'on peut dire de Mémoires de l'académie des scie quelques animaux domestiques qu'ils de Bavière, tome III, p. sont heureux, par l'existence que M. Fritzsch dans son édition l'homme leur assure. — En ayant que ceci se rapporte au livre V. leur part... des biens répandus dans la Morale à Eudème, ch. 14, ! le monde. Pensée délicate et vraic, autant que profonde.

S 4. Nous prouverons plus tard. Il n'y a rien dans la Morale à Eudème qui se rapporte à ceci; et je ne crois pas que cette question, d'ailleurs si intéressante, ait été traitée dans aucun ouvrage d'Aristote. C'est aussi l'avis de M. Spengel dans sa disserta-

mais ce passage évidemment pas en rapport avec la discus qu'on annonce ici. - Pour l'hoi il y a certains biens. Apprécis très-saine des limites imposées nature de l'homme. — Ce sont 1 être les plus précieux. Il eut été de préciser quels peuvent être biens. Est-ce l'immortalité

nous. § 5. Quand je dis accessibles, praticables, ce mot a deux sens: il signifie tout ensemble, et les objets qui sont le but direct de nos efforts, et les choses secondaires qui sont comprises dans notre action en vue de ces objets. Ainsi, la santé, la richesse sont placées au nombre des choses accessibles à l'homme, au nombre des choses que l'homme peut faire, de même qu'y est placé aussi tout ce qu'on fait pour atteindre ces deux buts, à savoir les remèdes et les spéculations lucratives de tout genre. Donc évidemment, le bonheur doit être regardé comme la chose la plus excellente qu'il soit donné à l'homme de pouvoir obtenir.

# CHAPITRE VIII.

Du bien suprême. Examen de trois théories principales sur cette question. — Réfutation de la théorie du bien en soi, et de la théorie générale des idées. Elles ne peuvent servir en rien à la vie Pratique. — Le bien se retrouve dans toutes les catégories; il y a autant de sciences du bien qu'il y a de sciences de l'ètre. — Méthode inexacte pour démontrer le bien en soi. — La politique ainsi que la morale étudient et poursuivent un bien qui leur est propre.

§ 1. Il faut donc examiner quel est le bien suprême et

peur rigoureuse de ce qui précède.

Leurs que nous. Les Dieux sons

Joule.

55. Donc évidemment. Conclusion

peu rigoureuse de ce qui précède.

Ch. VIII. Morale à Nicomaque,
livre I, ch. 3; Grande Morale,
livre I, ch. 4.

voir en combien de sens on peut entendre ce mot. Il ici trois opinions principales. On dit, par exemple, que bien suprême, le meilleur de tous les biens, c'est le biens lui-même, le bien en soi; et au bien en soi, on attribue deux conditions, d'être le bien primordial, le premier tous les biens, et d'être cause par sa présence que autres choses deviennent aussi des biens. § 2. Telles s les deux conditions que remplit l'Idée du bien; et sont, je le répète, d'être le premier des biens, et par présence, d'être cause que les autres choses soient biens à différents degrés. C'est d'après l'Idée surtout q le bien en soi, à ce qu'on prétend, doit s'appeler rée ment le bien suprême et qu'il est le premier des bien car si les autres biens sont appelés des biens, c'est unique ment parce qu'ils ressemblent et participent à cette Iddu bien en soi; et une fois qu'on a détruit l'Idée dont reste participe, on a détruit du même coup tout ce q participe de cette Idée et ne reçoit un nom que de cetparticipation même. § 3. On ajoute que ce premier bi est aux autres biens, qui le suivent, dans ce rapport qua l'Idée du bien est le bien lui-même, le bien en soi ; et que

§ 1. Trois opinions principales. Il semble que ceci annonce une discussion ultérieure; mais elle ne se retrouve pas dans la suite de l'ouvrage. Peut-être s'agit-il des trois solutions indiquées plus haut, ch. 1, § 7. — On dit d'abord. C'est Platon qui soutient cette théorie; on ne le nomme point ici; il est nommé dans la Morale à Nicomaque. Mais la théorie est assez reconnaissable pour

qu'il soit inutile d'en citer l'auteur.

\$ 2. Et je le répète. Le texte est un peu moins précis; ma traduction l'est davantage, afin d'atténuer ce que la répétition à si courte distance peut avoir de choquant. — A ce qu'on prétend. J'ai ajouté ces mots, qui éclaircissent la pensée, et qui d'ailleurs ressortent du contexte.

§ 3. On ajoute. Le texte est un peu moins précis. — Est séparce.

cette idée est séparée, comme toutes les autres Idées, des objets qui en participent. § 4. Mais l'examen approfondi de cette opinion appartient à un autre traité qui serait nécessairement beaucoup plus théorique et plus rationnel que celui-ci; car il n'y a point d'autre science qui fourmisse les arguments tout à la fois destructifs et communs pour réfuter les théories. § 5. S'il nous est permis d'exprimer ici très-brièvement notre pensée, nous dirons que soutenir qu'il y a une Idée non-seulement du bien, mais de tout autre chose, c'est une théorie purement logique et parfaitement creuse. On l'a du reste suffisamment réfutée, et de beaucoup de manières, soit dans les ouvrages Exotériques, soit dans les ouvrages de pure philosophie. § 6. J'ajoute que les Idées en général, et l'Idée du bien en particulier, auraient beau exister tant qu'on le voudrait, elles ne seraient certainement d'aucune utilité ni pour le bonbeur, ni pour des actions vertueuses.

Aristole a toujours prêté cette thên- - Purement logique et parfaitement

ten prend lei quelques précautions minaire, tle langage pour exprimer sa cri-tèque, qui n'en est pas moins sèvère, utilité. C'est l'objection encore que

Aristole a toujours prédè cette libénpurconant logique et parfaitement que ce n'est pas là la vraie thorie a toujours fait à la thorie des Idères. Planoticieume, Voir Pouvrage sur le Planoticieume, Voir Pouvrage sur le Vral, le Beau et le Bien, p. 73, Voir dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 44, § 9. — Soit de § 5. Apparetient e un autre traitle. pure philosophie, Ceci désigne la La Metaphysique; — Plan rationature que celui-ci, Qui doit être surlout pratique. — D'autre science.
Sons estendu : que la disactique, positiement que les premiers ne préparetiticienme.

§ 5. Sit avons est necué. L'ausi avons de la contra la president que les premiers peu s'adressaient qu'à des lecteurs peu la present qu'en de la present qu'en present present qu'en present qu'en present qu'en present pr Péripatéticienne.

§ 2. S'il nous est permis. L'au- instruits. Voir la Dissertation prélé-



S 7. Le bien se prend en une foule d'acceptions, et il en reçoit autant que l'être lui-même. L'être, d'après les divisions établies ailleurs, exprime la substance, la qualité, la quantité, le temps; et il se retrouve en outre dans le mouvement, qui est subi et dans le mouvement qui est donné. Le bien se retrouve également dans chacune de ces catégories diverses; et ainsi, dans la substance, le bien est l'entendement, le bien est Dieu; dans la qualité, il est le juste; dans la quantité, c'est le terme moyen et la mesure; dans le temps, c'est l'occasion; et dans le mouvement, c'est, si l'on veut, ce qui instruit et ce qui est instruit. § 8. De même donc que l'être n'est pas un dans les classes qu'on vient d'énoncer, de même le bien n'y est pas un non plus; et il n'y a pas davantage une science unique de l'être ni du bien. Il faut ajouter qu'il n'appartient pas même à une science unique d'étudier tous les biens d'appellation identique, par exemple, l'occasion et la mesure; et que c'est une science différente qui doit

leur fait Aristote dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 3, § 46.

§ 7. Etablies ailleurs. Dans les Catégories, id. ibid. — La substance, la qualité, etc. Il n'y a que cinq Caté ories sur dix de nommées ici. — Et il se retrouve en outre. Pensée obscure, qu'il aurait fallu éclaircir par quelqu'exemple. — Le bien est l'entendement... Est Dieu. C'est-à-dire que l'homme, participant dans une certaine mesure à l'intelligence divinc, et Dieu, sont les plus élevés des êtres; et les meilleures des substances. Ou bien faut-il comprendre

qu'il ne s'agit ici que du seul entendement de Dieu?—Dans la qualité il est le juste. Doctrine très-contestable. — Si l'on veut. J'ai ajouté ces mots. — Ce qui instruit et ce qui est instruit. L'original ne peut pas offrir un autre sens. Celui-ci d'ailleurs est assez bizarre; et l'auteur veut dire sans doute que le meilleur mouvement est celui de l'esprit, qui s'instruit lui-même ou qui en instruit un autre.

§ 8. De même donc que l'être. La plupart de ces idées se retrouvent dans la Morale à Nicomaque, loc. laud., livre I, ch. 3.

étudier une occasion différente, une science différente qui doit étudier une mesure dissérente. Ainsi en fait d'alimentation, c'est ou la médecine ou la gymnastique qui désigne l'occasion ou le moment, et la mesure; pour les actions de guerre, c'est la stratégie; et c'est de même une autre science qui règle une autre action. Ce serait donc Perdre son temps que de vouloir attribuer à une seule science l'étude du bien en soi. § 9. En outre, dans toutes les choses où il y a un premier et un dernier terme, il n'y Pes d'Idée commune en dehors de ces termes, et qui en Soit tout à fait séparée. § 10. Autrement, il y aurait **Tuelque chose d'antérieur au premier terme lui-même**; ce quelque chose de commun et de séparé serait antérieur, puisque, si l'on détruisait le commun, le premier terme serait aussi détruit. Supposons, par exemple, que double soit le premier des multiples; je dis qu'il est im possible que le multiple, qui est attribué en commun à cette foule de termes, existe séparément de ces termes; car alors le multiple serait antérieur au double, s'il est vrai que l'Idée soit l'attribution commune, absolument comme si l'on donnait à ce terme commun une existence à part : car si la justice est le bien, le courage ne le sera pas moins qu'elle.

§ 11. On n'en soutient pas moins la réalité du bien

§ 9. Il n'y a pas d'Idée commune en dehors de ces termes. C'est prou- exemple suflit pour éclaireir la pensée, ver la question par la question; et ceci n'ajoute rien à la réfutation générale qu'on fait de la théorie des bien. Cette objection ne parait pas se Idées, en niant leur existence.

§ 10. Supposons par exemple. Cet sans d'ailleurs en prouver la justesse. — Mais si la justice est le rattacher aux précédentes.

en soi. Il est vrai qu'on ajoute au mot de bien le mot, « lui-même », ou « en soi »; et qu'on dit, le bien en soi, le bien lui-même. Et c'est une addition pour représenter la notion commune. Mais que peut signifier cette addition, si elle ne veut pas dire que le bien en soi est éternel et séparé? Mais ce qui est blanc pendant plusieurs jours n'est pas plus blanc que ce qui l'est durant un seul jour; et l'on ne peut pas davantage confondre le bien qui est commun à une multitude de termes, avec l'Idée du bien; car l'attribut commun appartient à tous les termes sans exception. § 12. En admettant cette théorie, il faudrait du moins démontrer le bier en soi tout autrement qu'on ne l'a démontré de notre temps. C'est en partant de choses dont on ne convient pas du tout qu'elles soient des biens, qu'on démontre des biens sur lesquels tout le monde est d'accord; et, par exemple, on démontre à l'aide des nombres que la sante et la justice sont des biens. On prend pour cette démons trations des séries numériques et des nombres, en suppo-

texte n'a pas tout à fait autant de différent que les précédentes. précision que ma traduction; et de plus, il a un pluriel qui semble indi- notre temps. Ceci peut s'adresse quer que cette réfutation s'adresse personnellement à Platon, ou à se moins à Platon individuellement qu'à toute son école. — Éternel et séparé. L'auteur aurait dû voir qu'en effet n'est pas du tout celui de Platon le bien, au sens où l'entend Platon, est peut-être doit-on l'attribuer à Speuéternel et séparé, puisqu'il est Dien lui-même, ou du moins qu'il est en Dieu. — Ce qui est blanc. Voir la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 3, de Pythagore. — En supposant gra § 6. — Et l'on ne peut pas con-tuitement. J'ai ajouté ce dernier mo

§ 11. Il est vrai qu'on ajoute. Le fondre... Objection d'un ordre tou

§ 12. Qu'on ne l'a démontré d successeurs. — C'est en parlant de choses... Ce genre de démonstration sippe ou à Xénocrate. — A l'aid. des nombres. C'était un souvenir e une imitation des anciennes théorie gratuitement que le bien est dans les nombres et dans les unités, attendu que le bien en soi est un et parle même. § 13. Au contraire, c'est en partant de choses que tout le monde s'accorde à regarder comme des biens, la santé, la force, la sagesse, qu'il faudrait démonque le beau et le bien se trouvent dans les choses immerabiles plutôt que partout ailleurs; car tous ces biens sont qu'ordre et repos; et si ces premières choses, c'està—dire la santé et la sagesse, sont des biens, les autres le sont encore davantage, parce qu'elles ont bien davantage d'ordre et de repos. § 14. Mais ce n'est qu'une image au lieu d'une démonstration, quand on prétend que le bien en soi est un, parce que les nombres eux-mêmes le désirent. On serait fort embarrassé d'expliquer clairement comment des nombres désirent quelque chose ; c'est là **Evidenmentune** expression tropabsolue; et, je le demande, comment pourrait-on supposer qu'il y ait désir là où il n'y a pas même de vie? § 15. C'est un sujet d'ailleurs qui exige qu'on se donne de la peine; et il ne faut rien hasarder sans raisonnements à l'appui, dans des matières où il n'est pas facile d'arriver à quelque certitude, même à l'aide de la raison. Il n'est pas non plus exact de dire que

que me semble autoriser le contexte. Parce que les nombres eux-mêmes le C'est-à-dire dans les essences éter- trouve cette formule, qui est en effet nelles. — C'est-à-dire la santé et la assez singulière, dans Platon; elle ap-Mfcase. J'ai ajouté ceci, pour que la partient peut-être à ses successeurs. pensee fut parfaitement claire.

§ 43. Dans les choses immobiles. désirent. Je ne crois pas qu'on § 15. Un sujet qui exige qu'on se \$ 14. Qu'une image au lieu d'une donne de la peine. Platon s'en est démonstration. C'est le reproche or- donné certainement beaucoup pour dinaire d'Aristote à Platon; et depuis la théorie des Idées; et la critique ne lors, il a été fréquement répété. — serait pas juste contre lui personneltous les êtres sans exception désirent un seul et même bien. Chacun des êtres ne désirent tout au plus que le bien qui leur est propre, comme l'œil désire la vision, comme le corps désire la santé, et comme tel autre être désire tel autre bien.

§ 16. Voilà les objections qu'on pourrait élever pour faire voir que le bien en soi n'existe pas, et qu'existât-il, il ne serait pas le moins du monde utile à la politique : car la politique poursuit un bien qui lui est spécial, comme toutes les autres sciences poursuivent aussi le leur; et, par exemple, c'est la santé et la force corporelle que poursuit la gymnastique. § 17. Ajoutez encore ce qui est exprimé, ce qui est écrit dans la définition même, à savoir que cette Idée du bien en soi, ou n'est utile à aucune science, ou bien qu'elle doit l'être à toutes également. § 18. Une autre critique, c'est que l'Idée du bien en soi n'est point pratique et applicable. Par la même raison, le

lement. — Tous les êtres sans expas encore sur ce point aussi précis que ce texte le ferait supposer, s'il se rapportait à lui.

§ 16. Voila les objections. Ce sont à peu près celles aussi qui sont développées dans la Morale à Nicomaque, loc. laud. Il semblerait au reste que l'auteur résume ici sa réfutation contre la théorie des Idées; il n'en est rien; car la critique continue dans ce qui suit.

§ 17. Ce qui est exprimé, ce qui est écrit. Le texte dit simplement :

« ce qui est écrit ». - Dans la déception... Ceci serait plus applicable finition même. On peut entendre à Platon lui-même, bien qu'il ne soit aussi : « dans la raison ». Mais alors ce serait une expression bien étrange que de dire : « ce qui est écrit dans la raison. » Cettemétaphore peut nous sembler toute simple aujourd'hui; elle ne l'eût pas été du tout au temps d'Aristote; et j'ai préféré pour ce motifle sens que je donne, bien qu'il soit moins naturel. Ce passage est fort obscur.

> § 18. Une autre critique. Celle nouvelle critique n'est guère que la répétition de celle qui vient d'être faite un peu plus haut. - Le bien

bien commun n'est pas le bien en soi, puisqu'alors le bien exa soi se trouverait dans le bien le plus futile. Il n'est pas non plus applicable et pratique; ainsi, la médecine ne s'occupe pas de donner à l'être qu'elle soigne une disposition qu'ont tous les êtres; elle s'occupe uniquement de lui donner la santé; et tous les autres arts agissent comme elle. § 19. Mais ce mot de bien a beaucoup de sens; et dans le bien, il y a aussi le beau et l'honnête, qui est essentiellement pratique, tandis que le bien en soi ne l'est pas. Le bien pratique est celui qui est la cause finale pour laquelle on agit. Mais on ne voit pas assez evidemment quel bien il peut y avoir dans les choses immobiles, puisque l'Idée du bien n'est pas le bien même qu'on cherche, non plus que le bien commun. Le premier est immobile, et n'est pas pratique; l'autre est mobile, mais ra'est pas plus pratique pour cela. § 20. Le but en vue duquel on fait tout le reste, est, en tant que fin, le bien su prême; il est la cause de tous les autres biens classés ati-dessous de lui, et il leur est antérieur à tous. Par con-

correcte. C'est-à-dire, le bien qui se plus alors ni le bien spécial qu'on prouve dans plusieurs choses à la fois et au même titre.

\$ 19. Ce mot de bien a beaucoup de sens. Un des premiers soins qu'il eul fallu prendre en effet dans toute cette discussion, c'était de définir précisément la motion du bien. — Dans les choses immobiles. Pensée obscure et insuffisamment dévelop-

cherche dans les diverses circonstances de la vie, ni même cette notion commune du bien que suggère l'observation de plusieurs choses bonnes.

§ 20. Le but en vue duquel. Il semble que ceci est une réponse aux objections et une apologie de la théorie des Idées, plutôt qu'une critique. Mais il faut bien distinguer le bien pée. L'auteur veut dire sans doute suprême et le bien en soi. Dans la qu'en faisant de l'Idée du bien en soi Morale à Nicomaque, cette distinction une resence éternelle et immuable, a été faite, sans que d'ailleurs l'opon perd de vue que cette idée n'est position de ces deux notions soit

séquent, on pourrait dire que le bien en soi est unique. ment le but final que se proposent toutes les actions l'homme. Or, ce but final dépend de la science sou raine, maîtresse de toutes les autres, c'est-à-dire la pertique, l'économique, et la sagesse. C'est précisément ce caractère spécial que ces trois sciences diffèrent toutes les autres. Elles ont aussi des différences entr'ell. et nous en parlerons plus tard. § 21. Il suffirait de la thode seule qu'on est forcé de prendre en enseignant choses, pour montrer que le but final est la vraie cause tous les termes classés au-dessous de lui. Ainsi dans l' seignement, on commence par définir le but; et démontre ensuite facilement que chacun des termes in rieurs est un bien, puisque c'est l'objet qu'on a finalem en vue qui est la cause de tout le reste. Par exemple l'on a d'abord établi que la santé est précisément telle telle chose, il faut nécessairement que ce qui contribu la procurer soit aussi telle ou telle chose précisément. chose saine est bien la cause de la santé, en tant que co

aussi marquée qu'elle peut l'être ici. — La science souveraine... La politique. Voir une doctrine analogue dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 1, § 9. — L'économique et la sagesse. Il semble que ces deux dernières sciences ne devraient point être nommées; on n'en attend qu'une scule d'après la phrase qui précède, et cette science souveraine, c'est la politique, comme dans la Morale à Nicomaque. — Nous en parlerons rapporter en général à la Politique, obscure dans tout ce chapitre.

à l'Économique (livre 4°) et à Métaphysique; elle peut se rappor aussi, dans la Morale à Eudème, livre V, ch. 6, § 1, où la prudence la politique sont comparées.

§ 21. De la méthode qu'on force de prendre... Le texte est mois précis, et j'ai dû le paraphruser pour que la traduction fût claire. - Ains dans l'enseignement. Cette preuve est assez bizarro. — Par exemple. Cet exemple n'éclaircit pas beaucoup plus tard. Cette indication peut se la pensée qui reste assez souvent

mençant le mouvement qui nous la donne; et par conséquent, elle est cause que la santé a lieu; mais ce n'est pas elle qui est cause que la santé soit un bien. § 22. Aussi, ne prouve-t-on jamais par des démonstrations en règle que la santé est un bien, à moins qu'on ne soit un sophiste et qu'on ne soit pas un médecin; car les sophistes aiment à étaler leur vaine sagesse dans des raisonnements étrangers au sujet, et l'on ne démontre pas plus ce principe qu'on n'en démontre aucun autre.

Mais puisque nous admettons que la fin, le but est pour l'homme un bien réel et même le bien suprême, entre tous ceux que l'homme peut acquérir, il faut voir quels sont les sens divers de ce mot, de bien suprême; et pour nous en rendre un compte exact, il convient de prendre un nouveau point de départ.

Parce qu'apparemment la chose est par trop évidente, et qu'il est inutile la vertu avec le bien suprême, et le par conséquent de la démontrer. bonheur. - A moins qu'on ne soit un sophiste. ll semble que le reproche n'est guère Idées, contenue dans tout ce chapitre, mérité; et qu'on pourrait tenter cette s'appuie sur les mêmes arguments en demonstration, sans être accusé de général que celle qui est dans la saire le sophiste. — L'on ne dé- Morale à Nicomaque. On ne trouve Montre pas plus ce principe. Sans rien ici qui soit en contradiction doute parce qu'on le trouve évident avec la doctrine péripatéticienne; de soi, comme doivent l'être tous les mais la critique dirigée contre Platon Principes. - Les sens divers de ce n'est ni plus profonde ni plus conmot. Ce ne sera pas là tout à fait cluante.

\$ 22. Que la santé est un bien. l'objet de la discussion qui va suivre, à moins qu'on ne veuille confondre

La réfutation de la théorie des

FIN DU LIVRE PREMIER.

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



Or, parmi les éléments de l'âme, les uns sont de simp facultés ou des puissances; les autres sont des actes des mouvements. § 2. Admettons d'abord ces princip et en ce qui concerne la vertu, reconnaissons qu'elle est meilleure disposition, faculté ou puissance des chose dans toutes les occasions où il doit être fait un usage une œuvre quelconque de ces choses. C'est là un fait qu'o peut vérifier par l'induction; et cette règle s'étend à tousses. Les cas possibles. les cas possibles. Par exemple, on peut parler de la vertu d'un manteau, parce qu'il y a une certaine œuvre, un certain usage de ce manteau; et la meilleure disposition que ce manteau puisse avoir, est ce qu'on peut appeler sa vertu propre. On en dirait autant d'un navire, d'une maison, et de tout autre objet utile. Par conséquent, on doit pouvoir appliquer ceci à l'âme, puisqu'elle a également son œuvre spéciale. § 3. Remarquons que l'œuvre est d'autant meilleure que la faculté est meilleure; et que le rapport des facultés, entr'elles et à l'égard les unes des autres, est également le rapport des œuvres qu'elles produisent et qui en sortent. La fin de chacune d'elles, c'est l'œuvre qu'elles ont à produire. § 4. Il s'en suit évidemment que l'œuvre produite vaut mieux que la faculté qui

\$ 2. La meilleure disposition. Cette définition est trop large, et il fallait la restreindre à ce qui regarde l'homme. - De la vertu d'un mansion toute bizarre qu'elle est. D'ailleurs, la même équivoque se retrouve dans la Morale à Nicomaque, livre II, ch. 6, § 2; et elle n'y est pas

mieux justifiée. - Est ce qu'on peut appeler. Ces atténuations ne se trouvent pas dans l'original.

9.E

تشنيح

9"

a

9

9

9

i

- § 3. L'auvre est d'autant meilteau. J'ai dû conserver cette expres- leure. Théorie très-juste et très-pro-
  - § 4. Il s'ensuit évidemment. Cette conclusion n'est pas aussi évidente que l'auteur semble le croire. La

la produit; car la fin est ce qu'il y a de mieux en tant que fin; et nous avons admis que la fin est le meilleur et dernier objet en vue duquel se fait tout le reste. Il est donc clair, je le répète, que l'œuvre est au-dessus de la saculté et de la simple aptitude. § 5. Mais le mot œuvre a deux sens qu'il faut bien distinguer. Il y a des choses où l'œuvre produite se sépare et dissère de l'usage qu'on sait de la faculté qui produit cette œuvre. Ainsi, pour l'architecture, la maison qui est l'œuvre, est distincte de la construction qui est l'usage, et l'emploi de l'art; pour la . médecine, la santé ne se confond pas avec le traitement et la médication qui la procurent. Au contraire, pour d'autres choses, l'usage de la faculté est l'œuvre même : et, par exemple, la vision pour la vue, ou la pure théorie pour la science mathématique. Par une suite nécessaire, pour les choses où l'usage est l'œuvre, l'usage vaut mieux que la simple faculté.

S 6. Tous ces principes étant posés comme on vient de le voir, nous disons que l'œuvre est la même, et pour la chose, et pour la vertu de cette chose. Mais cette œuvre n'a pas lieu de part et d'autre de la même façon; et - par exemple, le soulier peut être l'œuvre et de la cordonnerie en général et du cordonnage en particulier. S'il

faculté existe sans l'œuvre, tandis peu différent : « Il peut y avoir que l'œuvre ne saurait exister sans œuvre de la chose même ou de la 12 faculté qui la produit.

Voir plus haut, livre I, ch. 5, § 17.

vertu de cette chose. » J'ai préféré § 5. Le mot œuvre a deux sens. le sens adopté dans ma traduction, parce qu'il semble plus conforme § 6. Que l'œuvre est la même et aux habitudes du style d'Aristote et pour la chose. Ceci est une variante, au reste du contexte. - Et de la le texte ordinaire offre un sens un cordonnerie en général et du cor-

y a tout ensemble et vertu de l'art de la cordonnerie et vertu du bon cordonnier, l'œuvre qui en résulte est un bon soulier. Même observation pour toute autre chose qu'on pourrait citer. § 7. Supposons encore que l'œuvre propre de l'âme soit de faire vivre, et que l'emploi de la vie soit la veille avec toute son activité, puisque le sommeil n'est qu'une sorte d'inaction et de repos. Par suite, comme il faut nécessairement que l'œuvre de l'âme et celle de la vertu de l'âme soient une seule et même œuvre, on doit dire qu'une vie honnête et bonne est l'œuvre spéciale de la vertu. C'est donc là le bien final et complet que nous cherchions, et que nous appelions le bonheur. § 8. Ceci ressort de tous les principes que nous avons établis. Le bonheur, avons-nous dit, est le bien suprême. Mais les fins que l'homme se propose sont toujours dans son âme, comme y sont les plus précieux de ses biens; et l'âme elle-même n'est que la faculté ou l'acte. Mais comme l'acte est au-dessus de la simple dis-

donnage en particulier. Probablement ceci veut dire que l'on peut considérer le soulier sous deux points de vue différents : ou comme étant l'œuvre de l'art du cordonnier en général, ou comme étant l'œuvre de tel cordonnier en particulier. Mais dans ce dernier cas, ce n'est plus le soulier que l'on considère d'une manière abstraite et générale, c'est tel soulier en particulier. On me pardonnera d'avoir forgé le mot de cordonnage qui était indispensable pour bien marquer le rapport des deux idées. On peut trouver que

la clarté de l'exemple choisi par l'auteur n'en rachète point la trivialité. 1

•

3

€

\*

1

ε

9

§ 7. Avec toute son activité. J'ai ajoulé ces mots. — Soient une seule et même œuvre. Ceci semblerait justifier la variante que je n'ai pas cru devoir adopter un peu plus haut. — Final et complet. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte; mais ce mot unique a les deux acceptions que j'ai exprimées. — Que nous appetions le bonheur. Le honheur se confondrait alors avec la vertu.

sable pour bien marquer le rapport § 8. Avons-nous dit. Jusqu'à prédes deux idées. On peut trouver que sent cette doctrine n'a pas été aussi

position à le faire, que le meilleur acte appartient à la meilleure faculté, et que la vertu est la meilleure de toutes les manières d'être, il s'en suit que l'acte de la vertu est ce qu'il y a de meilleur pour l'âme. § 9. D'autre part, comme le bonheur était à nos yeux le bien suprême, nous pouvons conclure que le bonheur est l'acte d'une àrre vertueuse. Mais en outre le bonheur était quelque chose de final et de complet ; et comme la vie peut être complète et incomplète, ainsi que la vertu, qui est ou entière ou partielle, et comme l'acte des choses incomplètes est incomplet, on doit définir le bonheur l'acte d'une vie complète conforme à la complète vertu.

S 10. Que nous ayons bien analysé la nature du bonheur, et que nous en ayons donné la vraie définition, nous en avons pour gages les opinions que chacun de nous s'en fait. Ne confond-on pas sans cesse réussir, bien agir et bien vivre avec être heureux? Et chacune de ces expressions n'indique-t-elle pas un usage et un acte de nos facultés, la vie et la pratique de la vie? La pratique n'implique-t-elle pas toujours l'usage des choses? Le forgeron, par exemple, fait le mors du cheval; et c'est le cavalier qui s'en sert. Ce qui prouve encore l'exacutude de notre définition, c'est qu'on ne croit pas qu'il suffise pour être heureux de l'être pendant un jour, ni qu'un enfant puisse être heureux, ni même qu'on le soit

pettement formulée qu'elle l'est ici. -L'acte de la vertu est ce qu'il y a âme vertueuse. Id. ibid. de meilleur. Théories toutes pareilles livre I, ch. 4, \$ 14.

§ 9. Le bonheur est l'acte d'une

§ 10. Nous en avons pour gages. à celles de la Morale à Nicomaque, Voir la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 6, \$ 4. - Pendant toute sa vir.

pendant toute sa vie. Solon avait bien raison de di qu'on ne doit pas appeler quelqu'un heureux tant qu vit, et qu'il faut attendre la fin de son existence po juger de son bonheur; car rien d'incomplet n'est he reux, puisqu'il n'est pas entier. § 11. Remarquez enco les louanges qu'on adresse à la vertu pour les actes qu'el a inspirés, et les éloges unanimes dont les actes accompl sont seuls l'objet. Ce sont les vainqueurs que l'on cor ronne; ce ne sont pas ceux qui auraient pu vaincre, ma qui n'ont pas vaincu. Ajoutez enfin que c'est d'après k actes qu'on juge le caractère d'un homme. S 12. Ma pourquoi, dira-t-on, n'accorde-t-on pas des louanges et d l'estime au bonheur? C'est que tout le reste des choses s fait uniquement en vue de lui, soit que ces choses s' rapportent directement, soit qu'elles en fassent partie Voilà pourquoi trouver quelqu'un heureux et le louer, o faire son éloge en l'estimant, sont des choses fort diffé rentes. L'éloge, à proprement dire, s'adresse à chacune de actions particulières de la personne. La louange avec l'e time s'applique à son caractère général. Mais pour de

Même théorie dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 7, § 12. — Solon avait bien raison de dire. Dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 7, § 12, et ch. 8, § 10, cette maxime n'est pas aussi formellement approuvée. Voir la conversation de Solon et de Cræsus, dans Hérodote, Clio, ch. 30, p. 9 de l'édition de Firmin Didot. § 11. Ce sont les vainqueurs que l'on couronne. Voir une comparaison analogue dans la Morale à Nico-

maque, livre I, ch. 6, \$3, p. 36. On juge le caractère d'un homm
Pensée trop peu développée.

§ 12. Des louanges et de l'estin au bonheur. Voir la Morale à Nice maque, livre I, ch. 10, § 1. — I louer ou faire son éloge. La distintion est plus sensible en grec « Loner » quelqu'un, s'appliqu à une action particulière de cett personne; « faire son éloge », s'applique à l'ensemble de sa conduite e

clarer un homme heureux, on ne doit regarder qu'au but et à la fin même de toute sa vie. § 13. Ces considérations éclaircissent une question assez bizarre que parfois on soulève : Pourquoi, dit-on, les bons ne sont-ils pas pendant la moitié de leur existence meilleurs que les méchants, puisque tous les hommes dans le sommeil se ressemblent? C'est que le sommeil, peut-on répondre, est l'inaction de l'âme et non pas l'acte de l'âme, § 14. Voilà encore pourquoi si l'on considère quelqu'autre partie de l'âme, et, par exemple, la partie nutritive, la vertu de cette partie n'est pas une partie de la vertu entière de l'ame, pas plus que n'y est contenue la vertu du corps. C'est la partie nutritive qui, durant le sommeil, agit le plus energiquement, tandis que la sensibilité et l'instinct y sont imparfaits et à pen près éteints. Mais si alors il y a encore quelque mouvement, les rêves mêmes des bons valent mieux que ceux des méchants, à moins de maladie on de souffrance.

§ 15. Tout ceci nous mène à étudier l'âme; car la vertu appartient essentiellement, à l'âme et non pas par simple

the uncarecker, — En l'estimant.

Is spute ecci pour rendre toute la qui durant le sommell, Détails physicale un moi grec.

It Une question assez bizarre, mais qui n'out rien à faire dans la felle phibète n'est pas dans l'origheux mois in'a semblé qu'elle ressorme de sudeste; et la question ne les qu'elles ne soient pent-être pas la peine en effet d'être posse, bles qu'elles ne soient pent-être pas la peine en effet d'être posse, bles qu'elles ne soient pent-être pas la peine en effet d'être posse, bles qu'elles ne soient pent-être pas la sui a Mangle à Niconaque, l'irre l, le 4, 4, 5, 7, — n. 4, § 3, — Pent-on répandre, l'avertu appartient essentiellement d'elme, C'est se faire une grande et



accident. Mais comme c'est la vertu accessible à l'homm que nous voulons connaître, posons d'abord qu'il y a dans l'âme deux parties qui sont douées de raison, bien qu'elle n'en soient pas douées l'une et l'autre de la même manière, l'une étant faite pour commander, l'autre pour obéir à celle-là et sachant naturellement l'écouter. Quant à cette autre partie de l'âme qui peut passer pour irraisonnable à un autre titre, nous la laissons de côté pour le moment. § 16. Peu nous importe également de savoir si l'âme est divisible ou si elle est indivisible, tout en ayant des puissances diverses, et les facultés qu'on vient de dire, de même que dans un objet courbe, le convexe et le concave sont tout à fait inséparables, comme le sont aussi dans une surface le droit et le blanc. Cependant le droit ne se confond pas avec le blanc, ou du moins il n'est le blanc que par accident, et il n'est pas la substance d'une même chose. § 17. De même, nous ne nous occuperons pas davantage de telle autre partie de l'âme, s'il y en a une; et, par exemple, de la partie purement végétative. Les parties que nous avons énumérées sont exclusivement

doctrine est d'ailleurs toute platonil'ane. Sans doute la partie nutri-

§ 16. Si l'ame est divisible ou indi-Aristote écarte également cette question, qui appartient plus spécialement à la psychologie et à la métaajouté ces mots pour complèter la lettre. - Les parties que nous avons

juste idée de l'ame humaine. Cette pensée. - Le droit et le blanc. Dans un objet qui est blanc et droit à la cienne. — Cette autre partie de fois. Ce second exemple est beaucoup moins clair que le premier, qui suffi9

íí

1

4

9

Z

=

٤

§ 17. De la partie pur cment végévisible. Dans la Morale à Nicomaque, tatire. D'après la conjecture de M. Fritzch, dans son édition de la Morale à Eudème. Le texte vulgaire dit «physique» au lieu de végétative. physique. — Dans une surface. J'ai Il suffit du changement d'une seule

propres à l'âme humaine; et par suite, les vertus de la partie nutritive et de la partie concupiscible n'appartiennent pas à l'homme véritablement; car du moment qu'un être est homme, il faut qu'il y ait en lui raison, commandement et action. Mais la raison ne commande pas à la raison; elle ne commande qu'à l'appétit et aux passions. C'est donc une nécessité que l'âme de l'homme ait ces diverses parties. § 18. Et de même que la bonne disposition du corps et sa santé consistent dans les vertus spéciales de chacune de ses parties, de même la vertu de l'arne, en tant qu'elle est la vraie fin de l'homme, consiste dans les vertus de chacune de ses parties différentes.

\$ 19. Il y a deux sortes de vertus, l'une morale et l'autre intellectuelle ; car nous ne louons pas seulement les gens parce qu'ils sont justes; nous les louons aussi parce qu'ils sont intelligents et sages. Plus haut, nous avons dit que la vertu ou les œuvres qu'elle inspire, sont distres de louanges; et si la sagesse et l'intelligence n'agissent pas elles-mêmes, elles provoquent du moins les actes qui viennent d'elles seules. § 20. Or, les vertus intellectuelles sont toujours accompagnées de la raison; et Par conséquent, elles appartiennent à la partie raisonnable de l'âme, laquelle doit commander au reste des facultés, en tant que c'est elle qui est douée de raison. Au con-

enumérées. Un peu plus haut, l'une nait en nous sans notre participation. douée de raison, l'autre capable d'épossède pas. -N'appartiennent pas a 11, § 20, et livre II, ch. 1, § 1. ne dépendent pas de nous, et le désir haut dans ce chapitre, § 44.

§ 19. Deux sortes de vertus. Voir couter la raison, bien qu'elle ne la la Morale à Nicomaque, livre I, ch. Chamme. Les fonctions de la nutrition Plus haut nous avons dit. Voir plus traire, les vertus morales appartiennent à cette autres faite par nature pour obéir à la partie qui possède le 🎩 raison; car nous ne disons pas en parlant du caractère moral de quelqu'un qu'il est sage ou habile, nous dison qu'il est, par exemple, doux ou hardi. § 21. On le voi donc, ce que nous avons d'abord à faire, c'est d'étudie: la vertu morale, de voir ce qu'elle est, et quelles en son les parties, car c'est là que notre sujet nous conduit, e = d'apprendre par quels moyens elle s'acquiert. Notre méthode sera celle qu'on prend toujours, quand on a déjà ur 🗷 军 sujet précis de recherche, c'est-à-dire qu'en partant de données vraies mais peu claires, nous tâcherons d'arriver à des choses vraies et claires, tout ensemble. § 22. Nous 🥌 sommes ici à peu près dans le cas de quelqu'un qui dirait que la santé est l'état le meilleur du corps, et qui ajouterait que Coriscus est le plus hâlé de tous les hommes qui sont en ce moment sur la place publique. Il y aurait certainement dans l'une et l'autre de ces assertions quelque chose qui nous échapperait. Mais cependant pour savoir précisément ce que sont ces deux idées l'une par rapport à l'autre, il est bon d'en avoir préalablement cette vague notion. § 23. Nous supposerons en premier lieu que le

<sup>§ 20.</sup> En parlant du caractère moral. La différence n'est pas aussi tranchée dans notre langue qu'elle semble l'être en grec.

<sup>§ 21.</sup> En partant de données vraies mois peu claires. Idée familière à Aristote, et qu'il a souvent répétée. Voir dans la Morale à Nicomaque livre I, ch. 5, § 1.

<sup>§ 22.</sup> Coriscus. Exemple dont se sert habituellement Aristote. — En avoir d'abord cette vague notion. Et peut-être alors trouverait-on que le hâle du teint est le signe d'une vie active et rude, et par conséquent aussi le signe d'une santé robuste.

<sup>§ 23.</sup> Nous supposons en premier lieu. Détails trop longs, et qui ne

zzze illeur état est produit par les meilleures choses, et que qui peut être fait de mieux pour chaque chose vient jours de la vertu de cette chose. Ici, par exemple, les travaux et les aliments les meilleurs sont ceux qui Droduisent le plus parfait état du corps; et à son tour, le fait état du corps permet qu'on se livre le plus activernent aux travaux de tout genre. § 24. On pourrait a i outer que l'état d'une chose, quel qu'il soit, se produit et se perd par les mêmes objets pris de telle ou telle façon; ct qu'ainsi la santé se produit et se perd selon l'alimentation qu'on prend, selon l'exercice qu'on fait, et selon les ments. Au besoin, l'induction prouverait tout cela bien demment. De toutes ces considérations, on pourrait conclure d'abord que la vertu est moralement cette dispo-Si tion particulière de l'âme qui est produite par les meilleurs mouvements, et qui, d'autre part, inspire les meilleurs Les et les meilleurs sentiments de l'âme humaine. Ainsi, est par les mêmes causes, agissant dans un sens ou dans l'autre, que la vertu se produit et qu'elle se perd. § 25. Cant à son usage, elle s'applique aux mêmes choses par lesquelles elle s'accroît et se détruit, et relativement a l'homme la meilleure disposition

ent pas à la conclusion qu'on at- férentes qu'on a données dans le

S 24. On pourrait ajouter. Même arque. — Au besoin, l'induction. ces diverses pensées sont évidemment Contact d'une l'analyse des faits partiex exprimées ici d'une manière insuffi-Culiers qui pourraient conduire à sante. On peut les retrouver plus une généralité. — La vertu est mo- complètes et beaucoup plus claires ralement. J'ai ajouté ce dernier mot dans la Morale à Nicomaque, livre ause des deux acceptions très dif- II, ch. 2, § 6.

texte au mot de vertu.

§ 25. Quant à son usage. Toutes

qu'il puisse avoir. La preuve, c'est que la vertu et le via se rapportent l'un et l'autre aux plaisirs et aux douleu car les châtiments moraux, qui sont comme des remècies fournis ici par les contraires, ainsi que tous les autres remèdes, viennent de ces deux contraires qu'on appelle douleur et le plaisir.

#### CHAPITRE II.

De la vertu morale : c'est un résultat de l'habitude, dont les animés sont seuls capables. — Des passions ; des facultés qua supposent, et des manières d'être qu'elles causent.

§ 1. Évidemment, la vertu morale se rapporte à to qui peut causer ou plaisir ou douleur. Le moral, ains i que des le mot seul l'indique, vient des mœurs, c'est-à-dire **−u**ite habitudes; or, l'habitude se forme peu à peu par s qui d'un mouvement qui n'est pas naturel et inné, mais les se répète fréquemment; et il en est de même pour ue actes que pour le caractère. C'est là un phénomène q nons ne voyons point dans les êtres inanimés; on aurbeau jeter mille fois une pierre en l'air, elle n'y monte

livre I, ch. 6.

Ch. II. Morale à Nicomaque, actes moraux et vertueux où le plaisi 🖍 livre II, ch. 4 et 5; Grande Morale, non plus que la douleur n'entre pou € rien. Cette formule générale n'est § 1. A tout ce qui peut causer donc pas tout-à-fait exacte. - Cestplaisir ou douleur. Il y a bien des d-dire des habitudes. Paraphrase que



jamais sans la force qui la pousse. § 2. Ainsi, la moralité, Le caractère moral de l'Ame, relativement à la raison qui cloit toujours commander, sera la qualité spéciale de cette partie qui n'est que capable d'obéir à la raison. § 3. Disons donc tout de suite à quelle partie de l'âme se rapporte ce qu'on appelle les mœurs, ou les habitudes. Les Enœurs se rapporteront à ces facultés de passions d'après Lesquelles on dit des hommes qu'ils sont capables de telles ou telles passions, et à ces états de passions qui font qu'on Tésigne les gens du nom de ces passions même, selon qu'ils les ressentent ou qu'ils restent impassibles. S 4. On pourrait pousser la division plus loin encore, et l'appli-Tuer, pour chaque cas spécial, aux passions, aux puissances qu'elles supposent, et aux manières d'être qu'elles déterminent. J'appelle passions les sentiments tels que la colère, la peur, la honte, le désir, et toutes ces affections qui ont en général pour conséquences un sentiment de plaisir ou de douleur. § 5. Il n'y a pas là de qualité de l'ame, à proprement parler ; et l'âme y est toute passive. La qualité qui caractérise le sujet, se trouve seulement

Isi da mettre, parce que, dans notre § 3.Les mœurs ou les habitudes de

joi du mettre, parce que, dans notre largue, le rapport étymologique des Édme. Paraphrase, comme plos haut, deux nots n'est pos aussi évident.
§ 3. La moralité. Les vertus morales n'appartiennent qu'à cette puire inférieure de l'âme qui, sans appéind. Je ne suis pas sûr d'avrûr nelse mêtre de l'âme qui, sans appéind. Je ne suis pas sûr d'avrûr de mitre les conseils que la raison de mitre les conseils que la raison his donne. Les vertus intellectuelles se trouvent ainsi placées au-dessus é avrouvent ainsi placées au-dessus é avro

dans les puissances ou facultés qu'il possède. J'entends par puissances celles qui font dénommer les individus selon qu'ils agissent en éprouvant telles ou telles passions, et qui font qu'on les appelle, par exemple, colères, insensibles, amoureux, modestes, impudents. § 6. Enfin, j'entends par manières d'être morales toutes les causes qui font que ces passions ou sentiments sont conformes à la raison, ou y sont contraires, comme le courage, la sagesse, la poltronnerie, la débauche, etc.

# CHAPITRE III.

Du rôle des milieux en toutes choses. La vertu morale est un milieu. — Table de quelques vertus et des deux vices extrêmes. Explication de cette table; analyse de quelques caractères. - Il y a des passions et des vices où il n'y a point à distinguer le plus et le moins, et qui sont blâmables par eux seuls.

§ 1. Ceci posé, il faut se rappeler que, dans tout objet continu et divisible, on peut distinguer trois choses : un excès, un défaut et un milieu. Ccs distinctions peuvent

§ 6. Pentends par manière d'être. I, ch. 7, 8 et 9. Ce sont en d'autres termes les habiou contraires à la raison.

pour rendre la pensée plus claire. livre II, ch. 6; Grande Morale, livre

§ 1. Dans tout objet continu et ditudes, qui peuvent être ou conformes visible. On peut trouver que la comparaison n'est pas très-juste; et Ch. 111. Morale à Nicomaque, ce qui est vrai des objets maté-

être considérées, soit dans leur rapport aux choses ellesmêmes, soit par rapport à nous; et, par exemple, on pourrait les étudier dans la gymnastique, la médecine, l'architecture, la marine, ou dans tel autre développement de notre activité, qu'il soit scientifique ou non scientifique, qu'il soit suivant les règles de l'art ou contre ces règles. S 2. Le mouvement en effet est un continu; et l'action n'est qu'un mouvement. En toutes choses, c'est le milieu par rapport à nous qui est ce qu'il y a de mieux ; et c'est lui que nous prescrivent à la fois la science et la raison. Partout, le milieu a cet avantage de produire la meilleure manière d'être ; et l'on peut s'en convaincre à la fois et par l'induction et par le raisonnement. Ainsi, les contraires se détruisent réciproquement; et les extrêmes sont tout ensemble et opposés entr'eux et opposés au milieu; car ce milieu est l'un et l'autre des deux extrêmes relativement à chacun d'eux; et, par exemple, l'égal est plus grand que le plus petit, et plus petit que le plus grand. § 3. Par une conséquence nécessaire, la vertu morale doit consister dans certains milieux et dans une

tels ne l'est plus au même degré des \$2. C'est le millen par rapport à mainmist et des idees. — Lu gyme nous. L'anteur veut dire saux donte narique.... la médecine.... Ces que le milieu varie avec les indivisors su contribuent pas à éclair-tè le grace par la relation des la lière bien aprime d'un la Marche A Nicombilit qu'illa l'obscurcissent. Le moiff along qui est donné un peu plus bas, et par le rationnement. En d'autres se prant pas tels-fort. Il est bien veut le resionnement. En d'autres qu'el l'action est un mouvement. Mais par la pure thénite.

§ 3. Pur une conséquence nécestime par la pure de l'autres d

tiels ne l'est plus au même degré des \$ 2. C'est le millen par rapport à

position movenne. Il reste donc à rechercher quelle : moyenne est précisément la vertu, et à quels milieux elle se rapporte. § 4. Pour en mettre des exemples sons les yeux, tirons-les du tableau suivant, où nous pourrons les étudier.

> Irascibilité, impassibilité, douceur : Témérité, lâcheté, courage: Impudence, embarras, modestie; Débauche, insensibilité, tempérance; Haine, (anonyme), indignation vertueuse; Gain, perte, justice; Prodigalité, avarice, libéralité; Fanfaronnade, dissimulation, véracité: Flatterie, hostilité, amitié; Complaisance, égoïsme, dignité; Mollesse, grossièreté, patience; Vanité, bassesse, magnanimité; Dépense fastueuse, lésinerie, magnificence; Fourberie, niaiserie, prudence.

mais il faut se rappeler que, plus nyme). L'opposé de la haine, qui se comme un mouvement.

rant. On sait qu'Aristote a fait souvent usage de tableaux de divers traitait. On pourrait en trouver des exemples soit dans l'Organon, et dans l'Herméneia en particulier, et d'anatomie comparées. — (Ano- contenter d'à peu près.

haut, on a considéré l'action morale réjouit du mal d'autrui, n'a pas reçu de nom spécial dans la langue § 5. Tirons-les du tableau sui- grecque; il n'en a pas non plus dans la notre. — Indignation vertueuse. Le mot du texte est « Némésis ». genres, pour éclaireir les sujets qu'il Mollesse, grossièreté, patience. Les équivalents que m'a offerts ici notre langue sont encore plus insuffisants que pour quelques autres vertus. soit dans l'Histoire des animaux, et Mais il y a beaucoup de nuances qui dans ses petits traités de physiologie n'ont pas reçu de nom; et il faut se

§ 5. Toutes ces passions, ou des passions analognes, se retrouvent dans les âmes; et tous les noms qu'on leur donne sont tirés soit de l'excès, soit du défaut que chacime présente. Ainsi, l'homme irascible est celui qui se laisse emporter à la colère plus qu'il ne fant, ou plus vite qu'il ne fant, ou dans plus de cas qu'il ne convient. L'homme impassible est celui qui ne sait pas s'emporter contre qui, quand, et comme il le faut. Le téméraire est celui qui ne craint pas ce qu'il faut craindre, quand il fant et comme il fant. Le lâche est celui qui craint ce qu'il ne faut pas craindre, quand il ne le faut pas, et comme il ne le faut pas. § 6. Et de même pour le débauché, et pour celui dont les désirs dépassent toute mesure, toutes les fois qu'il peut s'y abandonner sans frein; tandis que l'insensible est celui qui n'a pas même les désirs qu'il est bon d'avoir, et qu'autorise la nature, mais qui ne sent pas plus qu'une pierre. § 7. L'homme de gain est celui qui se cherche qu'à gagner de quelque façon que ce soit. L'homme qu'on pourrait appeler homme de perte, est celui qui ne sait gagner sur rien, ou qui du moins ne fait que les gains les plus rares. Le fanfaron est celui qui se vante d'avoir plus qu'il n'a; le dissimulé est celui qui feint, au contraire, d'avoirmoins qu'il ne possède. § 8. Le flatteur est celui qui loue les gens plus qu'ils ne le méritent : l'homme hostile est celui qui les loue moins qu'il ne faut. La complaisance recherche avec trop de soin le plaisir d'autrui ; et l'égoïsme consiste à ne le chercher que fort

<sup>§ 5.</sup> L'homme impassible. Sousoutemin : « on fait de coère » ; ce que è contexte explique suffisamment. Morale, livre I, ch. 30, § 1.

peu et avec peine. § 9. Celui qui ne sait jamais supporter la douleur, même quand il serait mieux de la supporter, est un homme mou. Celui qui supporte toutes les souffrances sans distinction, n'a pas précisément de nom spécial, mais par métaphore on peut l'appeler un homme dur, grossier, et fait pour endurer la misère et le mal. § 10. Le vaniteux est celui qui prétend plus qu'il ne mérite; l'homme au cœur bas est celui qui s'attribue moins qu'il ne lui revient; le prodigue est celui qui est excessif dans toute espèce de dépenses; le ladre sans libéralité est celui qui, par un défaut opposé, ne sait en faire aucune. § 11. Cette observation s'applique encore à ceux qu'on appelle des avares et des fastueux. Celui-ci va fort au-delà du convenable; et l'autre reste fort en decà. Le fourbe est celui qui cherche toujours à gagner plus qu'il ne doit; le niais est celui qui ne sait pas même gagner là où il doit gagner légitimement. § 12. L'envieux est celui qui s'afflige des prospérités d'autrui plus souvent qu'il ne faut; car on a beau être digne de son bonheur, ce bonheur même excite la douleur des envieux. Le caractère contraire à celui-là n'a pas reçu de nom particulier; mais c'est de tomber dans cet autre excès de ne jamais s'affliger même de la prospérité des gens qui sont indignes de leurs succès, et de se montrer facile en ceci, comme les gourmands le sont en fait de nourriture. L'autre caractère extrême est implacable à cause de la haine qui le dévore.

§ 13. Du reste, il scrait bien inutile de définir ainsi chacun des caractères, et de démontrer que ces traits ne sont point en eux accidentels; car aucune science ni

<sup>\$ 13.</sup> Aucune science, ni théorique, ni pratique. Remarque peu

corique, ni pratique, ne dit ni ne fait rien d'analogue pour compléter ses définitions; et l'on ne prend jamais ces DE-écautions que contre le charlatanisme logique des discussions. § 14. Nous nous bornerons donc à ce que nous venons de dire; et nous donnerons des explications plus détaillées et plus précises, lorsque nous parlerons des manières d'être morales opposées les unes aux autres. Quant aux espèces diverses de toutes ces passions, elles tirent leurs noms des différences que présentent ces passions mêmes, par l'excès ou de durée, ou d'intensité ou de tel autre des éléments qui constituent les passions. § 15. Je m'explique. On appelle irascible celui qui éprouve le sentiment de la colère plus vite qu'il ne faut ; on appelle dur et cruel celui qui le porte trop loin; rancunier, celui qui aime à garder sa bile; violent et injurieux, celui qui va jusqu'aux sévices que la colère amène. § 16. On dira des gens qu'ils sont gourmands, ou gloutons, ou ivrognes, lorsqu'en toute espèce de jouissances provoquées par les aliments, ils se laissent emporter à de grossiers appétits que réprouve la raison.

\$ 17. Il ne faut pas oublier de remarquer aussi que certaines dénominations de vices ne viennent pas de ce

juste; et l'on ne voit pas pourquoi L'auteur veut sans doute désigner 😘 science morale ou toute autre les analyses de vertus particulières et science s'abstiendrait de justifier ses de vices, qui viendront plus loin. definitions, si elles semblent incomlatanisme logique des discussions. cette idée. C'est-à-dire, contre les arguties des leur vaine science.

§ 14. Quand nous parlerons. Nicomaque, loc. laud.

§ 15. Rancunier. Notre langue n'a plètes ou inexactes.—Contre le char- pas de mot plus relevé pour exprimer

\$ 17. Il ne faut pas oublier de Sophistes, voulant faire parade de remarquer. On retrouve des idées tout à fait pareilles dans la Morale à

qu'on prend les choses de telle ou telle manière, ni de ce = qu'on les prend avec plus d'emportement qu'il ne convient. Ainsi, l'on n'est pas adultère parce qu'on fréquente. plus qu'il ne faut les femmes mariées; et ce n'est pas enar ce sens qu'on entend l'adultère. Mais l'adultère lui-mêmes est une perversité; et il suffit d'un seul acte pour qu'on puisse flétrir de ce nom et la passion qui mène à ce crimes et le caractère de celui qui s'y livre. § 18. Remarque analogue pour l'insolence, qui pousse à l'outrage. Maisse on trouve, même dans cette circonstance, des motifs de disculper, et l'on dit que l'on a cohabité avec la femme, au lieu de dire qu'on a commis un adultère; on dit qu'on ne savait pas qui était la femme qu'on aimait, ou qu'on a été forcé de faire ce qu'on a fait. On allègue de même pour l'insolence, qu'on a bien pu frapper quelqu'un, mais qu'on ne l'a pas outragé; et l'on trouve des excuses analogues 4 pour toutes les autres fautes qu'on peut commettre.

### CHAPITRE IV.

Des deux parties de l'âme, et de la division correspondante des vertus, en vertus intellectuelles et vertus morales. — La vie morale tout entière consiste dans les plaisirs et les peines que l'homme éprouve, et dans le choix qu'il sait faire des uns et des autres.

§ 1. Après toutes ces considérations, il faut dire que

Ch. IV. Morale à Nicomaque, et 2; Grande Morale, livre I, ch. 5 livre I, ch. 41, et livre II, ch. 4 et 6.

1º Anne ayant deux parties différentes, les vertus aussi se divisent selon qu'elles appartiennent à ces deux parties distinctes. Les vertus de la partie qui possède la raison sont les vertus intellectuelles; leur objet, c'est la vérité; et elles s'occupent, soit de la nature des choses, soit de leur production. Les autres vertus sont propres à la partie de l'âme qui est irrationnelle, et qui n'a que l'instinct en partage; car toutes les parties de l'âme ne possèdent pas l'instinct, bien que l'âme soit divisée. § 2. Nécessairement, on le sait, le caractère moral est mauvais ou bon, selon qu'on recherche ou qu'on fuit certains plaisirs ou certaines peines. Cela même ressort évidemment des divisions que nous avons établies entre les passions, les facultés, et les manières d'être morales. Les facultés et les manières d'être se rapportent aux passions; et les passions elles-mêmes ne sont définies et déterminées que par le plaisir et la douleur. § 3. Il résulte de là, et des principes antérieurement posés, que toute vertu morale est relative aux peines et aux plaisirs que l'homme éprouve; car le plaisir ne peut jamais s'adresser qu'aux

S 1. Soit de la nature des choses. C'est l'observation des faits. — Soit de leur production. C'est la recherche des actes qui sont à faire, et la règle de la conduite. — Les autres vertus. Les vertus morales, par opposition que l'instinct en partage. On doil comprendre, d'après les théories bien connues de la Morale à Nicomaque, nel, c'est-à-dire de cette disposition \$ 5.

qui permet à cette partie de l'ame d'entendre et de suivre les ordres de la raison, sans la posséder elle-même.

§ 2. Que nous avons établies. Voir plus haut, ch. 2, \$ 4.

§ 3. Toute vertu morale est relaaux vertus intellectuelles. — Qui n'a tive... Déjà plus haut, j'ai fait remarquer que ce principe était un peu étroit, et que par conséquent il était très-conte-table. Voir aussi la qu'il s'agit ici d'un instinct ration- Morale à Nicomaque, livre II, ch. 3,

choses qui rendent naturellement l'âme humaine pire cur meilleure; et il ne se trouve qu'en elles. § 4. Les hommes ne sont appelés vicieux qu'à cause de leurs jouissances de leurs douleurs, parce qu'ils poursuivent et fuient le unes et les autres autrement qu'il ne faut, ou bien cellequ'il ne faut pas. Aussi, tout le monde convient aisénteux que les vertus consistent dans une certaine apathie, ucertain calme à l'égard des plaisirs et des peines, et quant les vices consistent dans des dispositions toutes contraire

#### CHAPITRE V.

De la vertu morale. Elle est toujours un milieu, qui est tantôt dans le plaisir, tantôt dans la douleur. Difficulté de bien reconnaîtres l'excès et le défaut d'après lequel on doit caractériser le vice contraire à la vertu.

- § 1. Après avoir reconnu que la vertu est en nous cette manière d'être morale qui nous fait agir le mieux possible, et qui nous dispose le plus complétement à bien faire;
- fuir une douleur que le devoir im- amortir.
- pas l'insensibilité générale recom- livre I, ch. 5 et 9.

§ 4. Les hommes ne sont appeles mandée plus tard par le Stoïcisme: vicieux. On peut être vicieux sans c'est plutôt une certaine modération, trouver du plaisir à faire le mal, sans qui sait dominer les passions et les

Ch. V. Morale à Nicomaque, § 5. Une certaine apathie. Ce n'est livre II, ch. 6; Grande Morale, après avoir reconnu que le bien suprême dans la vie est qui est conforme à la droite raison, c'est-à-dire ce qui tient le juste milieu entre l'excès et le défaut relativement nous, il faut nécessairement reconnaître aussi que la vertu morale, pour chaque individu en particulier, est un certain milieu, ou un ensemble de certains milieux, en ce concerne ses plaisirs et ses peines, ou les choses agréables et douloureuses qu'il peut ressentir. § 2. Parfois, le milieu ne sera que dans les plaisirs, où se trouvent aussi l'excès et le défaut ; quelquefois, il ne sera que dans les peines; et quelquefois, dans les deux ensemble. L'homme qui a un excès de joie, a par cela même un excès de plaisir; et celui qui a un excès de peine, pèche par un excès contraire. Ces excès d'ailleurs peuvent être ou absolus, ou relatifs à une certaine limite qu'ils ne devraient pas franchir; et c'est, par exemple, quand on éProuve ces sentiments autrement que tout le monde, tandis que l'homme bien organisé est celui qui sent les choses comme il faut les sentir. § 3. D'autre part, comme il y a un certain état moral, qui fait que ceux qui sont en cet état, peuvent être pour une seule et même chose ou dans l'excès ou dans le défaut, il y a nécessité, ces extrêmes étant contraires, et l'un à l'autre réciproquement, et au milieu qui les sépare, que ces états soient égale-

a la droite raison. Principe excellent, qui renferme toute la destinée de tautologie. l'homme et tout son bonbeur.

§ 2. Le milieu ne sera que dans les plaisirs. Pensée obscure, qu'il aurait été bon d'éclaireir par quel- afin que la pensée fût plus claire.

§ 1. Le bien suprême... conforme qu'exemple. — Un excès de joie... Un excès de plaisir. C'est presqu'une

> § 3. Un certain état moral. Il cût peut-être été préférable de dire au pluriel: « certains états moraux »,

ment contraires entr'eux et contraires à la vertu. S 4. I arrive cependant, tantôt que les oppositions extrêmes son toutes deux très-évidentes, et tantôt que c'est l'opposition par excès, et quelquefois aussi l'opposition par défaut, qu l'est davantage. § 5. La cause de ces dissérences, c'est qu l'on ne s'adresse pas toujours aux mêmes nuances d' galité, ou de ressemblance par rapport au milieu, mai que parfois on passe plus aisément de l'excès, et parfoi du défaut, à l'état moyen, et que le vice paraît d'autan plus contraire au milieu qu'il en est plus éloigné. C'es ainsi que, pour ce qui regarde le corps, l'excès de fatigu vaut mieux pour la santé que le défaut d'exercice, et qu'i est plus voisin du milieu; tandis que pour l'alimentation au contraire, c'est le défaut plus que l'excès qui se rap proche du milieu. § 6. Par suite aussi, les habitudes qu'o choisit à son gré, et, par exemple, les habitudes d'exer cices gymnastiques contribuent plus à la santé dans l'u et l'autre sens, soit qu'on prenne un peu trop de fatigue soit qu'on reste un peu au-dessous de ce qu'il faudrair L'homme qui sera contraire au juste milieu sous ce rappor et qui résistera à la raison, sera d'une part celui qui ne pren aucune fatigue et n'accepte l'exercice d'aucune des dev façons que je viens d'indiquer; et d'autre part, celui qu se livre à toutes les langueurs de la mollesse et n'atten

pourra voir, dans les analyses qui possible de donner des préceptes pl vont suivre, des exemples de ces cas sages et plus pratiques. particuliers.

Ces règles d'hygiène attestent une point ici développée autant qu'il observation profonde et très-exacte saudrait. - Sous ce rapport. J

<sup>5 4.</sup> Il arrive cependant... On de l'organisation humaine. Il est is

<sup>§ 6.</sup> Les habitudes qu'on choisi § 5. Pour ce qui regarde le corps. son gré. Pensée vraie, mais qui n'

januais la faim. § 7. Ces diversités viennent de ce que la nature n'est pas en toutes choses également éloignée du milieu, et de ce que tantôt nous aimons moins le travail, et que tantôt nous aimons davantage le plaisir. § 8. Il en est de même aussi pour l'âme. Nous regardons comme contraire au juste milieu l'habitude ou la disposition qui nous fait faire en général le plus de fautes, et qui est la plus ordinaire; quant à l'autre, elle reste ignorée de nous, comme si elle n'existait pas; et elle passe inaperçue, à cause de sa faiblesse qui nous empêche de la sentir. §9. Ainsi, la colère nous paraît le vrai contraire de la douceur; et l'homme colérique, le contraire de l'homme doux. Et cependant, il peut y avoir excès à être trop accessible à la , pitié, à se réconcilier trop facilement, et à ne pas même s'emporter quand on vous soufflette. Il est vrai que ces caractères-là sont fort rares, et qu'en général on penche Plutôt vers l'excès opposé, l'emportement n'étant guère disposé à se faire le flatteur de personne.

\$ 10. En résumé, nous avons fait le catalogue des manières d'être morales suivant chaque passion, avec leurs excès et leurs défauts, et des manières d'être contraires, Placent l'homme dans le chemin de la droite raison;

ajouté ces mots. — D'une part... De autre part. L'opposition ne paraît claire que les comparaisons par les-Pas très-bien marquée.

S 8. Tantot nous aimons le tra-Autre pensée, qui n'est pas suf- c'est précisément cet excès qui est le Genement exprimée.

S 8. Il en est de même aussi pour Les exemples qui précèdent marque pas, et l'on s'arrête à la doupas éclairci cette réflexion sur cour, qui est beaucoup plus fréquente i are; loin de là; l'observation psy- et beaucoup plus connuc.

chologique est certainement ici plus quelles l'auteur prétend la préparer.

<sup>§ 9.</sup> Il peut y avoir exces. El contraire de la colère. Seulement, comme il est assez rare, on ne le re-

nous réservant de voir plus tard ce qu'est précisément l droite raison, et quelle est la limite qu'il faut toujour avoir en vue pour discerner le vrai milieu. Par une consé quence évidente, on peut conclure que toutes les vertu morales et tous les vices se rapportent soit à l'excès, soi au défaut des plaisirs et des peines, et que les plaisirs les peines ne viennent que des manières d'être et de passions que nous avons indiquées. § 11. Ainsi donc, l meilleure manière d'être morale est celle qui demeure a milieu dans chaque cas; et par suite, il est clair auss que toutes les vertus, ou du moins quelques-unes de vertus, ne seront que des milieux avoués par la raison.

§ 10. De voir plus tard. Il serait difficile de citer l'endroit de la Mo- Il faut se rappeler les restriction rale à Eudème auquel ceci se rapporte; et la discussion promise ici n'est point ramenée par la suite des idées. C'est peut-être un simple oubli de l'auteur; et ces omissions sont assez naturelles pour qu'on ne s'étonne point de celle-ci. l'eut-être aussi faut-il rapporter ce passage au VIelivre, ch. 1, § 3 de la Morale à Nicomaque, qui est comme on sait le livre V de la Morale à Eudème. Voir la Dissertation préliminaire.

§ 11. Ou du moins quelques-unes qu'Aristote a mises également à s théorie dans la morale à Nicomaque On a trop dit qu'il faisait consister 1 vertu dans le milieu; ce qui est vra c'est qu'il n'a reconnu ce caractèr qu'à un certain nombre de vertuqui le présentent incontestablemen Mais il n'a jamais prétendu rapporte toutes les vertus sans exception cette mesure trop étroite. - Avou par la raison. J'ai ajouté ces mo qui ressortent du contexte.

## CHAPITRE VI.

De l'homme considéré comme cause. Il est le seul parmi les animaux à jouir de ce privilège. — De la nature diverse des causes : les causes immobiles, les causes motrices; citations des Analytiques. — L'homme est une cause libre; il peut faire ou ne pas faire ce qu'il fait. De la louange et du blâme dont la vertu et le vice sont l'objet; la vertu et le vice sont purement volontaires, et dépendent du libre arbitre de l'homme.

\$1. Prenons maintenant un autre principe pour l'étude qui va suivre, et ce principe le voici : Toutes les substances selon leur nature sont des principes d'une certaine espèce; et c'est là ce qui fait que chacune d'elles peut engendrer beaucoup d'autres substances semblables; comme, par exemple, l'homme engendre des hommes; l'animal engendre généralement des animaux; et la Plante, des plantes. § 2. Mais outre cet avantage, l'homme le privilége spécial parmi les animaux d'être le principe La cause de certains actes; car on ne peut pas dire d'aucun autre animal que lui, qu'il agisse réellement.

VI. Morale à Nicomaque, III, ch. 1, et spécialement ch. 5 Grande Morale, livre I, ch. 10

S 4. Chacunc d'elles peut engen- — Qu'il agisse réellement. Sans Il semble que cette formule est doute en tant qu'être libre et intelli-Peu trop générale, et qu'il y a des

substances qui n'ont pas la faculté de se reproduire.

§ 2. Cause de certains actes. Il faut entendre, d'actes volontaires. gent, avant conscience de ce qu'il § 3. Entre les principes, ceux-là sont éminemm principes, qui sont l'origine primordiale des mouve et c'est à juste titre qu'on donne surtout le nom d cipes à ceux dont les effets ne peuvent être au qu'ils ne sont. Dieu seul peut-être est un princip dernier genre. § 4. Quand il s'agit de causes et c cipes immobiles, comme sont les principes des ma tiques, il n'y a pas là de causes à proprement Mais on les appelle encore des causes et des p par une sorte d'assimilation; car là aussi, pour pe renverse le principe, toutes les démonstrations de la source, quelque solides quelles soient, sont rei avec lui, tandis que les démonstrations elles-mé peuvent point changer, l'une détruisant l'autre, qu'on ne détruise l'hypothèse primitive et qu'on la démonstration par cette hypothèse première L'homme au contraire est le principe d'un certa vement, puisque l'action qui lui est permise est vement d'un certain ordre. Mais comme ici, même qu'ailleurs, le principe est cause de ce qui e se produit par lui et à sa suite, il faut bien se dire

fait. C'est une grande et juste idée mettre deux mots dans to de la nature de l'homme.

- § 3. Dieu seul peut-être. Ces seul dans le texte; mais idées sont d'accord avec toutes deux sens. Le mot de « c celles qu'Aristote a si admirablement j'ajoute ici, contribue à reexprimées dans la Métaphysique sur tinction qu'on indique e le premier moteur.
- § 4. Il n'y a pas la de cause à proprement parler. Distinction pro- d'un certain mouvement. fonde, quoique très-simple. - Des la cause spontanée et vol causes et des principes. J'ai dû Qui lui est permise. J'ai

sages, quoiqu'il n'y en évidente.

§ 5. L'homme est ...

est du mouvement dans l'homme comme pour les démonstrations. § 6. Si, par exemple, le triangle ayant ses angles égaux à deux droits, il s'en suit nécessairement que le quadrilatère a les siens égaux à quatre angles droits, il est évident que la cause de cette conclusion, c'est que le triangles a ses angles égaux à deux angles droits. Si la propriété du triangle vient à changer, il faut que le quadrilatère change aussi; et si le triangle, par impossible, avait ses angles égaux à trois, le quadrilatère aura les siens égaux à six; si le triangle en avait quatre, le quadrilatère en aurait huit. Mais si la propriété du triangle ne change pas, et qu'elle reste telle qu'elle est, propriété du quadrilatère doit également rester telle qu'on vient de le dire. § 7. Il a été démontré avec pleine évidence, dans les Analytiques, que ce résultat que nous ne faisons qu'indiquer, est absolument nécessaire. § 8. Mais ici nous ne pouvions, ni le passer entièrement sous silence, ni en parler avec plus de détails que nous ne le faisons; car s'il n'y a pas moyen de remonter à autre cause qui fasse que le triangle ait cette pro-Priété, c'est que nous sommes arrivés au principe même, et à la cause de toutes les conséquences qui en sortent.

S 9. Mais comme il y a des choses qui peuvent être contrairement à ce qu'elles sont, il faut aussi que les

tions. Pensée obscure, que la suite dans l'homme n'éclaircit point assez.

ne voit pas bien en quoi ils se rap- citation est exacte.

Mots. — Comme pour les démonstru- portent à la question de la causalité

<sup>§ 7</sup> Dans les Analytiques. Voir § 6. Si par exemple.... Les un peu plus loin, ch. 10, § 22, et les détails qui suivent sont très-exacts Derniers Analytiques, livre 1, ch. 2, mathématiquement parlant; mais on \$13, p. 11 de ma traduction. Cette

principes de ces choses soient également variables : car tout ce qui résulte de choses nécessaires est nécessaire comme elles. Mais les choses qui viennent de cette autre cause signalée par nous, peuvent être autrement qu'elles ne sont. C'est souvent le cas pour ce qui dépend de l'homme et ne relève que de lui ; et voilà comment l'homme se trouve être cause et principe d'une foule de choses de cet ordre. § 10. Une conséquence de ceci, c'est que pour toutes les actions dont l'homme est cause et souverain maître, il est clair qu'elles peuvent être et ne pas être, et qu'il ne dépend que de lui que ces choses arrivent ou n'arrivent pas, puisqu'il est le maître qu'elles soient ou ne soient point. Il est donc la cause responsable de toutes les choses qu'il dépend de lui de faire ou de ne pas faire : et toutes les choses dont il est cause, ne dépendent que de lui seul. § 11. D'autre part, la vertu et le vice, ainsi que les actes qui en dérivent, sont les uns dignes de louange et les autres dignes de blâme. Or, on ne loue et l'on ne blâme jamais les choses qui sont le résultat de la nécessité, de la nature, ou du hasard; on ne loue et l'on ne blâme que celles dont nous sommes les causes; car toutes

§ 9. De cette autre cause signalée par nous. De cette cause libre qui est représentée par l'homme. Voir un peu plus haut dans ce chapitre, § 5. — Ce qui dépend de l'homme. Le texte dit : « des hommes».

§ 40. Il est donc la cause responsable. Ces théories, si importantes pour la conduite de la vie, n'ont jamais été plus nettement exprimées qu'elles ne le sont ici. Ces grands principes sont attestés hautement à l'homme par sa conscience; mais tant de systèmes les out méconnus ou niés, qu'on doit savoir gré au philosophe qui le premier les a si fermement défendus.

§ 11. Digne de louange... digne de blaine. Arguments qu'on retrouve dans la Mora'e à Nicomaque et dans la Grande Morale, et qui depuis lors ont été bien des fois répétés. les fois qu'un autre que nous est cause, c'est à lui que revient et la louange et le blâme. Il est donc bien évident que la vertu et le vice ne concernent jamais que des choses où l'on est soi-même cause et principe de certains actes. § 12. Nous aurons donc à rechercher de quels actes l'homme est réellement la cause responsable et le principe. Mais nous convenons tous unanimement que, dans les choses qui sont volontaires et qui résultent du libre arbitre, chacun est cause et responsable, et que, dans les choses involontaires on n'est pas la vraie cause de ce qui arrive. Or, évidemment on a fait volontairement toutes celles qu'on a faites après une délibération et un choix préalables; et par suite, il est tout aussi évident que la vertu et le vice doivent être classés parmi les actes volontaires de l'homme.

S 12. Nous aurons donc à rechercher. Voir les chapitres qui suivent.

#### CHAPITRE VII.

Du volontaire et de l'involontaire. Du libre arbitre comme sou de la vertu et du vice. — Tout acte vient de l'appétit, de la réflexion ou de la raison. De l'appétit considéré dans sa pemière nuance qui est le désir : citation d'Evénus. L'acte suit le désir, semble tantôt volontaire et tantôt involontaire et contradictions diverses. — L'acte, qui est suivant le cœ seconde nuance de l'appétit, offre les mêmes contradictions. Citation d'Héraclite. —La liberté ne se confond pas avec l'appé

- § 1. Il nous faut donc étudier ce que c'est que volontaire et l'involontaire, et ce que c'est que la prérence réfléchie ou libre arbitre, puisque la vertu et le visont déterminés par ces conditions. Occupons-nous d'bord du volontaire et de l'involontaire.
- § 2. Un acte, ce semble, ne peut avoir qu'un de crois caractères : ou il vient de l'appétit, ou il vient de réflexion, ou il vient de la raison. Il est volontaire, quan il est conforme à l'une de ces trois choses ; il est involontaire, quand il est contraire à l'une d'entr'elles. Mai s'appétit se divise lui-même en trois nuances : la volonté,

Ch. VII. Morale à Nicomaque, livre III, ch. 4 et suiv.; Grande Morale, livre I, ch. 40 et suiv.

§ 1. La préférence réfléchie. Voir plus loin, ch. 10. — Ou libre arbitre. J'ai ajouté ces mots, qui donnent la pensée sous une forme

plus familière à nos habitudes. § 2. De l'appétit. C'est le terme générique pour exprimer les désirs de toute espèce; c'est, si l'on vent, la spontanéité. — De la réflexion. Il semble difficile de distinguer ici la réflexion de la raison. — La volonté,

le

le cœur, le désir. Par conséquent, il faut admettre une division analogue dans l'acte volontaire; et il faut le considérer d'abord relativement au désir. § 3. Il semble à première vue que tout ce qui se fait par désir est volontaire; car l'involontaire paraît toujours être une contrainte. La contrainte, résultat de la force, est toujours pénible, ainsi que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on souffre par nécessité; et, comme le dit fort bien Evénus:

« Tout acte nécessaire est un acte pénible. »

§ 4. Ainsi, l'on peut dire que si une chose est pénible, c'est qu'elle est forcée; et que, si elle est forcée, elle est pénible. § 5. Mais tout ce qui se fait contre le désir est pénible, puisque le désir ne s'applique jamais qu'à un objet agréable; et par conséquent, c'est un acte forcé et in volontaire. Réciproquement, ce qui est selon le désir est volontaire; car ce sont là des affirmations qui sont contraires les unes aux autres. § 6. Ajoutez que toute action vicieuse rend l'homme plus mauvais. Ainsi, l'intempérance certainement un vice. Or, l'intempérant est celui qui pour satisfaire son désir est capable d'agir contre sa

eæur, le désir. Ces nuances sont sez subtiles, et je n'ai pas trouvé d'équivalents suffisants.

§ 3. Evenus. Poète un peu antérieur au temps d'Aristote, et que sous avons déjà vu cité, Morale à Nicomaque, livre VII, ch. 10, § 4. Platon semble aussi en avoir fait quelqu'estime. Voir l'Apologie p. 69, le Phédon, p. 191, et le Phèdre, p. 100 de la traduction de M. Cousin. Ce

même vers se retrouve dans la Rhétorique, livre I, ch. 41, p. 4370, a 40, édit. de Berlin, et dans la Métaphysique, livre IV, ch. 5, p. 4015, a, 29, même édit.

§ 6. Ajoutez que toute action vicieuse. Il manque ici une transition. L'idée intermédiaire serait celle-ci : « L'action, qui est suivant le désir, est toujours volontaire, qu'elle soit d'ailleurs bonne ou vicieuse.» On est propre raison; il fait acte d'intempérance, quand il agent suivant le désir qui l'emporte. Mais on n'est coupable quant parce qu'on le veut bien, et il s'en suit que l'intempérament se rend coupable parce qu'il agit suivant sa passion. agit donc avec pleine volonté; et toujours ce qui est com forme à la passion est volontaire. Ce serait une absu dité de croire qu'en devenant intempérants les hommes deviennent moins coupables.

§ 7. D'après ces considérations, il semblerait donc que ce qui est conforme au désir est volontaire. Mais voici d'autres considérations qui sembleraient prouver tout le contraire. Tout ce qu'on fait librement, on le fait en le voulant; et tout ce qu'on fait en le voulant, on le fait librement. Or, personne ne veut ce qu'il croit mal. Ainsi, l'intempérant qui se laisse dominer par sa passion, ne fait pas ce qu'il veut; car, faire pour contenter son désir le contraire de ce qu'on croit le meilleur, c'est se laisser emporter par sa passion. Il résulte par conséquent de ces arguments contraires que le même homme agira volontairement et involontairement. Mais c'est là une impossibilité manifeste. § 8. D'un autre côté,

cisément parce qu'on pourrait y résister. - Deviennent moins coupables. En n'étant pour rien, à ce qu'on supposerait, dans l'action mauvaise qu'ils commettent, emportés et aveuglés par leurs passions.

§ 7. Prouver tout le contraire. Il est dans les habitudes d'Aristote de présenter en général sur toutes les questions les arguments en sens con-beaucoup les Grecs.

coupable en se livrant à ses vices, pré- traire, avant de se prononcer luimême; et cette impartialité nuit même par fois à la netteté de son jugement. - Personne ne veut ce qu'il croit mal. C'est en ce sens que Platon a soutenu cette théorie, si souvent réfutée par Aristote, que le vice est toujours involontaire. - Volontairement et involontairement. Subtilités. sophistiques, auxquelles se plaisaient

le tempérant agira bien, et même on peut dire qu'il agira mieux que l'intempérant; car la tempérance est une vertu, et la vertu rend les hommes d'autant meilleurs. Il fait acte de tempérance, quand il agit suivant sa raison contre son désir. De là, une contradiction nouvelle; car si se bien conduire est volontaire tout comme se mal conduire, et l'on ne peut nier que ces deux choses ne soient parsaiterment volontaires, ou que du moins, l'une étant volontaire, il ne faille nécessairement que l'autre le soit aussi; il s'en suit que ce qui est contre le désir est volontaire; et dors le même homme fera une même chose tout à la fois et volontairement et contre sa volonté.

S 9. Même raisonnement pour le cœur et pour la colère, puisqu'il semble bien aussi qu'il y a tempérance et intempérance de cœur comme il y en a pour le désir. Or, ce qui est contre le sentiment du cœur est toujours pénible; et le retenir, c'est toujours se forcer. Par conséquent, si tout acte forcé est involontaire, il en résulte que tout ce qui est suivant le cœur est volontaire. Héraclite semblait regarder à cette puissance presqu'irrésistible du cœur, quand il a dit que le dompter est chose bien pénible :

« Ce fier cœur qui toujours met la vie en enjeu. »

§ 10. Mais s'il est impossible d'agir volontairement et involontairement dans le même moment, et pour la même

§ 8. De la une contradiction nou- le texte. — Héraclite. Voir la Morale à Nicomaque, où cette même § 0. Pour le cœur et pour la citation se retrouve, livre II, ch, 3,

velle. Même remarque.

colère. Il n'y a qu'un seul mot dans § 10.

partie de la chose qu'on fait, on peut dire que ce qui suivant la volonté est plus libre que ce qui est suivant passion on le cœur. La preuve, c'est que nous fais volontairement une foule de choses sans le secours de colère ni de la passion.

§ 11. Reste donc à rechercher si c'est une seule et الص même chose que la volonté et la liberté. Or, il nous par impossible de les confondre : car nous avons supposé il nous semble toujours, que le vice rend les hommes p- 🔼 👊 mauvais, et que l'intempérance est un vice d'une certa 🗯 🗝 sorte. Mais ici ce serait tout le contraire qui se prod rait; car personne ne veut ce qu'il croit mal; et il ne fait que, quand emporté par l'intempérance, il ne se p sède plus. Si donc faire mal est un acte libre, et q l'acte libre soit celui qui est fait suivant la volonté, on fait plus mal quand on devient intempérant, parce qu' perd toute domination de soi ; et l'on est même alors pl vertueux qu'avant de se laisser aller à l'intempérance, que yous aveugle. Mais qui ne voit combien cela est absurde § 12. J'en conclus qu'agir librement, ce n'est pas ag **> 1**€ suivant l'appétit; et que ce n'est pas agir sans liberté qu d'agir contre lui. § 13. J'ajoute que l'acte volontaire n'est pas davantage celui qui est fait après réflexion; et voici

ionté est plus libre. C'est presqu'une tautologie.

les confondre. C'est une erreur qui n'est avancée ici que pour être réfutée un peu plus bas. - Et l'on est l'appétit. C'est agir selon la raison. même alors plus vertueux. Même

§ 40. Ce qui est suivant la vo- cela est absurde? Voilà l'opinion véritable de l'auteur; mais à la manière dont il présentait les argu-\$14. Il nous paraît impossible de ments contraires, on aurait pu croire qu'il les adoptait pour siens.

§ 12. Ce n'est pas agir suivant

§ 13. Celui qui est fait après réremarque. — Qui ne voit combien flexion. Cet acte-là est libre aussi;

comment je le prouve. Plus haut, îl a été démontré que ce qui est suivant la volonté n'est pas forcé; et à plus forte raison, que tout ce qu'on veut est parfaitement libre. Mais nous n'avons démontré réellement que ceci, à savoir qu'on Peut faire librement des choses qu'on ne veut pas. Or, il Y a une foule de choses que nous faisons sur le champ par cela seul que nous les voulons, tandis que l'on ne peut Jamais agir sur le champ par réflexion.

#### CHAPITRE VIII.

Définition de l'acte volontaire; il suppose toujours l'emploi de la raison. Le nécessaire, ou la force. — Différence de l'homme et des autres êtres animés: l'acte volontaire vient d'une cause intérieure : l'acte nécessaire vient d'une cause étrangère. — De La tempérance et de l'intempérance. — Contrainte morale : les nthousiastes, les devins; mot de Philolaüs. — C'est encore Affirmer la liberté que de la nier.

\$1. S'il faut nécessairement, comme nous l'avons vu, Pacte libre et volontaire se rapporte à l'une de ces vois choses : l'appétit, la réflexion, la raison; et s'il n'est

Plus haut. Dans ce même chapitre, soient libres. § 7. - Sur le champ. C'est la différence entre la volonté et la réflexion; livre III, ch. 1 et 2; Grande Morale, et voilà pourquoi on ne peut pas livre I, ch. 43. tout à fait confondre l'acte volontaire

mais il n'est pas le seul libre. — et l'acte réfléchi, bien que tous deux

Ch. VIII. Morale à Nicomaque,

§ 4. Comme nous l'arons vu. Voir

aucune des deux premières, il reste que l'acte volontaire consiste à faire quelque chose après y avoir applique d'une certaine manière sa pensée et sa raison. § 2. Ponsesons même un peu plus loin ces considérations, avant de mettre fin à la définition que nous voulions donner du vo lontaire et de l'involontaire. Il me semble en effet que 🗢 qui caractérise proprement ces deux idées, c'est que dama un cas on agit par force ou contrainte, et que dans l'aut cas on n'agit point par force. Dans le langage ordinaire tout ce qui est forcé est involontaire; et l'involontaire toujours forcé. Il faut donc en premier lieu examiner c que c'est que la force ou la contrainte, voir quelle est se nature, et quels en sont les rapports avec le volontaire et l'involontaire.

§ 3. Le forcé et le nécessaire semblent être, ainsi que la force et la nécessité, opposés au volontaire et à la persuasion, en ce qui regarde les actions que l'homme peut faire. En général même, la force et la nécessité peuvent s'appliquer aussi aux choses inanimées; et l'on dit, par exemple, que c'est par force et par nécessité que la pierre s'élève en haut, que le feu tombe en bas. Quand au contraire les choses sont portées suivant leur nature et leur direction propre, on ne dit plus qu'elles sont contraintes par la force. Il est vrai qu'on ne dit pas non plus qu'elles

plus haut, ch. 7, § 2. — Et s'il n'est mot dans le texte; j'ai ajouté le seaucune des deux premières. C'est ce qui a été prouvé dans le chapitre beaucoup plus insisté sur l'appétit que sur la réflexion. — Sa pensée et

cond pour plus de clarté.

§ 2. Par force ou contrainte. Il précédent, quoique l'auteur ait n'y a qu'un seul mot dans l'original.

§ 3. Le force. Cette expression un sa raison. Il n'y a que le premier peu singulière se comprend bien à

y sont portées volontairement; et cette opposition n'a pas reçu de nom particulier. Mais quand elles sont poussées contre cette tendance naturelle, nous disons que c'est par force qu'elles se meuvent ainsi. § 4. De même pour les animaux et les êtres vivants, on peut voir qu'ils font et qu'ils souffrent bien des choses par force, quand une cause extérieure vient à les mouvoir contrairement à leur tendance naturelle. Dans les êtres inanimés, le principe qui les meut est simple. Mais dans les êtres animés, il peut être fort multiple; car l'instinct et la raison ne sont pas tonjours parfaitement d'accord. § 5. La force agit d'une manière absolue dans les animaux autres que l'homme, précisément comme elle agit dans les choses inanimées; car chez eux la raison et l'instinct ne se combattent pas; et ces êtres ne vivent que selon l'instinct qui les domine. Dans l'homme au contraire, il y a les deux biles; et ils s'exercent sur lui à un certain âge, auquel no les supposons qu'il a la faculté d'agir. Ainsi, nous ne disons pas que l'enfant agit à proprement parler, non plus

l'ale de tout ce qui l'entoure. - l'homme qui a le privilège d'être une Q== elles y sont portées volontaire-Précisément parce que ce some des choses inanimées, on ne dans les choses inanimées. C'est pas leur supposer de volonté. - aller trop loin; et l'on ne peut assimi-Na pas reçu de nom particulier. Il ler tout à fait l'instinct, qui conduit mionté.

anz animaux, pour arriver jusqu'à Ici encore, c'est trop ravaler l'enfant;

cause intelligente et libre.

§ 5. Précisément comme elle agit semble qu'on dit au contraire qu'elles les bêtes, aux lois nécessaires qui réy sont portées naturellement; et en ce gissent les choses inanimées. On fait sens, la nature serait opposée à la encore une part plus belle aux animaux en les regardant comme des § 4. Pour les animaux et les êtres automates. — L'instinct et la raison vivants. Des choses inanimées, l'au- ne se combattent pas. Comme chez teur s'élève aux êtres vivants et l'homme. -- Non plus que l'animal.

que l'animal; mais l'homme n'agit véritablement que quand il agit avec sa raison. § 6. Tout ce qui est forcé est toujours pénible, comme je l'ai dit; et personne n'agit de force avec plaisir. C'est là ce qui jette tant d'obscurité sur la question du tempérant et de l'intempérant. L'un et l'autre agissent en sentant chacun en soi des tendances contraires; le tempérant agit donc par force, à ce qu'on prétend, en s'arrachant aux passions qui le sollicitent: et certainement il souffre, en résistant au désir qui le pousse en un sens opposé. De son côté; l'intempérant agit également par force, en luttant contre la raison qui voudrait l'éclairer. § 7. Cependant, l'intempérant doit moins souffrir, à ce qu'il semble ; car le désir ne vise jamais qu'à ce qui plaît, et on y obéit toujours avec une certaine joie. Par conséquent, l'intempérant agit plus volontairement, et l'on peut dire avec moins de raison qu'il agit par force, puisqu'il n'agit pas avec peine et souffrance. Quant à la persuasion, c'est tout l'opposé de la force et de la nécessité; l'homme tempérant ne fait que les choses dont il est persuadé; et il agit non par force, mais très-volontairement, tandis que le désir vous pousse sans vous avoir préalablement persuadé, parce qu'il n'a pas la moindre part de raison.

§ 8. On voit donc que c'est en ce sens qu'on peut dire

car il a de très-bonne heure le sen- ces derniers mots qui ressortent du timent réel de sa faute; ce que l'ani- contexte. mal n'a jamais.

B

\_31

76

DL

æ

121

-5

٦Ĭ

9

9

§ 7. L'intempérant doit moins § 6. Comme je l'ai dit. Au début souffrir. Observation profonde. On de ce chapitre; j'ai du reste ajouté peut même ajouter que, dans bien des ceci pour indiquer la répétition. - cas, l'intempérant ne souffre pas si Qui condrait l'éclairer. J'ai ajonté sa conscience n'a point de remords,

que les intempérants seuls agissent par force et involontairement; et l'on comprend bien pourquoi : c'est qu'il se passe en eux quelque chose qui ressemble à la contrainte et à la force que nous observons dans les objets inanimés. S 9. Mais si l'on rapproche de ceci ce qui a été dit plus haut dans la définition proposée, on aura précisément la solution qu'on cherche. Ainsi, quand quelque chose d'extérieur vient pousser ou arrêter un corps quelconque à l'inverse de sa tendance, nous disons qu'il est mû de force; et dans le cas contraire, nous disons qu'il n'est pas ma par force. Or, pour l'homme tempérant et pour l'intempérant, c'est la tendance qu'ils ont chacun en soi qui les pousse; ils ont en eux les deux principes; et par conséquent, ni l'un ni l'autre n'agit par force; mais l'un et l'autre agissent librement, par ces deux mobiles et sans **réc**essité qui les contraigne. § 10. Nous appelons en effet recessité le principe extérieur qui pousse ou qui arrête un COPPS contre sa tendance naturelle, comme si quelqu'un Vous prenait la main pour en frapper une autre personne, lgré votre résistance, contre votre volonté et contre Votre désir. Mais du moment que le principe est intérieur,

lo re Lairement. C'est presque la théo- s'assurer en s'observant soi-même. ne Platonicienne: le mal est involonsaire. — Quelque chose qui ressemble. C'est faire peut-être une Tance.

§ 9. Ce qui a été dit plus haut. Voir au début de ce chapitre, et dans le chapitre précédent, § 2. — Ils ont

n'en a que de très-faibles. en eux les deux principes. C'est là S 8. Agissent par force et invo- une vérité dont chacun de nous peut (lui les contraigne. J'ai ajouté ces mots.

§ 10. Du moment que le principe bien large concession à l'intempé- est intérieur. Il ne suffit peut-être pas que le principe soit intérieur pour qu'il n'y ait pas violence. Ce qui est plus vrai, c'est qu'il y a liberté du moment qu'il y a deux

il n'y a plus de violence, puisqu'alors le plaisir et la pei peuvent se produire dans les deux cas. § 11. En effe celui qui se possède et reste tempérant, éprouve une cer taine douleur en agissant contre son désir. Mais il jouri en même temps du plaisir que lui donne l'espérance de tirer ultérieurement un avantage de sa sagesse, ou l'assurance de conserver actuellement sa santé. De son côtél'intempérant jouit de goûter par son intempérance l'objet de son désir. Mais il a la douleur des conséquences qu' prévoit; car il sait très-bien qu'il a fait une faute. § 122-En résumé, on peut donc affirmer avec quelque raison que l'un et l'autre, le tempérant et l'intempérant, agissent pa force; et que l'un et l'autre agissent en quelque sort malgré eux, sous la contrainte de l'appétit et de la raison car lorsque ces deux mobiles sont opposés, ils se repoussent réciproquement l'un l'autre; et c'est ce qui fait qu'on rapporte par extension ce phénomène à l'âme tout entière, parce qu'on voit l'une de ses parties présenter quelque chose d'analogue. Ceci sans doute est exact, si on l'applique à ses parties; mais l'âme entière de l'homme tempérant et de l'intempérant agit bien volontairement; ni l'un ni l'autre n'agissent par contrainte; et c'est seule-

mobiles entre lesquels on peut également choisir.

§ 44. Un avantage de sa sagesse.

La tempérance n'est pas si intéressée, et l'on est en général tempérant
parce qu'il est bien de l'être, sans
calcul ultérieur. — La douleur des
conséquences. L'intempérant a des
remords plutôt encore qu'il n'a des
craintes.

§ 12. Agissent "par force. Ceci semble contradictoire à ce qui precède. — Malgré eux. Ceci peut être vrai dans une certaine mesure de l'intempérance; ce ne l'est plus de la tempérance, qui obéit à la raison, sans le regretter ni même en souffrir. Du reste, l'auteur lui-même réfute un peu plus bas l'opinion qu'il semble soutenir ici. — Ni l'un ni l'autre n'a-

ment un des éléments qui sont en eux qui agit de force, puisque nous avons naturellement en nous les deux mobiles à la fois. La nature veut que ce soit la raison qui commande, puisque la raison doit être en nous, quand notre organisation originelle est laissée à son propre développement, et qu'elle n'a pas été altérée; ce qui n'empêche pas que la passion et le désir n'y aient aussi leur place, puisqu'ils nous sont également donnés en même temps que la vie. § 14. En effet, c'est par ces deux caractères à peu près exclusivement que nous déterminons la vraie nature des êtres : d'un côté d'abord, par les choses qui appartiennent à tous les êtres de la même espèce dès qu'ils sont nés.; et ensuite, par les choses qui se passent plus tard en eux, quand on laisse leur organisation primitive se développer régulièrement, comme la blancheur des cheveux, la vieillesse, et tous les autres phénomènes analogues. En résumé, on peut dire que ni le tempérant ni l'intempérant n'agissent conformément à la nature; mais, absolument parlant, l'homme tempérant et l'intem-Perant agissent selon leur nature; seulement, cette nature est pas la même de part et d'autre.

\$ 15. Voilà donc les questions soulevées en ce qui re-Sarde l'homme tempérant et l'intempérant. Tous les deux

gissent par contrainte. Telle est la rolontaires, et l'homme est responsable de ce qu'il fait, parce qu'il tement exprimées.

§ 14. Conformément à la nature. Vraie pensée de tout ce passage : Qui veut d'une part que la raison oui, la vertu et le vice sont également commande, et qui veut aussi d'autre part que le désir soit satisfait.

§ 15. Voila donc les questions. pouvait ne pas le faire. - La nature Résumé de toutes ces questions, qui rent.... Théories admirables, parfai- sont assez subtiles, comme le prouvent tous les développements antérieurs.

sont-ils contraints et forcés? L'un des deux seulement agit-il par suite d'une violence? L'homme tempérant et l'intempérant agissent-ils sans le vouloir? Agissent-il tous les deux et par force à la fois et volontairement? Et si l'acte imposé par la violence est toujours involontaire, peut-on dire qu'ils agissent tout ensemble et de leur plein gré et par force? C'est d'après les explications que nous avons données qu'on peut, ce nous semble, répondre à toutes ces difficultés.

§ 16. Dans un autre sens, on dit encore qu'on agit par force et par nécessité, sans même que l'appétit et la raison soient en désaccord, quand on fait une chose qu'on trouve pénible et mauvaise, mais quand on serait exposé, si on ne la faisait pas, à des sévices personnels, aux fers, à la mort. Dans tous ces cas, on dit qu'on a obéi à une nécessité. § 17. Ou bien, cette hypothèse même n'est-elle pas inexacte? N'est-ce donc pas toujours de sa libre volonté qu'on agit dans tout cela? Et ne peut-on pas toujours refuser de faire ce qu'on exige de nous, en supportant toutes les souffrances dont on nous menace? § 18. Il y a ici certains points qu'on peut admettre, et d'autres qu'il faut repousser. Toutes les fois qu'il s'agit de choses où il dépend de nous qu'elles soient ou ne soient pas, du mo-

<sup>-</sup> Répondre à toutes ces difficultés. bon marché pour qu'il n'eût plus à y revenir, même afin de les résumer.

transition peut paraître insuffisante; car le nouvel ordre d'idées qu'elle annonce, est complètement différent de toutes les idées qui précèdent.

<sup>§ 17.</sup> De sa libre volonté. La vo-L'auteur semblait en avoir fait assez lonté n'est pas aussi entière dans les cas extrêmes. Mais il est vrai qu'elle existe toujours, et c'est pré-§ 16. Dans un autre sens. Cette cisément dans de telles circonstances qu'elle peut montrer toute sa force.

<sup>§ 18.</sup> De choses où il dépend de nous. Distinction très-exacte, et qui n'exclut pas les résolutions héroiques,

ment qu'on les fait tout en ne les voulant point, on les fait librement et non par force. Pour les choses au contraire qui ne dépendent pas de nous, on peut dire qu'il y a une contrainte, bien qu'il n'y ait pas une contrainte absolue, puisque l'être lui-même ne choisit pas ce qu'il fait précisément, et qu'il ne choisit que la fin en vue de laquelle il agit comme il fait. Or, c'est là une différence qui vant la peine qu'on la remarque. § 19. Si, par exemple, pour éviter d'être touché par quelqu'un on allait jusqu'à le tuer, ce serait une plaisante excuse que de dire que l'on a commis ce meurtre malgré soi et par nécessité. Il faudrait qu'on cut à souffrir un mal plus grand et plus intolérable, si l'on n'agissait pas comme on l'a fait. Car c'est bien alors qu'on obéit à la nécessité, et qu'on agit par force, ou du moins qu'on n'agit pas naturellement, lorsqu'on fait du mal en dépit de soi, ou en vue d'un certain bien, on en vue d'un mal plus grand, qu'on veut éviter, puisque ce sont là des circonstances qui ne dépendent pas de nous. § 20. Voilà pourquoi très-souvent on regarde l'amonr comme involontaire, ainsi que d'autres emportements du cœur, et certaines émotions physiques qui sont, comme on dit, plus fortes que nous. Dans tous ces cas,

Quand le cas l'exige et que la raison tact seul le constituait en état de lé-

quand le cas l'riège et que la raison lact seu le constituait en état de léles permet
\$ 19. Pour éviter d'être toaché.
Maif évidemment insuffisant et inadmissible, du moins dars nos mouras; et le moins de de l'ente mouras et le moins de de l'ente de l'

on excuse ces fautes, comme avant été provoquées par des causes qui triomphent habituellement de la nature humaine. On pourrait trouver qu'il y a force et contrainte, plutôt quand nous faisons quelque chose pour ne point éprouver une douleur trop forte que quand nous n'agissons que pour n'en point avoir une légère ; ou bien encore, quand nous agissons pour éviter un mal quelconque plutôt que pour nous procurer du plaisir. Car en général, on entend par ce qui dépend de quelqu'un ce que sa nature est capable de supporter; et l'on dit qu'une chose ne dépend pas de lui, quand sa nature n'est pas capable de l'endurer, et que cette chose n'est naturellement conforme ni à son instinct ni à sa raison. § 21. Voilà comment en parlant des enthousiastes et des devins qui prédisent l'avenir, on affirme, bien qu'ils fassent acte de pensée, qu'il ne dépend pas d'eux de dire ce qu'ils disent ni de faire ce qu'ils font. § 22. On ne se possède pas davantage sous l'influence de la passion; et l'on peut assurer qu'il y a telles pensées et tels sentiments qui ne dépendent pas de nous, non plus que les actes qui viennent à la suite de ces pensées et de ces raisonnements. C'est là ce qui faisait dire à Philolaus avec tant de raison qu'il y a certaines idées plus fortes que nous.

triomphent habituellement. Mais non pas nécessairement. - Ce que su nature est capable de supporter. Obser-

nir. Il est assez remarquable que passagère. — Philolaus. Voir plus

plus bas le mot de Philolaus. - Qui toute l'antiquité a cru aux devins. Platon même et Aristote semblent à peine avoir fait exception.

§ 22. Non plus que les actes. Ces vation très-délicate, et qui dans bien cas sont tellement rares qu'ils ne des cas doit provoquer l'indulgence. portent point une véritable atteinte à \$ 21. Des devins qui prédisent l'ave- la liberté; c'est une sorte de folie

En résumé, si nous devions, pour bien analyser le volontaire et l'involontaire, les rapprocher de l'idée de force et de violence, notre étude est achevée; et il faut pous arrêter ici ; car ceux-là même qui nient le plus vivement la liberté et qui prétendent n'agir que contraints et forcés, n'en sont pas moins libres dans l'opinion qu'ils défendent.

## CHAPITRE IX.

Du volontaire et de l'involontaire. Définition de ces deux termes.

§ 1. Après avoir atteint notre but, qui était de prouver que la liberté n'est bien définie ni par l'appétit, ni par la réflexion, il nous reste à spécifier ce qui, dans ce phénomène, regarde la pensée et la raison. § 2. Un premier point incontestable, c'est que le volontaire paraît l'opposé de l'involontaire; et qu'agir en sachant à qui l'on s'adresse, comment et pourquoi l'on agit, est tout le contraire d'agir en ignorant à qui l'on s'adresse, comment et pourquoi l'on agit comme l'on fait. J'entends une ignorance réelle et non pas indirecte. Ainsi, vous pouvez

haut \$ 20; on sait que Philolaus le sens le plus plausible que j'ai pu était un Pythagoricien un peu anté- tirer du texte altéré en cet endroit. rieur au temps de Platon. — Il faut nous arrêter ici. Cependant la dis- livre III, ch. 1 et 2; Grande Morale, cussion continue dans le chapitre livre I, ch. 14 et 15. suivant. — Car ceux-là même... C'est

Ch. 1X. Morale à Nicomaque,

§ 1. Il nous reste... la pensée et

savoir dans tel cas qu'il s'agit de votre père, et vo agissez comme vous faites, non pour le tuer mais pour sauver. Par exemple, les filles de Pélias se trompèrent cette façon. Ou bien, on se trompe comme se trompent gens qui donnent un breuvage en croyant que c'est philtre ou du vin, tandis que c'est du poison. Ce que l' fait par ignorance des personnes et des choses, et moyens qu'on emploie, est involontaire; et le contraire volontaire. § 3. Ainsi donc, toutes les choses que l'invidu fait, bien qu'il dépende de lui de ne les pas fai et toutes les choses qu'il fait sans les ignorer et où il a par lui-même, doivent nécessairement passer pour de choses volontaires; et c'est là ce qu'on entend par liberté, par le volontaire. Au contraire, tout ce qu'on fai en ignorant ce qu'on fait, et parce que l'on ignore, doi passer pour involontaire. § 4. Mais comme savoir ou connaître peut s'entendre en un double sens, et qu'il signifie tantôt posséder la science, et tantôt s'en servir actuellement, celui qui possède la science, mais qui n'en use pas, peut en un sens être justement appelé ignorant, et dans un autre sens, il ne peut pas l'être justement; par exemple, si c'est par une négligence coupable qu'il ne s'est pas

la raison. Il semble que ceci vient d'être fait précisément dans le cha- taire. Ce dernier mot est le seul pitre qui précède.

§ 2. Les filles de Pélias, Elles I, ch. 15, § 2.

<sup>§ 3.</sup> Par la liberté, par le volondans le texte.

<sup>§ 4.</sup> Peut s'entendre en un double égorgèrent leur père, sur la promesse sens. La distinction est très-réelle; de Médée, qui devait le ressusciter en mais l'auteur ne semble pas en tirer le rajeunissant. — Que c'est un toutes les conséquences qu'elle porte. philtre. Voir la Grande Morale, livre Voir la Morale à Nicomaque, livre VII, ch. 3, § 5.



l'intention, après avoir exposé préalablement les questions théoriques que soulève ce sujet. Le premier doute qui présente à l'esprit, c'est de savoir dans quel genre place naturellement l'intention, et à quel genre il faut rapporter. L'acte volontaire et l'acte fait avec intention sont-ils dissérents l'un de l'autre? Ou ne sont-ils qu'une seule et même chose? Quelques personnes soutiennent, en y regardant de près on peut partager leur avis, que l'intention est l'une de ces deux choses, ou l'opinion l'appétit; car ces deux phénomènes semblent toujo accompagner l'intention. § 3. Évidemment d'abord, ne se confond pas avec l'appétit; car elle serait alors volonté, ou désir, ou colère, puisque l'appétit supp toujours que l'on a éprouvé l'une ou l'autre de ces pressions. La colère et le désir appartiennent aussi animaux eux-mêmes, tandis que l'intention ne leur app tient jamais. De plus, les êtres même qui réunissent deux facultés font avec intention une foule d'actes où ? colère ni le désir n'entrent pour rien; et quand ils son emportés par le désir ou la passion, ils n'agissent plus par intention; ils sont purement passifs. Ajoutez enfin que le désir et la colère sont toujours accompagnés de quelque peine, tandis qu'il y a beaucoup de choses où intervient notre intention, sans que nous éprouvions la moindre

se relie à ce qui précède. - L'in-

§ 3. L'intention ne leur appartient tention. Ou « la préférence réfléchie »; jamais. Voir plus haut, ch. 8, \$ 4, j'ai indifféremment employé l'une ou ce qui a été dit des animaux. Je ne l'autre expression. — Ou l'appétit. crois pas en effet qu'on puisse jamais On a vu plus haut, ch. 7, § 2, dans leur supposer une intention dans le quel sens large ce mot doit être pris. sens vrai de ce mot. Même lorsqu'on

douleur. § 4. On ne peut pas dire davantage que la volonté et l'intention soient la même chose. Parfois, on veut des choses impossibles, tout en sachant bien qu'elles le sont, comme de régner sur tous les hommes, comme d'être immortel. Mais personne n'a jamais l'intention de faire une chose impossible, s'il n'ignore point qu'elle est impossible; ni même en général de faire ce qui est possible, quand il juge d'ailleurs qu'il n'est pas en état de faire ou de ne pas faire la chose. Voici donc un point bien évident : c'est que toujours l'objet de l'intention doit être nécessairement une de ces choses qui ne dépendent que de nous. § 5. Il n'est pas moins clair que l'intention ne se confond pas non plus avec l'opinion ou le jugement, ni absolument avec un simple objet de pensée. L'intention, venons-nous de dire, ne peut jamais s'appliquer qu'à des choses qui doivent dépendre de nous. Mais nous pensons une foule de choses qui ne dépendent de nous en quoi que ce soit : et, par exemple, que le diamètre est commensurable. S 6. En outre, l'intention n'est ni vraie ni lausse, pas plus d'ailleurs que ne l'est notre jugement, dans les choses pratiques qui ne dépendent que de nous, Tuand il nous porte à penser que nous devons faire ou ne Pas faire quelque chose. Mais voici un point commun

chatie les animaux domestiques, ou § 5. Aecc l'opinion ou le jugement.

State loin de leur supposer une ll n'y a qu'un seul mot dans l'original. — Venons-nous de dire. J'vi

S à. La volonté et l'intention soient la même chose. Analyse très-délicate et très-vraie. — Voici un point bien érident. C'est là le caractère essentiel de l'intention.

§ 5. Avec l'opinion ou le jugement. Il n'y a qu'un seul mot dans l'original. — Venons-nous de dire. J'vi ajouté ces mots pour atténuer la répétition. — Que le diamètre est commensurable. Soit avec le côté du carré, soit avec la circonférence du cercle.

entre la volonté et l'intention, c'est que jamais l'intention ne s'applique directement à une fin, mais seulement aux movens qui menent à cette sin. Ainsi, par exemple, personne n'a l'intention d'être bien portant; mais on a seulement l'intention de se promener ou de rester assis en vue de la santé qu'on désire. On n'a pas davantage l'intention d'être heureux; mais on a l'intention de gagner de la fortune, ou d'affronter même un péril pour arriver au bonheur. En un mot, quand on choisit un parti et qu'on exprime une intention, on peut dire toujours et ce qu'on a l'intention de faire, et ce en vue de quoi l'on a cette intention. Il y a ici deux choses bien distinctes: l'une pour laquelle on a l'intention d'en faire une autre, et la seconde qu'on a l'intention de faire en vue de la première. § 7. Or, ce qui est éminemment aussi l'objet de la volonté, c'est la fin qu'on désire; et ce qui est l'objet également de l'opinion, par exemple, c'est qu'il faut être bien portant et qu'il faut être heureux. § 8. Il est donc de toute évidence, d'après ces différences, que l'intention ne se confond ni avec le jugement ou opinion, ni avec la volonté. La volonté et le jugement s'appliquent essentiellement à un but final; mais l'intention ne s'y applique pas.

§ 9. Ainsi, il est clair que l'intention n'est, absolument

une fin. On ne voit pas à première vue pourquoi la volonté et l'intention ne s'appliqueraient pas à une fin, aussi bien qu'elles s'appliquent aux moyens qui peuvent y mener. On peut avoir à choisir entre des fins diverses aussi exactitude de cette analyse. bien qu'entre des moyens divers

§ 6. Ne s'applique directement à comme elles. Mais les exemples cités un peu plus bas éclairciment du reste très-bien la pensée; et la différence est très-réelle. — Il y a ici deux choses bien distinctes. On doit remarquer la délicatesse et la parfaite

§ 7. L'objet de la rolonté... L'ob-

parlant, ni la volonté, ni le jugement, ni la conception. Mais en quoi dissère-t-elle de tout cela? Et quel en est le rapport précis à la liberté et au volontaire? Résoudre ces questions, ce sera montrer nettement ce que c'est que l'intention.

§ 10. Dans le nombre des choses qui peuvent être et ne pas être, il y en a quelques-unes qui sont de telle nature qu'on peut en délibérer. Pour d'autres, la délibération n'est même pas possible. Les possibles, en effet, peuvent bien être et ne pas être; mais la production n'en dépend pas de nous, les uns étant produits par la nature, et les autres l'étant par diverses causes. Dès lors, on ne pourrait délibérer de ces choses, à moins d'ignorer absolument ce qu'elles sont. § 11. Mais pour les choses qui non-seulement peuvent être et ne pas être, mais auxquelles peuvent en outre s'appliquer les délibérations humaines, ce sont celles-là précisément qu'il dépend de nous de faire ou de ne pas faire. Aussi, ne délibérons-nous Pas de ce qui se passe dans les Indes, ni des moyens de faire que le cercle puisse être converti en carré. Car ce qui se passe aux Indes ne dépend pas de nous ; et la qua-

jet--- ele l'opinion. L'opinion et la volonte se confondent alors, en ce ment.... Ou à moins d'être hors de qu'elles peuvent toutes deux s'appli- sa raison. quer à des fins.

pangue ne m'a pas offert d'équivalent pourrait bien être une allusion indidans l'original, comme plus haut.

§ 10. A moins d'ignorer absolu-

§ 11. De ce qui se passe dans les S 9. Ni la conception. Notre Indes. Je serai remarquer que ceci meilleur. — Le rapport précis à la recte à l'expédition d'Alexandre dans colonté. C'est là le point véritable de l'Inde. C'était à peu près l'époque où la question. — A la liberte et au Aristote écrivait ses principaux ouvolontaire. Il n'y a qu'un seul mot vrages. On aurait ainsi la date approximative de ce traité.

drature du cercle n'est pas chose faisable. S 12. Il vrai qu'on ne délibère même pas non plus de toutes 🜬 choses réalisables qui ne dépendent que de nous; et c'en bien là encore une preuve nouvelle, que, absolument par lant, l'intention n'est pas le jugement, puisque toutes choses auxquelles s'appliquent l'intention et qu'on per faire, sont nécessairement de celles qui dépendent nous. § 13. Aussi, en suivant cette idée, pourrait-on demander comment il se fait que les médecins délibères sur les choses dont ils possèdent la science, tandis car = les grammairiens n'en délibèrent jamais? La cause en que, l'erreur pouvant se commettre de deux façor = puisqu'on peut se tromper par raisonnement, ou bien simple sensation, il y a cette double chance d'erreur médecine, tandis que, si dans la grammaire on voulai discuter la sensation et l'usage, ce serait à n'en pas finir.

§ 14. L'intention n'étant ni le jugement ni la volonté séparément, et n'étant pas non plus les deux pris ensemble; car l'intention ne se produit jamais instantanément, tandis qu'on peut juger sur le champ qu'il faut agir et vouloir à l'instant même; il reste qu'elle soit composée de ces deux éléments réunis dans une certaine mesure, tous les deux se retrouvant dans tout acte d'in-

un peu obscure ici, parce qu'elle n'est pas assez développée. - La sensa-§ 43. En suivant cette idée, J'ai tion et l'usage. Même remarque, La « sensation » ne signifie saus doute ici que le goût particulier de chaque

<sup>§ 12.</sup> De toutes les choses réali- idée est très-vraie; mais elle reste sables. Il eut été bon de citer quelques unes de ces choses.

ajouté ces mots, qui peuvent servir comme de transition. — Cette double chance d'erreur en médecine. Cette individu.

tention. Mais il faut examiner de près comment l'intention peut se composer du jugement et de la volonté. § 15. Rien que le mot lui-même nous l'indique déjà en partie ; l'intention, qui, entre deux choses, préfère l'une à l'autre, est une tendance à choisir, un choix non pas absolu, mais le choix d'une chose qu'on place avant une autre chose. Or, ce choix n'est pas possible sans un examen et sans une delibération préalables. Ainsi, l'intention, la préférence réfléchie vient d'un jugement, qui est accompagné de volonté et de délibération. § 16. Mais jamais on ne délibère, à proprement parler, sur le but qu'on se propose; car le but est le même pour tout le monde. On délibère sculement sur les moyens qui peuvent mener à ce but. On délibère d'abord pour savoir si c'est telle chose ou telle autre qui peut y conduire; et, une fois qu'on a jugé que telle chose y conduit, on délibère pour savoir comment on aura cette chose. En un mot, nous délibérons sur l'objet qui nous occupe, jusqu'à ce que nous ayons ramené à nous-même et à notre initiative le principe qui doit produire tout le reste. § 17. Si donc on ne peut appliquer son intention et sa préférence, sans avoir préalablement examiné et pesé le meilleur et le pire; et si l'on ne peut

C'est là ce qui fait que cette nouvolonté et le jugement réunis simple- est dans l'original. ment; c'est la combinaison de l'un et de l'autre, dans une mesure qu'il tout le monde. En ce sens que c'est s'agit de déterminer.

§ 15. Rien que le mot lui-même. Nicomaque. Ceci est très-exact en grec; ce ne

§ 14. Dans une certaine mesure. l'est pas également dans notre langue, quand on traduit le mot du texte par velle définition ne contredit pas la intention. — L'intention qui... préprécédente. L'intention n'est pas la fère. Paraphrase du mot unique qui

> § 16. Le but est le même pour le bien. Voir le début de la Morale à

§ 17. L'intention ou la préfé-

#

\_\_\_\_

**5**-

9

35

و ن

15

Œ

32

13

• 4

 $\boldsymbol{arphi}$ 

délibérer que sur ce qui dépend de nous, dans les choses qui peuvent être et ne pas être, relativement au but poursuivi; il s'en suit évidemment que l'intention ou la préférence est un appétit, un instinct capable de délibérer sur des choses qui dépendent de nous. Car nous voulons toujours ce que nous avons résolu de faire, tandis que nous ne résolvons pas toujours de faire ce que nous voulons. J'appelle capable de délibérer cette faculté dont la délibération est le principe et la cause, et qui fait que l'on désire une chose parce qu'on en a délibéré. § 18. Ceci nous explique pourquoi l'intention, accompagnée de préférence, ne se rencontre pas dans les autres animaux, et pourquoi l'homme lui-même ne l'a ni à tout âge, ni dans toute circonstance. C'est que la faculté de délibération, non plus que la conception de la cause, ne s'y rencontrent point davantage; et quoique la plupart des hommes aient la faculté de juger s'il faut saire ou ne pas saire telle ou telle chose, il s'en faut bien que tous puissent se décider par le raisonnement, attendu que la partie de l'âme qui délibère est celle qui est capable de considérer et de comprendre une cause. § 19. Le pourquoi, la cause finale est une des espèces de cause; car le pourquoi est cause; et la fin en vue de laquelle une autre chose est ou se produit, est appelée cause. Ainsi, par exemple, le besoin de toucher les revenus qu'on possède est cause

rence. Il n'y a qu'un seul mot dans des hommes.... Il s'en fout bien que Même remarque.

§ 18. L'intention accompagnée de mot unique du texte. — La plupart

le texte. — Un appétit, un instinct. tous. Ces deux assertions semblent contradictoires.

§ 19. Le pourquoi est une des préférence. J'ai dû paraphraser le espèces de cause. Voir dans la Métaphysique, livre I. ch. 3, p. 132 de

qu'on se met en voyage, si c'est en effet en vue de faire cette recette qu'on s'est mis en route. Voilà comment les gens qui n'ont aucun but sont incapables de délibérer.

§ 20. Nous pouvons donc établir que l'homme, dans une chose qu'il dépend de lui de faire ou de ne pas faire, quand il la fait ou l'évite de son plein gré, la fait ou s'en abstient sciemment et non par ignorance ; et nous faisons en effet beaucoup de choses de ce genre, sans y avoir pensé ni réfléchi préalablement. Une conséquence mécessaire, c'est que l'intentionnel est toujours volontaire, tandis que le volontaire n'est pas toujours intentionnel; en d'autres termes, toutes les actions intentionnelles sont volontaires, tandis que toutes les actions volontaires ne sont pas intentionnelles. § 21. Ceci nous prouve en même temps que les législateurs ont eu raison de diviser les actes et les passions de l'homme en trois classes : volontaires, involontaires, préméditées; et, bien qu'ils n'aient pas dû se piquer d'une parfaite exactitude, ils n'ont pas laissé que de toucher en partie la vérité. Mais ce sont là des questions que nous traiterons dans l'étude de la justice et des droits.

Ratruduction de M. Cousin, et p. 43 de choses sans aurune délibération de M. Pierron et préslable, et que l'intention suppose. Neuer, La cause finale est la quaterier de conjunts une délibération de ce terme des causes recommes par genre.

Aristote,
Aristote,
S 24. Les législateurs ent euveilS 25. De son plein gré. Il serait son. Ceci est très-vrai, tandis qu'au
Decuètre mieux de dire : «eu contamance de canse», sfin que l'opPoullies fût plus évidente. Le roquer. Voir les Lois, livre IX, p. 165
Condire u'est pas toujours intenL'annel. Parce qu'on yeut une foute
Dans l'étude de la fustice et des



§ 22. Quant à l'intention ou préférence, il nous est évident qu'elle n'est absolument ni la volonté ni le jugement, et qu'elle est le jugement et l'appétit réunis, lorsque l'on conclut et que l'on décide un acte, après une délibération préalable. Mais, de plus, comme, lorsqu'on délibère, on délibère toujours en vue de quelque fin qu'on poursuit, et qu'il y a toujours un but sur lequel celui qui délibère a les regards attachés, pour discerner ce qui peut lui être utile, il en résulte, je le répète, que personne ne délibère, à proprement parler, sur la fin. Mais c'est cette fin qui est le principe et l'hypothèse initiale de tout le reste, comme le sont les hypothèses fondamentales dans les sciences de pure théorie. Nous avons déjà dit quelques mots de tout cela au début de cette discussion : et nous en avons traité avec tout le soin désirable dans les Analytiques. § 23. D'ailleurs, l'examen des moyens qui peuvent conduire au but désiré, peut être fait avec l'habileté que l'art inspire, ou sans habileté; et, par exemple, si l'on délibère pour savoir si l'on fera ou si l'on ne fera pas la guerre, on peut se montrer plus ou moins habile dans cette délibération. § 24. Le point qui, tout d'abord, méritera le plus d'attention, c'est de savoir en vue de quoi l'on doit agir, c'est-à-dire le pourquoi. Est-ce la

droits. Voir plus loin la théorie de la justice dans le livre quatrième, qui n'est que la reproduction du livre cinquième de la Morale à Nicomaque.

§ 22. Elle n'est absolument ni le § 7 e jugement. Repétition de ce qui a été tion. dit un peu plus haut, § 14. — Je le § 3

répète. J'ai ajouté ces mots. — Au début de cette discussion. Voir plus haut, ch. 6, § 7. — Dans les Analytiques. Voir les Derniers Analytiques, livre I, ch. 2, § 15, etch. 10, § 7 et 8, p. 12 et 60 de ma traduction.

\$25. Avec l'habileté que l'art ins-

richesse que l'on veut? Ou est-ce le plaisir, ou telle autre chose, qui est le but véritable en vue duquel on agit? Or. l'homme qui délibère, ne délibère que parce qu'après avoir considéré la fin qu'il veut atteindre, il juge que le moyen employé peut amener cette fin à lui, ou parce que ce moven peut le conduire lui-même à cette fin. § 25. La fin par sa nature est toujours bonne, tout aussi bien que le moyen particulier sur lequel on délibère spécialement. Ainsi, par exemple, un médecin délibère pour savoir s'il administrera tel ou tel remède; et un général d'armée délibère pour savoir le lieu où il fera camper ses troupes; et dans tous ces cas la fin qu'on se propose est bonne, et elle est d'une manière absolue ce qu'il y a de mieux. \$ 26. C'est un fait contre nature, et qui renverse l'ordre des choses, quand la fin n'est pas le bien véritable, mais se ulementl'apparence du bien. Cela tient à ce que, parmi les choses, il y en a quelques-unes qui ne peuvent être employées qu'à l'usage spécial pour lequel la nature les a faites. Telle est la vue, par exemple : il n'y a pas moyen de voir des choses auxquelles ne s'applique pas la vue, ni d'en tendre des choses où l'ouïe n'a que faire. Mais on peut

pire\_ Observation juste, mais qui impo te assez peu au sujet en discus-

S 🗪 4. Considérer la fin qu'il veut s'il doit guérir le malade. atter dre. Par une sorte d'intention spon a mée de son intelligence.

§ 25. La fin... est toujours bonne. soutenu, et qui l'a sans doute aidé Voir le début de la Morale à Nico- puissamment à comprendre les phépe. En d'autres termes, c'est la nomènes naturels, et à les décrire iporie de Platon : « On ne veut aussi bien qu'il l'a fait. — Telle est

quent le mal est involontaire . -S'il administrera tel ou tel remède. Mais il ne délibère pas pour savoir

§ 26. C'est un fait contre nature. Grand principe, qu'Aristote a toujours que le bien; et par consé- la vue par exemple. Remarque très-

faire, par la science, des choses dont il n'y a pas de science; et ainsi, bien que ce soit la même science qui traite de la santé et de la maladie, ce n'est pas de la même façon qu'elle en traite; puisque l'une est suivant la nature, et que l'autre est contre nature. § 27. C'est tout à fait de même, que la volonté, dans l'ordre de la nature, s'applique toujours au bien, et que c'est quand elle est contre nature qu'elle peut s'appliquer aussi au mal. Par nature, elle veut le bien, et elle ne veut le mal que contre nature et par perversité. Mais la ruine et la perversion de chaque chose ne la fait point passer au hasard à un nouvel état quelconque. Les choses ne vont alors qu'à leurs contraires ct aux degrés intermédiaires; car il n'est pas possible de sortir de ces limites; et l'erreur elle-même ne se produit pas indifféremment dans des choses prises à tout hasard. L'erreur ne se produit que dans les contraires, pour tous les cas où il y a des contraires; et même parmi les contraires, l'erreur n'a lieu que dans les contraires qui le sont suivant la science qu'on en a.

§ 28. Il y a donc une sorte de nécessité que l'erreur et l'intention ou préférence réfléchie passent du milieu aux divers contraires. Or, le plus et le moins sont les contraires du milieu ou moyen terme. La cause de l'erreur, c'est le plaisir ou la peine que nous ressentons; car nous

vraie; mais la pensée que cet exemple ment les principes soutenus par Ariséclaireit reste incomplète, et n'est pas sullisamment expriméc.

§ 27. La volonté... s'applique toujours au bien. Noble et juste idée humaine. Ce sont là du reste exactetote dans la Morale à Nicomaque, et notamment livre III, ch. 5.

§ 28. Passent du milieu. Où est la vérité et la sagesse. - De l'une et de des dons que Dieu a faits à l'âme l'autre, C'est-à-dire, de l'erreur et de la préférence.

sommes faits ainsi que l'âme regarde comme un bien ce qui lui est agréable; et ce qui lui est plus agréable lui semble meilleur; de même que ce qui lui est pénible lui semble mauvais, et que ce qui lui est plus pénible, lui semble plus mauvais aussi. § 29. Cela même doit encore mous faire voir très-clairement que le vice et la vertu ne se rapportent qu'anx plaisirs et aux peines. En elfet, la vertu et le vice s'appliquent exclusivement à des actes où Pious pouvons marquer notre intention et notre préférence. Mais la préférence s'applique au bien et au mal, du moins à ce qui nous semble tel; et dans le sens ordinaire de la nature, c'est le plaisir et la douleur qui sont le bien et le mal. § 30. De plus, nous avons montré Que toute vertu morale est toujours une sorte de milieu dans le plaisir ou dans la peine, et que le vice consiste clans l'excès ou dans le défaut, relativement aux mêmes Chosses que la vertu. La conséquence nécessaire de ces Principes, c'est que la vertu est cette manière d'être arale qui nous porte à préférer le milieu, pour ce qui no us concerne, dans les choses agréables comme dans les choses pénibles; en un mot, dans toutes les choses qui constituent vraiment le caractère moral de l'homme, soit dans la peine, soit dans le plaisir. Car on ne dit jamais d'un homme qu'il a tel ou tel caractère, par cela seul Tu'il aime les choses sucrées ou les choses amères.

\$ 20. Cela même doit encore... 5 30. Nous arous montré. Voir plus haul, dans ce même litre, ci-dessus, ch. 3, 5 3, des theories ch. 4, 5 3.

## CHAPITRE XI.

De l'influence de la vertu sur l'intention. Elle rend l'action bonne par le but qu'elle se propose. L'acte, à un certain point de vue a plus d'importance que l'intention; mais c'est l'intention seul qui fait le mérite ou le démérite. — C'est surtout sur les acte qu'il faut juger le caractère d'un homme.

§ 1. Après avoir fixé tous ces points, voyons si vertu peut rendre la préférence infaillible, et la fin qu'el poursuit, toujours bonne, de telle sorte que la préféren ue choisisse jamais avec intention que ce qu'il faut; bien, si comme on le prétend, c'est la raison qu'éclaire ai la vertu. A vrai dire, cette vertu c'est la domination de soi-même, la tempérance, laquelle ne détruit pas apremment la raison. § 2. Mais la vertu et la domination soi sont deux choses différentes, comme on le montra plus tard; et si l'on admet que c'est la vertu qui no donne une raison droite et saine, c'est parce qu'on su le montra donne une raison droite et saine, c'est parce qu'on su le montra de la comme que c'est la vertu qui no le montra donne une raison droite et saine, c'est parce qu'on su le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la vertu qui no le montra de la comme qu'est la c

Ch. XI. Morale à Nicomaque, livre 11I, ch. 3; Grande Morale, livre I, ch. 47 et 18.

§ 4. Voyons si la vertu... ou bien si c'est la raison. La pensée est assez confuse. L'auteur se demande si la yertu rend infaillible la préférence, qui dans les cas particuliers détermine notre choix; ou bien si c'est sculement la raison, d'une manière générale, sur laquelle la vertu a cette

heureuse influence. — Comme on prétend. Dans l'école de Platon sandoute. — La domination de soimème, la tempérance. Il n'y a que ce dernier mot dans le texte; mais sa composition étymologique en grec m'a permis d'ajouter la paraphrase qui le précède.

§ 2. Comme on le montrera plus tard. Dans la théorie de l'intempérance, au livre 6, ch. 1 et suiv. —

pose que c'est la domination de soi qui est la vertu même, et qu'elle est tout à fait digne des louanges qu'on lui adresse. Mais avant d'en parler, nous examinerons quelques questions préliminaires. § 3. Dans bien des cas, il est fort possible que le but qu'on se propose soit excellent, et pourtant qu'on se trompe dans les moyens qui doivent y mener. Il se peut, tout au contraire, que le but soit mauvais, et que les moyens qu'on emploie soient très-bons. Enfin, il se peut que les uns et les autres soient esalement erronnés. S h. Est-ce la vertu qui fait le but? Est-ce elle qui fait simplement les choses qui y mènent? Nous pensons que c'est elle qui fait le but, puisque le but on se propose n'est la conséquence, ni d'un syllogisme, même d'un raisonnement. Supposons donc que le but est en quelque sorte le principe et l'origine de l'action. Par exemple, le médecin n'examine pas apparemment s'il faut ou non guérir le malade; il examine seulement si le lade doit marcher ou ne pas marcher. Le gymnaste Examine pas s'il faut ou non avoir de la vigueur; il examine seulement s'il faut que tel élève se livre à la lutte s'il ne le faut pas. § 5. Il en est absolument ainsi pour tes les autres sciences : il n'en est pas une qui s'occupe la fin même qu'elle poursuit; et de même que les hypothèses initiales servent de principes dans les sciences

Avant d'en parler. Ceci semblerait semble que la vertu peut tout à la indiquer que la théorie de la tem- sois déterminer, et le but que l'on rien cependant.

perance devrait venir immédiatement doit poursuivre, et les moyens qu'il à la suite de ce chapitre. Il n'en est convient de choisir pour l'atteindre. - Ni d'un syllogisme ni d'un rai-\$4. Est-ce la vertu qui fait... Il sonnement. C'est alors la consé-



de pure théorie, de même aussi la fin poursuivie est principe, et comme l'hypothèse de tout le reste, dans le sciences qui ont à produire quelque chose. Pour guér-ir telle maladie, il faut nécessairement tel remède, afin que le la guérison puisse être obtenue; absolument comme po le triangle, si ses trois angles sont égaux à deux droits\_\_\_il faudra nécessairement qu'il sorte telle conséquence ce principe une fois admis. § 6. Ainsi, la fin qu'on propose est le principe de la pensée; et la conclusia on même de la pensée, est le principe de l'action. Si donc c'est, ou la raison, ou la vertu, qui sont les vraies caux ===68 de toute rectitude, soit dans les pensées, soit dans les actes, du moment que ce n'est pas la raison, il faudra ce soit la vertu qui fasse que la fin soit bonne. Mais sera sans influence sur les moyens qu'on emploie peur arriver au but. § 7. La fin est ce pourquoi l'on agrit, puisque toute intention, toute présérence s'adresse à certaine chose, et a toujours une certaine chose en vue Le but qu'on poursuit à l'aide du moyen terme, est cau

quence d'une intention spontance de l'esprit, tant l'amour du bien est naturel à l'ame de l'homme.

\$ 5. De la fin même qu'elle poursuit. Elle ne s'occupe que des moyens qui mènent à cette fin. Mais il faut ajouter que dans bien des cas les moyens se confondent avec la fin elle-même. — Les hypothèses initiales. Comme celles de la géométrie, par exemple.

§ 6. Du moment que ce n'est pas la raison. Il semble que c'est réduire beaucoup trop le rôle de la raison; et c'est trop la séparer de la vertu qu'elle doit éclairer et conduire.

— La vertu qui fasse que la fin soit bonne. En d'autres termes, c'est l'intention vertueuse qui fait que la fin qu'on se propose est bonne, bien que peut-être la raison ne puisse postoujours l'upprouver.

§ 7. Le but... est causé par la vertu. Répétition de ce qui vient d'être dit un peu plus haut. Ces répétitions sont fréquentes.



vice est blâmable, et que la vertu est digne de louan Les choses involontaires, toutes honteuses et mauvai qu'elles peuvent être, ne sont pas blâmables; ce ne s pas les bonnes qui sont louables; ce sont les volontair Nous regardons plus aux intentions qu'aux actes pa louer ou blâmer les gens, bien que l'acte soit préférabl la vertu, parce qu'on peut faire le mal par suite d'u nécessité, et qu'il n'y a pas de nécessité qui puisse jam violenter l'intention. § 12. Mais, comme il n'est pas fa de voir directement quelle est l'intention, nous soms forcément obligés de juger du caractère des homi d'après leurs actes. § 13. L'acte vaut certainement p que l'intention; mais l'intention est plus louable. C'es une conséquence qui résulte des principes posés par ne et de plus, cette conséquence s'accorde parfaitement a les faits qu'on peut observer.

mieux dit. Le mot du texte peut signifier aussi : « faire le mal »; mais en ce sens qu'on le veut avant de le facile.... C'est là ce qui donne produire; et qu'avant l'acte du dehors on fait cet acte intérieur qui le précède et le détermine. J'ai pensé que le mot de « vouloir », bien qu'il précisat un peu plus la pensée, était cependant plus fidèle.

§ 11. Bien que l'acte soit préférable a la vertu. On voit qu'il faut Morale, livre I, ch. 18, § 1.

sous entendre : « l'acte vertueu § 11. Mais comme il n'est d'importance aux actes, sans n parler des conséquences plus moins graves qu'ils peuvent avo

§ 13. L'intention est plus tous C'est le principe de Kant : « Il 1 d'absolument bon au monde qu bonne volonté ». Voir plus haut

FIN DU LIVRE DEUXIÈME.



sont. Donnons maintenant une analyse de chaque vertan en particulier; et commençons par le courage.

§ 2. On paraît, en général, à peu près d'accord pour reconnaître que l'homme courageux est celui qui sait sister à tous les genres de craintes, et que le courage doit prendre rang parmi les vertus. Aussi, dans les divisions portées au tableau que nous avons tracé, nous avons placé l'audace et la peur comme étant des contraires; et l'on doit avouer qu'elles sont en quelque sorte opposées l'une à l'autre. § 3. Il est clair également que les caractères dénommés d'après ces manières d'être diverses, ne seront pas moins opposés entr'eux. Par exemple, le lâche et le téméraire seront réciproquement contraires; car le lache est ainsi appelé, parce qu'il a plus de peur et moins de courage qu'il ne faut, tandis que l'autre est fait de telle sorte qu'il a moins peur qu'il ne faut et plus d'assurance qu'il ne convient. C'est là ce qui fait qu'on peut le designer par un nom dérivé, et le téméraire est appelé 🗪 📆 🖼 par dérivation de témérité. S 4. Par conséquent, le conde rage étant l'habitude et la disposition la meilleure me l'âme en ce qui concerne la crainte et l'assurance, il wn. faut être, ni comme les téméraires, qui ont de l'excès en certain point et du défaut dans un autre point, ni con les lâches qui sont également incomplets, si ce n'est que ne le sont pas de la même manière, mais qu'ils le sont dans des sens tout contraires; car ils pèchent par défeut

§ 2. Au tableau que nous avons on s'est servi dans le tableau prèce J'ai dû suivre ici la variation de l § 4. La disposition la meille

tracé. Voir plus haut, dans ce livre, ch. 3, § 4. — L'audace et la peur. Ce ne sont pas les mots mêmes dont



d'assurance et par un excès de crainte. Donc, le courage évidemment est la disposition moyenne qui tient le milieu entre la témérité et la lâcheté; et de plus, c'est sans contredit la meilleure. § 5. L'homme brave paraît le plus souvent n'éprouver aucune crainte; et le lâche, au contraire, est toujours dans les transes. Celui-ci craint sans cesse le peu et le beaucoup, les petites choses comme les grandes; il s'effraie vite et fort. Celui-là, au contraire, ne craint pas du tout, ou craint fort peu; il craint difficilement et seulement les grands dangers. L'un sait supporter les choses les plus redoutables; l'autre ne sait pas même endurer celles qui méritent à peine qu'on les redonte.

§ 6. Mais d'abord, quelles sont précisément les choses qu'affronte l'homme de courage ? Est-ce le danger qui lui paralt à redouter à lui-même, ou le danger qui en est un dans l'opinion d'un autre? S'il ne fait que braver les dangers qui semblent tels à autrui, on pourrait trouver qu'il n'ya là rien de bien merveilleux; etsi ce sont des dangers qu'il croit réels personnellement, ce courage peut n'être grand que pour lui tout seul. Les choses qui sont à craindre n'inspirent à chacun de la crainte que dans la mesure où elles lui semblent à craindre. Si elles lui paraissent à craindre excessivement, la crainte est excessive; si elles lui semblent peu à craindre, la crainte est faible. Par consé-

de felme... Puisqu'il est une vertu; lui-même, un peu plus fas, seuble la et que riest là la définition générale tourner en ridicule. D'une manière és la vertu.

5 %. Le danger qui est tel dans supporter des dangers que l'on croit. Copision d'un autre. La question somméme récls, et que tout homme paret à peine sériense; et l'auteur raisonnable jugera comme vous, Voir



quent, il se peut fort bien que l'homme courageux éprou des craintes aussi violentes que nombreuses. Mais, tou l'heure nous disions, au contraire, que le courage n l'homme à l'abri de toute espèce de crainte, et qu'il co siste, soit à ne rien craindre, soit à craindre peu choses, et à ne craindre que faiblement et à grand'pei S 7. Mais peut-être le mot de redoutable a-t-il, com les mots d'agréable et de bon, deux sens très-différen-Ainsi, il y a des choses qui sont absolument agréables bonnes, tandis que d'autres ne le sont que pour telle per rsonne; et, loin de l'être absolument, sont au contra mauvaises et désagréables; comme, par exemple, tou celles qui sont utiles aux êtres méchants et pervers, qui ne peuvent être agréables qu'aux enfants en ta qu'enfants. § 8. Il en est tout à fait de même pour le choses qui peuvent causer de la crainte; les unes son absolument redoutables; d'autres ne ne le sont que pour telles personnes. Ainsi, les choses que le lâche redoute en tant que lâche, ne sont à redouter pour personne que lui, ou le sont du moins fort peu. Mais ce qui est à redouter pour la plupart des hommes, et ce qui est vraiment à craindre pour la nature humaine, voilà ce que nous regardons comme étant absolument à craindre. S 9. C'est contre les choses de ce genre que l'homme de courage reste sans crainte; il affronte les périls, qui sont en partie

un peu plus loin. - L'homme courageux éprouve des craintes. C'est même une condition indispensable du courage; car autrement, il ne scrait que de l'insensibilité.

§ 7. Comme les mots d'agréable

et de bon. Et tant d'autres qualités, qu'on pourrait également citer en exemples. Cette distinction de l'absolu et du relatif peut s'étendre aussi loin qu'on le veut.

⋖d

§ 9. En partie redoutables pour

redoutables pour lui, et qui en partie ne le lui sont pas; redoutables, en tant qu'il est homme ; non redoutables, en tant qu'il est courageux; ou du moins très-pen redoutables, ou même pas le moins du monde à redouter. Cependant, ce sont là des choses qui sont réellement à craindre, puisqu'elles sont à craindre pour la plupart des hommes. § 10. Aussi, cette manière d'être est-elle digne de louanges ; et l'homme courageux est regardé comme aussi complet en son genre, que le sont dans le leur l'homme fort et l'homme bien portant. Ce n'est pas du tout que ces hommes, tels qu'ils sont, puissent être au-dessus de toute atteinte : celui-ci, en résistant à la fatigue, et celui-là en supportant tous les excès en quelque genre qu'ils soient. Mais ils sont dits sains et forts, parce qu'ils ne souffrent point du tout, ou du moins parce qu'ils souffrent fort peu, de ce qui fait souffrir bien des hommes, ou mieux la plupart des autres hommes. § 11. Les gens valétudinaires, les faibles et les lâches souffrent des épreuves et des impressions les plus communes, ou plus vite, ou plus vivement que le reste des hommes; et d'autre part, dans les choses où la majorité des hommes souffrent réellement, ils ne souffrent pas du tout : ou du moins, ils ne soussrent que fort modérément.

\$ 12. On peut élever la question de savoir s'il n'y a Vraiment rien de redoutable pour l'homme de courage, et

tait. Sa raison fui dit que les choses puisque ni l'un ni l'autre ne mé-qu'it brave sont à craindre; mais en ritent d'éloges comme l'homme cou-naisseme temps, elle lui ordonne de les rageux. braveg. 5 11. Ils ne souffrent pos. Par

\$ 11. Its no souffest pass to S 10. L'homme fort et l'homme l'apathie que la maladie en la peur bien portant. Ces deux exemples ne leur donne. C'est le seus le plus pro-sont peut-être pas très-bien choisis, bable du texte.

s'il est impossible qu'il soit jamais effrayé. Mais qui empêche que lui aussi ne ressente la peur dans l \_\_\_ mesure que nous avons indiquée? Le courage véritabl est une soumission aux ordres de la raison. Or, la raisor - ordonne de choisir toujours le parti du bien. Aussi, l'he rome qui ne sait pas, guidé par la raison, supporter cos nobles périls, a perdu le sens ; ou il n'est que témérai . Celuilà seul est véritablement courageux, qui se met ...-dessus de toute crainte pour accomplir le bien et le de ... \$13. Ainsi, le lâche redoute ce qu'il ne faut pas re douter; le téméraire montre une aveugle assurance là où il na devrait pas en avoir. L'homme courageux sait seul faire dans les deux cas ce qu'il faut; et par là, il tier . 1e milieu entre les deux excès. Il craint et il brave ce que la raison lui ordonne de craindre et de braver. Or, la raison n'ordonne jamais de supporter les grands et me Lels dangers, à moins qu'il n'y aille de l'honneur à le 1 2 14. En résumé, tandis que le téméraire se fait peu de les braver, même quand la raison ne l'ordon > pas; et que le lâche ne sait pas les affronter, même q commande, le vrai courage est celui qui sait ujours s conformer aux ordres de la raison. § 15. Il y a cinq espèces de courage, que sous des

chier contre le peril. — Les une son-mission aux orders de la reison. On § 43. De l'honneur-entiend bien que cette expression, un § 20. De l'honneur-peu trop générale, doit étre estreinte dans les limites de la question spe-ciale qu'on discote ici. — Ou il n'est § 45. Cinq expérient ciale qu'on discote ici. — Ou il n'est

gnons tous de ce nom, par la ressemblance qu'elles ont entr'elles. Les dangers qu'on supporte, dans ces cas divers, sont les mêmes; mais ce n'est pas par les mêmes motifs. La première espèce de courage est le courage civil; et c'est le respect humain qui le produit. La seconde, c'est Courage militaire. Ce courage vient de l'expérience que antérieurement, et de la connaissance que l' a, non pas du danger, comme le disait Socrate, mais des ressources qu'on aura dans le danger. § 16. La troisi 📤 📭 e espèce de courage est celui qui tient à l'inexpérience L'ignorance; c'est celui des enfants et des fous, qui sea portent, les uns, tout ce qu'on leur voit endurer, et les attes, qui prennent à poigne-main des serpents. Une au tre espèce de courage est celui que donne l'espérance; il fait affronter tous les dangers à ceux qui ont fréqueniment réussi, et qui s'enivrent de leurs succès, comme les gens à qui les fumées du vin procurent les espérances les plus riantes. § 17. Une dernière espèce de courage est celui qu'inspire une passion sans raison et sans frein, l'and ou la colère. Quand on est amoureux, on est en general téméraire plutôt que lâche; et l'on affronte tous les

La Morale à Nicomaque, livre 378, de la traduction de M. Cousin. 111, Cla. 9; et Grande Morale, livre I, 49. - Le courage civil. C'est-à- ne peut pas dire que les fous sont dire. le courage qu'on a par respect ignorants précisément. Ils ont su le de l'opinion de ses concitoyens. Bien danger; mais le dérangement de Que cette expression ait dans notre leurs facultés ne leur permet plus de crate. Voir dans le Lachès, p. 372 et violemment leurs désirs.

\$ 16. Des enfants et des fous. On langue une acception qui semble diffé- le savoir. — Qui ont fréquemment resie, au fond c'est la même pour réussi. Ou qui ont l'espoir de réussir, bien des cas. - Comme le disait So- dans quelqu'entreprise qui excite

dangers, comme ce héros qui tua le tyran de Métaponte, \_\_ ou celui dont la mythologie a placé les exploits dans la .... Crète. La colère et les emportements du cœur nous font faire les mêmes prouesses; car les élans du cœur nous mettent hors de nous. Voilà aussi comment les bêtes féroces nous font l'effet d'avoir du courage, bien qu'elles n'en aient pas, à vrai dire. Quand elles sont poussées bout, elles se montrent courageuses; mais quand elles ne sont pas mises hors d'elles-mêmes, elles sont aussi iné gales que le sont les hommes téméraires. § 18. L'espèce de courage qui vient de la colère, est la plus naturelle de toutes; car le cœur et la colère sont en quelque e sorte invincibles, et voilà pourquoi les enfants se battent si bien. § 19. Quant au courage civil, il s'appuie toujours sur les lois. Mais le véritable courage n'est dans aucune des espèces que nous venons d'énumérer, bien que ces dissérents motifs puissent être tous invoqués fort utilement, pour le provoquer et le soutenir dans les dangers.

§ 17. Tyran de Métaponte. Ville pas dire d'ailleurs que le courage de de la grande Grèce, qui donna quelque temps asyle aux Pythagoriciens. Je ne sais de quel tyran on veut ici parler. — Les exploits dans la Crète. C'est Thésée, qui amoureux d'Ariane tua le Minotaure. - Bien qu'elles n'en aient pas. Ceci n'est pas très-exact, en ce sens qu'il faut distinguer parmi les bêtes féroces, puisqu'elles n'ont pas toutes des qualités identiques; et que même dans une espèce semblable, tel individu montre du courage, et que tel autre n'en montre pas. Ceci ne veut

la bête soit pareil à celui de l'homme. - Quand elles sont poussées à bout. Il y a beaucoup de bêtes fauves qui, même poussées à bout, ne pouvent pas être courageuses.

§ 18. Les enfants se battent si bien. On pourrait en citer une foule d'exemples dans les temps modernes, comme sans doute on pouvait en citer beaucoup dans l'antiquité.

§ 19. Il s'appuie toujours sur les lois. C'est bien là ce qu'on entend en général par le courage civil. Ceci du reste est une digression.



S 20. Après ces généralités sur les diverses espèces de dangers que l'on peut craindre, il sera bon d'entrer dans quelques détails encore plus précis. On appelle d'ordinaire choses à craindre, toutes celles qui produisent la crainte en nous; et ce sont toutes les choses qui paraissent devoir nous causer une douleur capable de nous dé-La lire. Quand on s'attend à une douleur d'un genre différent, on peut bien éprouver une autre émotion et une tautre souffrance; mais ce n'est plus de la crainte; et, Par exemple, quelqu'un peut beaucoup souffrir en pressentant qu'il endurera bientôt la peine que fait éprouver l'envie, ou la jalousie, ou la honte. § 21. Mais la crainte, proprement dite, ne se produit que par rapport à ces douleurs, qui nous semblent, par leur nature, capables de dé-La reire notre vie. Voilà ce qui explique comment des gens fort mous d'ailleurs, montrent dans certains cas beaucoup de COurage; et comment d'autres, qui sontaussi fermes que patients, montrent parfois une singulière lâcheté. § 22. Aussi, le caractère propre du courage paraît-il éclater à peu près exclusivement dans la façon dont on regarde la mort, et

S 20. Il sera bon d'entrer... Ceci sans doute que, quand la vie est méest an retour peu utile à la discusdu commencement de ce chapilres qui semblait épuisée; mais cette répétition a pour but de préla définition du vrai courage.

5 21. Capables de détruire notre rie- On du moins, d'y porter une e alleinte. - Voila ce qui especique. Il ne semble pas que l'exdication soit aussi claire que l'auparait le croire. Il veut dire

nacée, on voit les gens changer tout à fait de caractère, ou acquérir un courage qu'ils n'ont pas naturellement, ou perdre celui qui leur est habituel.

§ 22. A peu près exclusivement. Appréciation très-juste du vrai courage. Ce mépris de la mort est la source secrète où s'inspire le courage dans les occasions les plus ordinaires de la vie, sans d'ailleurs dont on supporterait la douleur qu'elle cause. En effet, c a beau supporter les excès du chaud et du froid, et et durer toutes ces épreuves qu'ordonne la raison, mais q sont sans danger, si l'on montre de la faiblesse et de crainte devant la mort, sans aucun autre motif que l'effi de la destruction même qu'elle nous apporte, on passe pour un lâche, tandis qu'un autre, qui sera sans for contre les intempéries des saisons, mais impassible face de la mort, passera pour un homme plein de courag \$ 23. C'est qu'il n'y a de vrai danger dans les choses craindre, que quand on sent tout près de soi ce qui de causer notre destruction. Le danger ne se montre da toute sa grandeur que quand la mort est à vos côté Ainsi, les choses dangereuses où, selon nous, se mar feste le courage, sont bien celles qui semblent devoir caus une douleur capable de nous détruire. Mais il faut, outre, que ces choses soient sur le point de nous atteindi qu'elles ne se montrent pas seulement à distance, qu'elles soient ou paraissent d'une certaine grandeur q se proportionne aux forces ordinaires de l'homme. § 2 Il y a des choses, en effet, qui doivent nécessaireme paraître redoutables à tout homme quel qu'il soit, et faire frémir; car de même que certaines températu extrêmes de chaud et de froid, et quelques autres

l'animent.

\$ 23. Quand on sent tout pres de soi... C'est une des conditions essentielles du courage, parce qu'il est très-facile de braver des dangers éloignés, tout inévitables qu'ils sont, de l'ame, comme le dit le texte.

se rendre compte des motifs qui C'est là ce qui fait que la plupart honines ne pensent même pas à mort, bien qu'il y en ait assez qui soient carables de la regai en face.

\$ 24. Les émotions. Ou passi

fluences naturelles, dépassent toutes nos forces, et en général celle de l'organisation humaine ; de même il est tout simple qu'il en soit ainsi pour les émotions de l'âme. Les lâches et les braves sont dupes de la disposition où ils se trouvent. Le lâche se met à craindre des choses qui ne sont pas à craindre; et celles qui ne sont que très-peu redoutables le lui paraissent extrêmement. Le téméraire, contraire, brave les choses les plus redoutables; et celles qui, en réalité, le sont le plus, paraissent l'être à peine à ses yeux. Quant à l'homme courageux, il reconnaît le danger là où il existe réellement. § 25. Aussi, n est-on pas vraiment courageux pour supporter un danger qu'on ignore: par exemple, si dans un accès de folie on brave la foudre qui éclate; ni même, lorsque connaissant toute l'étendue du danger, on s'y laisse emporter par une sorte de rage, comme les Celtes qui prennent leurs armes **Pour** marcher contre les flots. Et, en général, on peut dire que le courage des peuples barbares est toujours accompagné d'un aveugle emportement. § 26. Parfois, on affronte encore le danger pour des plaisirs d'une autre espèce; et la colère même a bien aussi son plaisir, qui vient de l'espoir de la vengeance. Cependant, si quelqu'un entrainé par un plaisir de ce genre, ou par quelqu'autre plaisir, se résout à supporter la mort, ou la recherche

Que ve a l'homme courageux. Que III, ch. 8, § 7. — Le courage des la raison éclaire, et à qui elle donne peuples barbares. Remarque trèsla juste appréciation des choses.

juste, et que nos guerres d'Afrique \$ 25. Les Celtes. Citation tout à contre les Arabes pourraient vérifier

<sup>(</sup>ail analogue à celle qu'on trouve au besoin. Les exemples d'ailleurs Apris la Morale à Nicomaque, livre sont très-nombreux.

pour fuir des maux qu'il trouve encore plus grands, on ne saurait avec justice lui trouver du courage. § 27. Si, en effet, il était doux de mourir, il y aurait bien des gens intempérants qui, emportés par cette aveugle passion, se donneraient la mort; de même que, dans l'ordre actuel, les choses qui provoquent la mort étant douces, si la mort elle-même ne l'est pas, on voit une soule de débauchés qui, tout en sachant ce qu'ils font, s'y précipitent par l'intempérance qui les entraîne. Et cependant, nul d'entr'eux ne saurait passer pour avoir du courage, bien qu'il soit tout disposé à mourir pour se satisfaire. On n'est pas courageux non plus, quand on meurt pour fuir la douleur, ainsi que le font tant de gens dont parle le poëte Agathon, quand il dit:

- « Les trop faibles mortels, dégoûtés de leur sort,
- « Souvent à la douleur ont préféré la mort. »

C'est aussi le cas de Chiron qui, si l'on en croit la fable, demanda d'être soumis à la mort, tout immortel qu'il était, vaincu par la souffrance cruelle que lui causait sa

préciation très-saine de certains actes qui n'ont que l'apparence du couséduire, en leur donnant son admi-

§ 27. Tout disposé à mourir pour du texte, on peut trouver qu'il y a quelqu'exagération dans ce jugement. Ce qui est vrai, c'est que les débau-

§ 26. Lui trouver du courage. Ap- leur vie par leurs désordres, ne se laissent pas moins aller à la passion qui les entraine et qui les tue. rage, et auxquels le vulgaire se laisse Le poète Agathon. G'est celui qui figure dans le Banquet de Platon, et qui paraît avoir joui d'une trèsgrande réputation auprès de ses se satisfaire. Si c'est bien là le sens contemporains. Voir, dans l'édition de Firmin Didot, p. 58, ce fragment avec les autres qui nous restent en très-petit nombre. - Le cas aussi de chés, tout en sentant qu'ils abrégent Chiron. Le Centaure à qui fut confice

blessure. § 28. On peut en dire à peu près autant de ceux qui supportent les dangers par l'expérience qu'ils en ont : et c'est là le courage de la plupart des soldats. Toutefois, il en est ici autrement que ne le croyait Socrate, qui faisait du courage une sorte de science. En effet, ceux qui sont instruits à monter sur les cordages des navires, ne bravent pas le danger, parce qu'ils savent au juste ce qu'il est; mais parce qu'ils savent les secours qu'ils auront pour s'en tirer. § 29. On ne peut pas non plus appeler courage ce qui fait que les soldats combattent avec plus d'assurance; car alors la force et la richesse seraient l'unique courage, selon la maxime de Théognis, quand il dit:

- » Tout mortel enchaîné par la rude misère,
- » Ne saurait rien vouloir, et ne saurait rien faire.

Il y a des gens qui, notoirement lâches, savent, par la seule expérience du danger, fort bien le supporter; ils s'innaginent qu'il n'y a point de danger sérieux, parce qu'ils croient connaître les moyens de l'éviter; et la preuve, c'est que, quand ils pensent qu'ils ne seront pas défendus par ces moyens, et que le danger s'approche, ils

l'enfa race d'Achille. - Sa blessure. veut dire sans doute que les res-Causcie par une sièche trempée dans sources de toute sorte sur lesquelles le same de l'hydre de Lerne.

Opinion de Socrate déjà plusieurs courage que la force et la richesse, sois résutée, dans la Morale à Nico-malgré l'assurance qu'elles donnent maque et dans la Grande Morale.

comptent les soldats, quand ils vont à \$ 28. Que ne le croyait Socrate. la bataille ne constituent pas plus le à ceux qui les possèdent. — Scion la § 29. Car alors la force et la maxime de Théognis. Le texte ne richesse... On ne voit pas bien l'en- cite que le commencement de ces chalmement de ces idées. L'auteur vers ; j'ai dû compléter le sens. Voir ne le supportent plus. § 30. Mais parmi ceux qui pour toutes ces causes affrontent le danger, les gens à qui l'or semblerait avec le plus de raison trouver du courage, son ceux qui s'exposent par respect humain et par honneur C'est le portrait qu'Homère nous fait d'Hector, quand s'agit du danger qu'il court en se mesurant conti Achille:

- « La honte avec l'honnenr saisit l'âme d'Hector....
- « Polydamas d'abord m'accablera d'injures. »

C'est bien là ce qu'on peut appeler le courage social et politique.

S 31. Mais le vrai courage n'est pas même celui-là : ni aucun de ceux que nous avons analysés. Seulement, il leur ressemble, comme ressemble au courage humain le courage des animaux féroces, qui s'emportent avec fureu 🖛 moment où le coup vient les frapper. Quand on exposé à un danger, il ne faut pas demeurer à son posser, ni par crainte du déshonneur, ni par colère, ni par certitude qu'on a d'être à l'abri de la mort, ni par l'assirance des secours qui vous doivent garantir; car à & compte, on pensera toujours qu'il n'y a rien à craindre. \$ 32. Mais rappelons-nous que toute vertu est toujours un

les sentences de Théognis, vers 177. où cette même citation est répétée. - Social et politique. Il n'y a qu'un il n'y a plus de courage. seul mot dans le texte; plus haut, j'ai traduit le courage civil, SS 45 et 49. Livre II, ch. 41, S 8. - Par un sen-

\$ 31. A ce compte on pensera tou-§ 30. Homère nous fait d'Hector. jours. Pensée obscure et insuffisam-Iliade chant XXII, vers 100. Voir la meut rendue. Si l'on compte trop Morale à Nicomaque, livre III, ch. 9, absolument sur les moyens qu'on a et la Grande Morale, livre I, ch. 19, de se garantir du danger, dès lors on ne craint plus rien; et par conséquent,

125Q1

eux.

y les

§ 32. Nous avons dit plus haut.



# CHAPITRE 11.

De l'intempérance et de la débauche; sens divers de ces mots. l'insensibilité opposée à l'intempérance. — L'intempérance 🗪 rapporte plus particulièrement à deux sens, le goût et le toucher. On pourrait la réduire même au dernier tout seul. — Comp raison de l'homme et des animaux : les animaux ne sont pas intempérants; sensations diverses qui leur manquent : citation de Stratonicus. — Résumé de la théorie sur la tempérance.

§ 1. Après cette théorie du courage, il faut essayer de traiter de la sagesse, qui sait se tempérer, et de l'intempérance, qui ne se domine jamais. Le mot d'intempérant peut se prendre en plusieurs sens. On peut l'entendre d'abord, si l'on veut, d'après la force du mot grec, celui qui n'a pas été tempéré ni guéri par les remède de même qu'on dit d'un animal qui n'a pas été coup qu'il est incoupé. Mais entre ces deux termes, il y a cette différence que, d'une part, on suppose une certaine possibilité, et que de l'autre on n'en suppose pas; car on appelle également incoupé, et celui qui ne peut être

Ch. II. Morale à Nicomaque, mot grec. J'ai dû ajouter ceci, pour maque sur l'intempérance.

livre III, ch. 11 et suiv.; Grande atténuer ce que la traduction peut Morale, livre I, ch. 20. Voir aussi avoir d'étrange dans notre langue. le livre VII de la Morale à Nico- - Incoupé. J'ai dû forger ce mot, pour conserver la trace de la ressem-§ 1. De la sagesse, qui sait se tem- blance étymologique. Mais je ne pèrer. Paraphrase du mot unique crois pas que ces explications soient du texte. — D'après la sorce du beaucoup plus acceptables dans la

coupé, et celui qui, pouvant l'être, ne l'est pas. § 2. On peut faire la même distinction pour l'intempérance; et ce terme peut signifier tout ensemble, et ce qui est incapable par nature de la tempérance et de la discipline, et ce qui en est naturellement capable, mais ne les a pas appliquées, dans ce genre de fautes qu'évite l'homme tempérant. Par exemple, tels sont les enfants qu'on appelle souvent intempérants, bien qu'ils ne le soient absolument qu'en ce sens. **§ 3.** Mais il y a encore une autre sorte d'intempérants : ce sont ceux qui ne se guérissent qu'avec peine, ou qui ne se guérissent même pas du tout, sous l'influence des soins par lesquels on tâche de les tempérer. Mais, quelles que soient les acceptions diverses du mot d'intempérance, on voit que l'intempérance se rapporte toujours à des peines et à des plaisirs; et que la tempérance et l'intempérance diffèrent entr'elles, et des autres vices, en ce qu'elles se conduisent d'une certaine façon à l'égard des plaisirs et des peines. Nous venons d'ailleurs d'expliquer, peu plus haut, la métaphore qui fait donner à l'intem-

ingue grecque que dans la nôtre.

— On appelle également. Même remarque.

S 2. On peut faire la même distinction. Il eût été plus simple de la
faire directement sans prendre de
comparaison; et l'on peut même.
sjouter que, pour la tempérance, elle
p'est pas très-utile. — Par exemple
les enfants. On ne peut pas dire des
enfants qu'ils soient intempérants
dans le sens propre du mot; seulement, ils ne savent point se modérer
ni se conduire.

\$ 3. Une autre sorte d'intempérants. A vrai dire, ce sont les seuls à qui l'on puisse appliquer ce nom. Il importe du reste assez peu, pour la qualification qu'on leur donne, qu'ils résistent ou qu'ils cèdent à l'influence des conseils qui leur sont adressés.

— Quelles que soient les acceptions diverses. L'auteur semble faire peu de cas de ces subtilités plus grammaticales que philosophiques; et il a raison. — Nous venons.. d'expliquer. Au début même de ce chapitre. Voir plus haut, \$ 2.

pérance le nom qu'elle porte. S 4. En effet, on appe impassibles ceux qui ne sentent rien en présence ( mêmes plaisirs qui émeuvent si vivement les aut hommes; et on leur donne encore d'autres noms au logues. § 5. Mais cette disposition spéciale n'est 1 facile à observer; et elle n'est pas très-ordinaire, pas qu'en général les humains pèchent bien davantage 1 l'excès opposé, et que se laisser vaincre à de tels plais et les goûter avec ardeur, est une chose toute naturelle presque tous les hommes sans exception. Ces êtres inse sibles sont surtout les espèces de rustres et de sauvar que les auteurs comiques font figurer dans leurs pièce et qui ne savent même pas prendre des plaisirs modér et nécessaires.

S 6. Mais, si le sage exerce sa tempérance par rappo aux plaisirs, il faut aussi qu'il ait à lutter contre certai désirs et certaines passions. Recherchons quels sont c désirs particuliers. Le sage n'est pas sage et tempéra contre toute espèce de plaisirs, contre tous les obje agréables; il l'est, à ce qu'il semble, contre deux espèc de désirs qui viennent des objets du toucher et du goû Au fond même, il ne l'est que contre une seule, qui vie exclusivement du sens du toucher. § 7. Ainsi, le sage r pas à lutter contre les plaisirs de la vue qui nous fo percevoir le beau, et dans lesquels il n'entre aucun dé

n'y a qu'un seul mot dans le texte.

<sup>§ 6.</sup> Exclusivement du sens du toucher. Parce que le goût ne s'e- pitre, le mot desage est pris dans xerce aussi que par le contact des sens de tempérant, qu'il a aussi de objets, et qu'on peut jusqu'à certain notre langue.

<sup>§ 5.</sup> De rustres et de sauvages. Il point le faire rentrer dans le s du toucher.

<sup>§ 7.</sup> Le sage. Dans tout ce d

amoureux ni charnel. Il n'a pas à lutter contre la peine que causent les choses qui sont laides. Il ne résiste pas davantage aux plaisirs que l'ouïe nous procure dans l'harmonie, ou à la douleur que nous font des sons discordants. Il n'a rien non plus à faire avec les jouissances de l'odorat, qui viennent de la bonne odeur, ni avec les souffrances qui viennent de la mauvaise. D'autre part, il ne suffit pas pour mériter le nom d'intempérant de sentir de ne pas sentir les choses de cet ordre, d'une manière générale. § 8. Si quelqu'un en contemplant une belle statue, un beau cheval, ou un bel homme, en entendant des chants harmonieux, en venait à perdre le boire et le manger, et tous les besoins sexuels, uniquement absorbé par le plaisir de voir ces belles choses, d'entendre ces admirables chants, il ne passerait pas certainement pour intempérant, non plus que ceux qui se laissaient charmer aux accents des Sirènes. § 9. Mais l'intempérance s'adresse qu'à ces deux genres de sensations, auxquelles se laissent également aller tous les autres animaux doués du privilége de la sensibilité, et dans lesquelles ils trouvent plaisir ou peine, c'est-à-dire les sensations du gout et du toucher. § 10. Quant aux autres sensations agréables, les animaux paraissent y être généralement à peu près insensibles; et, par exemple, ils ne jouissent, ni de l'harmonie des sons, ni de la beauté des formes. Il

<sup>§ 8.</sup> Si quelqu'un. Détails qui toucher. Un peu plus haut, le peuvent sembler un peu prolixes, sens du goût a été confondu avec celui du toucher.

§ 10. Les animaux paraissent....

<sup>§ 9.</sup> Les sensations du goût et du Digression peu utile. — Toutes les

n'en est pas un d'eux qu'on puisse réellement citer commune éprouvant quelque jouissance à contempler de belle ... choses, ou à entendre des sons harmonieux, à moins ce ne soit quelque cas prodigieux. Il ne paraît pas plus qu'ils tiennent le moindre compte des bonnes ou mauvaises odeurs; et cependant, les animaux ont général toutes les sensations bien plus délicates que Les hommes ne les ont. § 11. On peut remarquer en our tre qu'ils ne prennent plaisir qu'à ces odeurs qui attir ent indirectement et non pas par elles-mêmes. Quand je dis par elles-mêmes, j'entends les odeurs dont nous jouissons autrement que grâce à l'espérance ou au souverni. Par exemple, l'odeur de tous les aliments qu'on per la manger ou boire ne nous affecte qu'indirectement. No en jouissons en effet par des plaisirs autres que les leux qui sont ceux de boire ou de manger. Quant aux ode qui nous charment par elles-mêmes, ce sont, par exem = 1 e, les odeurs des fleurs. Aussi, Stratonicus avait-il raison dire : « Que parmi les odeurs, les unes avaient un b parfum; et les autres un parfum agréable. » § 12. reste, les animaux ne jouissent pas en fait de goût d' \_\_\_\_e plaisir aussi complet qu'on pourrait le croire. Ils

sensations. Il faudrait dire plutôt : directement. J'ai ajouté ces mos « quelques sensations ».

§ 11. Ces odeurs qui attirent inl'ame, livre II, ch. 9, p. 227 de ma traduction; et le Traité de la Sensation et des choses sensibles, ch. 5, p. 59, id. - Ne nous affecte qu'in-

pour rendre la pensée tout à fail claire. - Stratonicus. Ce n'el directement. Voir sur la théorie de point un auteur qui ne serait pos l'odeur et de l'odorat, le Traité de connu autrement que par ce parsage; c'est sans doute le musicien dont Athénée, p. 347, rapporte quelques bons mots. Il est d'ailleurs peu célèbre.

goûtent pas les choses qui ne font impression que sur l'extrémité de la langue; ils goûtent surtout celles qui agissent sur le gosier; et la sensation qu'ils ressentent ressemble plutôt à un toucher qu'à une véritable dégustation. Aussi, les gourmands ne désirent-ils pas avoir une langue bien développée; ils désirent plutôt un long cou de cigogne, comme Philoxène d'Eryx. Donc, en résumé on peut dire d'une manière générale que l'intempérance se rapporte tout entière au sens du toucher.

\$13. De même aussi l'on peut dire que l'intempérant est intempérant dans les choses de cet ordre. L'ivrognerie, la gourmandise, la luxure, la débauche et tous les excès de ce genre, ne se rapportent qu'aux sens que nous venons d'indiquer, et qui comprennent toutes les divisions qu'on peut établir dans l'intempérance. § 14. Personne n'est appelé intempérant et débauché pour les sensations de la vue, ni pour celles de l'ouïe ou de l'odorat, même quand les prend avec excès. Tout ce qu'on peut faire contre ces derniers excès, c'est de les blâmer, sans mépriser pour cela celui qui les commet, comme en général on blâme ton tes les actions où l'on ne sait pas se dominer. Mais Pour ne pas savoir se modérer, on n'est pas débauché, bien qu'on ne soit pas sage.

\$\frac{15}{2}\$. L'homme insensible, ou quel que soit le nom dif-

S 42. Sur l'extrémité de la langue. où ce gourmand célèbre est égaleest exact. Il serait curieux de Répétition de ce qui vient d'être savoir par quelles observations les dit, § 9. sociens étaient arrivés à le constaver. - Philoxene. Voir la Morale à vue. Même remarque. - Sans me-

fait de physiologie compa- ment cité. — Au sens du toucher.

§ 14. Pour les sensations de la Sicomaque livre III, ch. 11, § 10, priser celui qui les commet. La

férent qu'on lui donne, est celui qui est incapable, par insuffisance et défaut, d'éprouver des impressions que tous les hommes partagent ordinairement, et qu'ils sentent avec une vraie jouissance. Celui au contraire qui s'y livre avec excès est un débauché. § 16. Tous les hommes, en esset, par une loi de leur nature, prennent plaisir à ces choses; ils en ont des désirs passionnés; et ils ne sont point réellement pour cela, ni ne sont appelés, des débauchés; car ils ne commettent point d'excès, ni par une joie exagérée quand ils goûtent ces jouissances, ni par une affliction sans bornes quand ils ne les goûtent pas. Maion ne peut pas dire non plus que les hommes en généra sont indifférents à ces sensations; car dans l'un et l'aut sens, ils ne manquent, ni de se réjouir, ni de s'affliger ; ils seraient plutôt dans l'excès sous ces deux rappor § 17. Il peut donc y avoir dans ces diverses circonstan soitexcès, soit défaut; et par conséquent aussi, il y a p sibilité d'un milieu. Cette disposition moyenne est meilleure, et elle est contraire aux deux autres. Ainsitempérance est la meilleure façon d'être dans les chosse où la débauche est possible; elle est le milieu dans les plaisirs qui tiennent aux sensations dont nous avons parlé, c'est-à-dire un milieu entre la débauche et l'insensibilité. L'excès en ce genre est la débauche; le défaut opposé, ou n'a pas de nom, ou bien il doit être désigné par l'un des noms précédemment indiqués.

nuance est très-juste et très délicate § 15. Est un débauché. Ou un intempérant.

sionnés. Particulièrement en ce qui regarde les plaisirs de l'amour. \$ 17. Dont nous arons parlé.

tempérant. \$ 17. Dont nous avons parlé. § 16. Ils en ont des désirs pas- Celles du toucher et du goût. Voir es:

12

La

💲 💶 8. On parlera, plus tard, avec plus de précision de la nature des plaisirs, dans ce qui reste à dire de l'intempérance et de la tempérance.

## CHAPITRE III.

De la douceur. Elle se rapporte à la colère; et elle est un milieu entre la dureté, qui s'emporte sans cesse et pour rien, et l'hu-Ilité, qui n'ose jamais s'irriter, même pour les causes les plus legitimes.

\$\frac{1}{2}\$ 1. Il nous faut suivre la même méthode pour ana-1 > ser la douceur de caractère et la dureté. On voit si un Denme est doux par la manière dont il ressent la douleur vient de la colère. Dans le tableau que nous avons cé plus haut, nous opposions à l'homme colérique, dur, grossier, toutes nuances d'une même disposition, l'homme servile et sans jugement. § 2. Ces derniers noms du moins sont ceux qu'on donne le plus ordinaire-

an peu plus haut, § 9. — Par l'un des va oms précédents. Il semble qu'il n'y a eu d'indiqué qu'un seul nom, celui d'insensible. Mais au début du cha pitre, § 5, on a parlé aussi de haut. Voir ci-dessus, livre II, ch. 3, · Pustres et de sauvages. »

le livre VI, ch. 11 et suiv., qui est le livre VII de la Morale à Nicomaque.

Ch. III. Morale à Nicomaque, livre IV, ch. 5; Grande Morale, livre 1, ch. 21.

§ 1. Dans le tableau... tracé plus \$4.— Et sans jugement. L'opposition \$ 18. On parlera plus tard. Dans n'est pas très-régulière; et ce n'est pas tout à fait celle qui a été indiquée dans le tableau cité.

ment à ces gens dont le cœur ne sait pas s'emporter pot les choses qui en valent le plus la peine, et qui, loin de li se soumettent aisément aux outrages, et se montrel d'autant plus bas qu'on les accable davantage de mépris Dans cette douleur que nous appelons la colère, la fro deur qui a peine à s'émouvoir est opposée à l'ardeur qu s'émeut tout à coup. La faiblesse est opposée à la violence et le peu de durée, à la longue durée. § 3. Ici comme pot tous les autres sentiments que nous avons étudiés, il per y avoir excès ou défaut. Ainsi, l'homme irascible et dt est celui qui s'emporte plus violemment, plus vite et plu longtemps qu'il ne faut, dans des cas où il ne le faut pas pour des choses qui ne le méritent point, et pour tout espèce de choses sans discernement. L'homme faible ( servile est tout le contraire. Il est donc clair qu'il y a plat entre ces extrêmes inégaux pour un milieu. § 4. Par cons quent, si ces deux dispositions sont vicieuses et mauvaise évidemment c'est la disposition moyenne qui est la bonne Elle ne devance pas le moment, pas plus qu'elle ne vie après coup; elle ne s'emporte pas pour des choses où ne faut pas s'emporter; et elle ne s'abstient pas d'avo de la colère dans les cas où il faut en ressentir. Si donc douceur est, dans cet ordre de sentiments, la meilleu disposition, c'est qu'elle est une sorte de movenne, et qu l'homme qui est doux, tient le milieu entre l'homme de et l'homme servile.

§ 2. D'autant plus bas. Il semble bassesse et de la servilité. que cet ordre de sentiments n'a rien à faire avec la colère, qui ne peut pas qu'un seul mot dans le texte.

§ 3. Irascible et dur. H n'y être considérée comme l'opposé de la Faible et servile. Même remarque

#### CHAPITRE IV.

De la libéralité. Elle se montre aussi bien dans la perte que dans l'acquisition de la fortune. — La libéralité est le milieu entre l'avarice et la prodigalité. - Nuances diverses de l'avarice.

S 1. La grandeur d'âme, la magnificence et la libéralité aussi des milieux. La libéralité particulièrement se rapporte à l'acquisition et à la perte des richesses. Quand on se réjouit de toute acquisition de fortune plus qu'il ne faut, ou quand on s'afflige de toute perte d'argent plus **qu'il** ne convient, c'est qu'on est illibéral. Quand on sent ces deux circonstances moins qu'il ne faut, c'est qu'on est Prodigue. On n'est vraiment libéral que quand on est dans ces deux cas comme il faut être. Lorsque je dis qu'on est comme il faut être, j'entends ici, comme pour toutes les autres situations, qu'on obéit aux ordres de la droite raison. S 2. Il y a donc possibilité de pécher en ce genre Par excès et par défaut. Or, là où il y a des extrêmes, il y a ussi un milieu; et ce milieu est toujours le meilleur. meilleur étant unique en son espèce pour chaque chose, il s'en suit nécessairement que la libéralité est le milieu entre la prodigalité et l'illibéralité, en ce qui

15 re IV, ch. 4; Grande Morale, afin que l'opposition fût aussi mar-11 re I, ch. 22.

§ 1. C'est qu'on est illibéral. Je

Ch. IV. Morale à Nicomaque, me suis permis l'emploi de ce mot, quée que dans le texte.

§ 2. L'illibéralité. Même observa-

regarde l'acquisition et la perte des richesses. S 3. On sait que ces mots de richesses et d'enrichissement peuvent se prendre en deux sens. Il y a d'abord l'emploi de la chose ou richesse en soi, c'est-à-dire en tant qu'elle est ce qu'elle est; et, par exemple, l'emploi d'une chaussure, d'un manteau en tant que chaussure et manteau. ll v a, de plus, l'emploi accidentel des choses, sans que ceci veuille dire, par exemple, que l'on pourra se servi d'un soulier en guise de balance, mais l'emploi accidente des choses, soit pour en acheter, soit pour en vendre d'autres; et dans ce sens-là, on peut fort bien se servi encore de sa chaussure. S 4. L'homme avide d'argent es celui qui ne s'occupe que d'amasser des écus; et l'argen ainsi accumulé lui devient une possession permanente, au lieu et place de l'usage accidentel qu'il en pouvait faire § 5. L'illibéral, l'avare serait même prodigue dans la ma nière indirecte et accidentelle dont la richesse peut être employée; car il ne poursuit l'accroissement de sa fortun qu'en amassant comme le veut la nature. Mais le pro

tion. Le mot d'avarice que j'aurais pu prendre, et que j'ai pris quelque fois dans la Morale à Nicomaque, est plus spécial dans notre langue; mais il ne rend pas aussi bien l'antithèse qui est dans l'original.

§ 3. Peuvent se prendre en deux sens. Digression justifiée par ce qui suit. - L'emploi de la chose en soi... L'emploi accidentel. On reconnaît ici la distinction fuite plus tard par l'Économie politique, valeur d'usage, valeur d'échange. Ces

Politique, livre I, ch. 3, \$11, de m traduction, 2º édit.

- § 4. Une possession permanente Expression très-ingénieuse et très vrale. - L'usage accidentel qu'il e pouvait faire. Pour se procurer k jouissances et les plaisirs convenables
- § 5. Indirecte et accidentelle. 1 n'y a qu'un seul mot dans le texte qui d'ailleurs est probablement altéré La pensée est fort obscure ; et au cune variante ne m'a permis de l'é claireir. - Comme le veut la nature idées ont été développées dans la Ceci n'est peut être pas très-exact. L'a

digue en arrive à manquer même des choses nécessaires, tandis que l'homme sagement libéral ne donne que son superflu. § 6. Les espèces en ces divers genres diffèrent entr'elles du plus au moins. Ainsi, pour l'illibéral, on distingue le ladre, l'avare, le sordide : l'avare est celui qui craint de donner quoique ce soit; le sordide celui qui cherche toujours à gagner, même au prix de la honte; le ladre celui qui applique tous ses soins à rogner sur les Plus petites choses; enfin, il y a aussi l'escroc et le fripon, qui se laissent aller jusqu'au crime dans leur illibéralité. S 7. De même encore pour le prodigue, on peut distin-Suer le dissipateur, qui dépense avec un absolu désordre, et l'homme insensé, qui ne compte pas parce qu'il ne peut supporter l'ennui de faire un compte de ses dépenses.

accumule surtout de l'argent, bien galus encore que les choses néces-Sta à la vie; et comme le remarque ne le sont dans la nôtre. Les défini-Arist cote dans la Politique, livre I, Cla- 3 - \$16, on peut mourir de faim à ಯೇತ de son trésor, s'il n'y a pas n de l'échanger contre ce dont on a Deroin.

. On distingue. Ces nuances ressortir davantage.

paraissent plus arrêtées et plus précises dans la langue grecque qu'elles tions qui suivent servent du reste à les éclaircir.

§ 7. Le dissipateur... L'homme inscnse qui.... L'opposition ne paraît pas très-frappante. On pourrait la faire

# CHAPITRE V.

De la grandeur d'âme. Définition du magnanime ; il 📁 💮 une ce taine magnanimité dans toutes les vertus. — La gra est le dédain pour bien des choses ; elle s'inquiète = ez pen c rente des sentiments qu'il faut distinguer, pour prendre ce que c'est que la grandeur d'ame ; an se de ce quatre caractères.

§ 1. Pour bien juger de la grandeur d'aine . il faut en rechercher le caractère propre dans les quali és qu'on attribue d'ordinaire à ceux qui passent pour et remagnanimes. Comme tant d'autres choses qui, par leu :- voisinage et leur ressemblance, vont jusqu'à se conformere, lorsqu'elles sont à une certaine distance, la grand ur d'ame peut donner lieu à bien des méprises. § 2. Aus = 1 arrive parfois que des caractères opposés ont les mes apparences : et, par exemple, le prodigue et le lib al, le sot et l'homme grave, le téméraire et le courage ux. C'est

Ch. V. Morale à Nicomaque, le libéral, Ces caracte a ca effet se livre IV, ch. 3; Grande Morale, fivre I, ch. 23.

5 h. Pest donner tien à bien des méprises, Il semble au controire que ver qu'il y a des ca des confonders. Mais en result d'apronaparation d'ame est asser facile à confondent alsement confonders magnanime; et les se velopperest magnanime; et les se velopperest qui suivent ne le process.

qu'ils sont en rapport avec les mêmes objets; et jusqu'à un certain point, ils sont limitrophes. De même que le courageux, le téméraire supporte les dangers; mais celuici les supporte d'une certaine façon; et celui-là, d'une autre; et cette différence est capitale. § 3. Quand nous disons d'un homme qu'il a de la grandeur d'âme, c'est que nous trouvons, ainsi que la forme même du mot l'indique, une certaine grandeur dans son âme et dans ses facultés. On peut même ajouter que le magnanime ressemble beaucoup au magnifique, et à l'homme grave, Parce que la grandeur d'âme paraît être la suite ordinaire de toutes les autres vertus. § 4. Car savoir juger avec un discernement assuré quels sont les biens vraiment grands, et quels sont ceux de mince importance, c'est une qualité plus louables; et les biens qui doivent réellement nous sembler grands, sont ceux que poursuit l'homme qui Le mieux fait pour en sentir tout le charme. § 5. Mais 🔼 🕿 randeur d'âme est la plus propre à nous les faire bien \*PPrécier; car la vertu, dans chaque cas, sait discerner ours avec pleine certitude le plus grand et le moindre; La grandeur d'âme juge les choses comme le sage, La vertu même, nous les imposeraient. Par conséquent,

- 3. Le magnanime ressemble beaucoup au magnisique. Ce rappro- fait... C'est-à-dire l'homme verchement ne parait pas très-exact. La magnanimité est une vertu tout intéquer un peu plus bas.
  - § 4. L'homme qui est le micux
- \$ 5. Et par conséquent... La rieure; la magnificence est au con- conséquence ne semble pas trèstraire tout en dehors. - La suite rigoureuse logiquement; mais il est ordinaire de toutes les vertus. Ceci vrai que la grandeur d'âme prépare et vrai; mais la réciproque ne l'est à toutes les vertus, en nous apprenant mes moins, comme on le fera remar- à dédaigner toutes les petites choses; et réciproquement, les vertus pro-

toutes les vertus sont la suite de la magnanimité, ou la magnanimité est la suite de toutes les vertus.

£

TE

E

O.

9

=

\_\_\_

1

§ 6. Bien plus; il semble que la disposition à dédaigner les choses est un des traits de la grandeur d'âme. D'abord. il n'y a pas de vertu qui, dans son genre, n'inspire à l'homme le mépris de certaines choses même très-grandes, quand elles sont contraires à la raison. Ainsi, le courage fait mépriser les plus grands dangers; car l'homme de cœur pense qu'il y aurait une grande honte à fuir, et que la multitude des ennemis n'est pas toujours redoutable. Ainsi, l'homme tempérant méprise les plus grands et les plus nombreux plaisirs; et l'homme libéral ne méprise pas moins les grandes richesses. § 7. Mais ce qui fait que le magnanime éprouve plus particulièrement ces sentiments, c'est qu'il ne veut s'occuper que d'un très-petit nombre de choses, et de choses qui soient vraiment grandes à ses propres yeux et non pas seulement aux yeux d'autrui. L'homme qui a une grande âme, s'inquiéterait bien plutôt de l'opinion isolée d'un seul individu honnête que de celle de la foule et du vulgaire. C'est ce qu'Antiphon,

duisent la grandeur d'ame, en nous apprenant à pratiquer toujours le bien et le devoir.

§ 6. A dédaigner les choses. Ou mieux: « la plupart des choses », parce qu'en effet il y a très-peu de choses qui méritent que l'ame de l'homme s'en occupe et se passionne pour elles. — D'abord, il n'y a pas de vertu. Développement de ce qui vient d'être dit un peu plus haut.

\$ 7. Que d'un très-petit nombre

de choses. C'est un des traits distinctifs de la grandeur d'ame, et la source de quelques-uns des défauts du magnanime. — Aux yeux d'autrui. Le magnanime, par sa vertu même, s'occupe fort peu de l'impression qu'il produit sur ses semblables. — Antiphon. Ce n'est pas Antiphon le poète dont il est parlé plus loin livre VII, ch. 4, \$ 9, et dans la Rhétorique, livre II, ch. 6, p. 1385, a, 9, de l'édition de Berlin. C'est Antiphon le and il fut condamné, disait à Agathon qui le complimentait de sa défense. En un mot, la négligence pour bien des choses paraît être le signe propre et principal de la grandeur d'âme. § 8. Aussi, pour tout ce qui concerne les honneurs, la vie et la richesse, dont les hommes en géral se montrent si ardemment préoccupés, le magnanime ne pense guère qu'à l'honneur; et il oublie à peu près tout le reste. La seule chose qui pourrait l'affliger, serait d'être insulté et de subir le commandement d'un chef indigne. Sa joie la plus vive, c'est de garder son honneur et de n'obéir qu'à des chefs dignes de lui com mander.

S 9. On peut trouver que dans cette conduite, il ne laisse pas que d'y avoir quelque contradiction, et que terrir tant à l'honneur et dédaigner en même temps la foule et l'opinion, ce sont des choses qui ne s'accordent guères. Mais il faut préciser et éclaircir cette question. § 4 O\_ L'honneur peut être petit ou grand, en deux sens divers; il peut différer, et selon qu'il vous vient, soit de

Sophiste qui fit partie de la tyrannie le sens que je donne comme étant Quatre cents, et dont Thucydide, Aisciple, parle avec admiration VIII. 68, p. 357, édit. de F. Didot. - A Agathon. Le poète, qu'Aristote cite plus d'une fois et qui figure dans le Banquet de Platon. — La négligence pour bien des choses. Sousentendu : « petites ».

§ 8. A des chefs dignes de lui commander. Le texte n'est pas aussi précis; et l'on pourrait entendre que la joie la plus vive du magnanime ou grand. Réflexion admirable. est d'obtenir le pouvoir. J'ai présère - Est vraiment de prix. C'est en

plus conforme à la noblesse du caractère qu'on décrit ici. Le magnanime en effet s'inquiète peu du pouvoir pour lui-même; mais il peut s'inquiéter de savoir à qui il obéit.

§ 9. Tenir tant à l'honneur ct dédaigner... la foule. C'est que le magnanime ne croit pas que la foule soit un bon juge de ces délicates au estions.

§ 10, L'honneur peut être petit

la foule incapable de juger, soit au contraire de gens qui méritent qu'on tiennent compte d'eux, et aussi, selon l'objet auquel il s'adresse. La grandeur de l'honneur ne tient pas seulement au nombre, ni même à la qualité de ceux qui vous honorent; elle tient surtout à ce que l'honneur que l'on reçoit est vraiment de prix. En réalité, le pouvoir et tous les autres biens ne sont précieux et dignes de recherche, que quand ils sont véritablement grands. Comme il n'y a pas une seule vertu sans grandeur, chaque vertu semble rendre les hommes, magnanimes dans la chose spéciale qui la concerne, ainsi que nous l'avons déjà dit. § 11. Mais ceci n'empêche pas qu'il n'y ait, en dehors de toutes les vertus, une certaine vertu distincte qui est la grandeur d'âme, de même qu'on appelle du nom spécial de magnanime celui qui possède cette vertu particulière. Or, comme parmi les biens il y en a qui sont très-précieux, et d'autres qui ne le sont que dans la mesure où nous l'avons dit antérieurement, et qu'en réalité, de tous ces biens, les uns sont grands, et les autres petits; comme réciproquement parmi les hommes, il s'en trouve qui sont dignes de ces grands biens et qui s'en croient dignes; c'est dans leurs rangs

neurs les plus frivoles et à tous d'être dit un peu plus haut, § 5. les mensonges de la flatterie. - § 11. Une certaine vertu distincte. nable de tous ces biens. - Ainsi que haut, livre I, ch. 2, § 2.

cela que se trompe si souvent la va- nous l'avons déjà dit. Ceci est en nité; elle se laisse séduire aux hon- effet une répétition de ce qui vient

Que quand ils sont véritablement Et voilà comment Aristote a pu en grands. Sentiments nobles et éle- saire dans la Morale à Nicomaque vės; mais il n'y a qu'une grande cette admirable peinture. — Où nous ame qui sache faire un choix raison- l'avons dit antérieurement. Voir plus

qu'il faut chercher le magnanime. § 12. Il y a donc ici qu'il faut nécessairement distime uer. D'abord, on peut être digne de grands honneurs et sen croire digne soi-même. En second lieu, il se peut q = 2 on ne soit digne que de très-minces honneurs et qu'on prétende qu'à ceux-là. Enfin, il est possible que les conditions soient à l'inverse dans les deux cas; et j'entends là qu'on pourrait, tout en ne méritant que le plus petithonneur, se croire digne des plus grands; ou qu'en étant réellement digne des plus grands honneurs, on se tente dans sa pensée des plus petits. § 13. Quand on est digne de peu, et qu'on se croit digne de tout, on est **blan**able; car il est insensé, et il n'est pas bien d'accepter des distinctions sans les avoir méritées. Mais on est blâmable aussi, quand on mérite pleinement les avantages vous arrivent, de ne pas s'en croire digne soi-même. S 4. Mais il reste l'homme d'un caractère contraire à ces deux-là, et qui, étant digne des plus grandes distinctions, s croit digne comme il l'est en effet, et qui est capable se rendre à lui-même toute justice. Il n'y a que lui qui ceci mérite des éloges, parce qu'il sait tenir le vrai milieu entre les deux autres.

\$\ \frac{15. Ainsi, la grandeur d'âme est la disposition morale **qui** nous fait apprécier le mieux comment il faut recher-

fausses. On en tirera un pen plus bas dans leur sens. des conséquences pratiques qui ne sont pas sans importance.

\$ 12. Quatre nuances différentes. Ne pas s'en croire digne. Conseils Ces distinctions sont peut-être un très-vrais, mais dont la vanité et la peu subtiles, sans d'ailleurs être modestie pourraient abuser, chacune

§ 1h. Se rendre à lui-même toute justice. Il est toujours fort disticile § 13. Sans les avoir méritées.... d'être juge dans sa propre cause; cher et employer l'honneur et tous les biens honorifiques. De plus, ainsi que nous l'avons reconnu, le magnanime ne s'occupe point des choses qui ne sont qu'utiles. Par conséquent, le milieu qu'il sait garder en tout cela est parfaitement louable, et il est clair que la grandeur d'âme esun milieu comme tant d'autres vertus. § 16. Aussi, nou avons signalé deux contraires dans notre tableau. Le premier, c'est la vanité, qui consiste à se croire digne de plus grandes distinctions quand on ne l'est pas; et des fait, on donne ordinairement le nom de vaniteux à ceux qui se croient dignes, sans l'être réellement, des plus grands honneurs. L'autre contraire est ce qu'on perappeler la petitesse d'âme, qui consiste à ne pas se croir digne de grands honneurs quand on l'est cependant; c'es en effet le signe de la petitesse d'âme, quand on a de avantages qui méritent toute estime, de croire qu'on n'esse digne d'aucune distinction. Donc, de toutes ces considé rations, il résulte la conséquence nécessaire que la grandeur d'âme est un milieu entre la vanité et la petitesse d'âme.

§ 17. Le quatrième caractère, parmi ceux que nous venons d'indiquer, n'est pas tout à fait digne de blâme. Mais il n'est pas non plus magnanime, parce qu'il n'a de

drait autrui.

connu. Ci-dessus, \$ 8.

§ 16. Dans notre tableau. Voir magnanimité que la vanité. plus haut, livre II, ch. 3, § 8. d'ame. La petitesse d'âme n'est pas trouve déjà ces idées.

mais quelquesois on doit savoir se tout à fait ce qu'on dit ici. Le caracdésendre soi-même comme on désen- tère qu'on décrit serait plutôt de la modestie; et à ce compte, il ne serait § 45. Ainsi que nous l'avons re- point blamable. D'ailleurs, la petitesse d'âme est bien plus l'opposé de la

§ 17. Que nous venons d'indiquer. Ce qu'on peut appeler la petitesse Un peu antérieurement, § 42, on

gramdeur en aucun sens; il n'est pas digne de grands honneurs; mais il n'a pas non plus de grandes prétentions; et par conséquent l'on ne peut pas dire que ce soit là un vrai contraire de la magnanimité. § 18. Toutefois on pourrait trouver que se croire digne de grandes distinctions, quand on les mérite en réalité, a bien pour contraire de se croire digne de minces honneurs, quand de fait on n'en mérite pas davantage. Mais a y regarder de près, il n'y a pas ici de contraire véritable, parce que l'homme qui se rend à lui-même cette justice ne saurait **Etre blâmable**, non plus que le magnanime. Il se conduit comme le veut la raison; et dans son genre, il ressemble Parfaitement au magnanime lui-même. Tous deux égaleent ils se jugent dignes des honneurs dont ils sont justeent dignes. § 19. Il pourra donc devenir magnanime, puisqu'il saura toujours se juger digne de ce qu'il mérite. Mais quant à l'autre, qui a de la petitesse d'âme, et qui, etant doué de grands avantages qui méritent tous les homneurs, s'en croit pourtant indigne, que dirait-il donc 8 11 n'était digne véritablement que des plus minces honneurs? Il se croyait vaniteux d'aspirer à de grands honneers; il se le croit encore en songeant à des honneurs dessous de son mérite. § 20. Aussi, l'on ne pourrait pas ecuser quelqu'un de petitesse d'âme, si, n'étant qu'un sample métæque, il se croyait indigne du pouvoir et se Soumettait aux citoyens. Mais on pourrait fort bien adresser

métæques à Athènes étaient des étrangers qui avaient obtenu le Dans quelques cas, ce pourrait n'être permis de séjour et quelques droits que de la modestie; et cette réserve particuliers, sans pour cela avoir serait louable.

§ 20. Un simple métaque. Les le rang et les droits de citoyens. § 19. S'en croit pourtant indigne. ce reproche à celui qui serait d'une naissance illus re, et qui, en outre, placerait le pouvoir très-haut dans se propre estime.

### CHAPITRE VI.

De la magnificence. Elle s'applique uniquement à la dépense et à l'emploi de l'argent. — Elle est une juste mesure entre les deux excès de la prodigalité et de la mesquinerie. — Excerple de Thémistocle. — La libéralité convient aux hommes libres

\$ 1. On n'est pas magnifique pour une conduite et pour une intention quelconque indifféremment; on l'est uniquement en ce qui regarde la dépense et l'emploi de l'argent, du moins quand le mot de magnifique est pris dans son sens propre, et non pas en un sens détourné métaphorique. Il n'y a pas de magnificence possible san dépense. La dépense convenable qui constitue la magnificence, est celle qui est splendide; et la splendeur véritable ne consiste pas dans les premières dépenses venues. Elle consiste exclusivement dans des dépenses nécessaires que l'on pousse à leur dernière limite.

Ch. VI. Morale à Nicomaque, mot avait été, comme dans la nôtre, livre IV, ch. 2; Grande Morale, détourné de son acception directe.

Le mot de magnifique. 11

paraît que dans la langue grecque ce la pensée plus nette,



personne qu'on aime. Le convenable varie également avec la personne, selon qu'elle fait uniquement ce qu'il faut, soit en quantité, soit en qualité; et l'on n'avait pas tort de trouver que la Théorie envoyée à Olympie par Thémistocle ne convenait pas à son obscurité antérieure, et qu'elle eût convenu bien mieux à l'opulence de Cimon. § 5. Lui du moins pouvait faire tout ce que demandait sa position, et il était le seul à se trouver dans le cas où n'était aucun d'eux.

Je pourrais dire de la libéralité ce que j'ai dit de la magnificence; c'est une sorte de devoir d'être libéral, quand on est né parmi les hommes libres.

la dépense. Le texte est ici quelque peu altéré. - Thémistocle. Cornélius Népos atteste que la jeunesse de Thémistocle fut très-orageuse, qu'il perdit sa fortune en dépenses extravagantes, et que son père dût le déshériter. Il parait qu'il avait conservé plus tard quelques-uns des goûts qui l'avaient jadis ruiné. -Cimon. Fils de Miltiade, enrichi par la colonisation de la Chersonèse, voit, dans la langue grecque

venance avant la grandeur même de Voir Plutarque, Vie de Thémistock, V, 4, p. 436, édit. de Firmin Didot.

§ 5. Aucun d'eux. C'est-à-dire aucun de ses contemporains et de ses rivaux; le texte n'est pas aussi précis, et de plus, il est très-altéré; j'ai dû inventer un sens plutôt que je n'ai traduit. - Libéral... parmi les hommes libres. Notre langue a conservé la trace de ce rapprochement, qui existait déjà, comme on le

#### CHAPITRE VII.

De différents caractères. L'envieux, le halneux. — Du respect humain; de l'impudence; de l'amabilité et de la bienveillance; de la gravité et du respect de soi; de la sincérité, milieu entre la fausseté et la jactance; du savoir-vivre et de la politesse dans les relations de société, en ce qui concerne la plaisanterie. - Béflexions générales sur ces diverses qualités et sur ces caractères.

§ 1. De tous les autres caractères qui sont louables ou Dlâmables moralement, on peut dire presque sans excep-Lion que ce sont ou des excès, ou des défauts, ou des mi-Lieux dans les sentiments qu'on éprouve. Par exemple, tels sont l'envieux, et ce caractère odieux qui se réjouit du mal d'autrui. Selon les manières d'être qu'ils ont tous deux, et d'après lesquelles on les dénomme, l'envie consiste à se chagriner du bonheur qui arrive à ceux qui le méritent; la passion de l'homme qui se réjouit du mal d'autrni, n'a pas reçu de nom spécial; mais celui qui la ressent se révèle bien clairement, en se réjouissant des malheurs même les plus immérités. § 2. Le milieu entre ces deux sentiments est le caractère qui n'a que cette

Ch. VII. Morale<sup>1</sup> à Nicomaque, mer ce caractère. L'envieux signific livre IV, ch. 6, 7 et 8; Grande Mo-èale, Byre I, ch. 26, 37, 28 et 29. s'allige du bonheur d'autrui, et celui \$ 1. Via pas reçu de non spécial, qui se réjouit du malheur d'autrui, Dans metre langue, nous n'avons pas II est certain qu'il cèt mieux salu aora plus de mot spécial pour expri-creer un mot particulier.

juste indignation appelée par les anciens N emésis, on l'indignation vertuense, et qui consiste à s' a Miger des biens et des maux d'autrui qui ne sont pas La Carités, et à se réjouir de ceux qui le sont. Aussi n'a-t-on pas manqué de faire de Némésis une déesse.

§ 3. Quant à la pudeur ou respect humain, elle tient le milieu entre l'impudence, qui brave tout, et 12 timidité, qui vous paralyse. Quand on ne se préoccup amais de l'opinion, quelle qu'elle soit, on est impuden t = quand on s'effraie sans discernement de toute opinion, on est timide. Mais l'homme qui a le respect humai 12 et la vraiv pudeur, ne s'inquiète que du jugement des lo mmes qui lui semblent honorables.

S h. L'amabilité tient le milieu entre l'in i milié et la flatterie. Celui qui s'empresse de céder à tou ces les fantaisies de ceux avec qui il se trouve, est un flatteur; celui qui les contredit sans cesse à plaisir, est une sorte d'ennemi. Quant à l'homme aimable et bienveillant, il n'accepte pas avenglément tous les caprices des sens; il ne

\$2. Cette juste indignation. L'original n'est pas aussi précis. —
Appelée par les succians Némeis. CaAppelée par les succians Némeis. Caci portenti à creire que, és le temps
même où ce traite a cété cérrit, le
mot de Némesis avait dejs quede, une
chose d'obsence et de suranne. — Se
réjouir de ceux qui le sont. C'est
alter trop loin que de se réjouir du
mai d'autrui, même quand ce mal
cet marité Mus il est possible que
le preparasion de l'autrui depasse lei
quelque peu sa peusée. La juste inindignation qu'on ressent d'un surcès

\$ 4. L'amabilité = 

unt appleudin
unt appleudin
au clatiment qui fira p le le coupable
sans d'allleurs en épas e sarce de jois
sans d'allleurs en épas es coupe d'une
sans d'allleurs en épas es coupe d'une most uniter par les aux de l'entraine
sans d'allleurs en épas es une temps
d'au que le passible que
dans le texte ; p'ai es se de le par
parague. Paps es en le par
parague. Paps es en le par
l'est force de suranne d'un branche d'une
remarque que plus l'entre d'une
un tappleudin
au clatiment qui fira p le le coupable
sans d'allleurs en épas es une te par
d'autrui, me mot turbuir ajour d'une parague. I son le parague. I son le parague. I son le parague. I son le parague.

Le remarque que plus l'en le le coupable
sans d'allleurs en épas es une de jour d'une de jour d'une d'une d'une d'une d'une de le parague d'une d'u

les combat point tous non plus; mais il recherche en toute occasion ce qui lui paraît le mieux.

\$ 5. La tenue et la gravité sont un milieu entre l'égoïsme, qui ne pense qu'à soi, et la complaisance, qui cherche à Satisfaire tout le monde. Celui qui ne sait rien concéder dans ses rapports avec les autres, et qui est toujours mé-Prisant, n'est qu'un égoïste. Celui qui accorde tout aux tres et se met toujours au-dessous d'eux, est un comisant. Enfin, l'homme grave qui se respecte, est celui accorde certaines choses et n'en accorde pas certaines tres, et qui sait se tenir selon le mérite des gens.

**6.** L'homme vrai et simple, qui, selon l'expression Vallgaire, dit les choses comme elles sont, tient le milieu entre le dissimulé, qui cache tout, et le fanfaron, qui bavarde sans cesse. L'un, qui à bon escient déprécie et rapetisse tout ce qui le concerne, est dissimulé; l'autre, se flatte toujours, est le fanfaron. Mais celui qui sait dire les choses comme elles sont, est l'homme vrai et sincere; et pour prendre le mot d'Homère, c'est un homme

- l'amitié. » Ce mot est trop spécial souvent l'insolence est la suite ou la pour qu'il pût convenir ici. — Ce source de l'égoisme. — L'homme qui lui paratt le mieux. Expression grave qui se respecte. L'original dit insuallisante d'une pense juste.

\$ 5. La tenue et la gravité. Il n'y a que es seul mot dans le texte. - Le texte dit : « l'ironique ». Dans L'égoisme... La complaisance. Les notre langue, ce mot a reçu un sens deax extremes sont assez bien oppo- particulier, qui n'aurait point consés; le milieu est peut-être moins venu en cet endroit. — Est dissimulé. bien Chaoisi. — Et qui est toujours Même observation. — Le mot d'Homeips in a C'est alors autre chose mère. L'expression qui est ici rappeque l'égoisme; c'est aussi de l'in- lée, se trouve en cliet très-frèquemll est vrai d'ailleurs que meut dans Homère.

seulement : « l'homme grave ».

§ 6. Le dissimulé, qui cache tout.

circonspect. En général, l'un n'aime que la vérité; les autres n'aiment que le faux.

§ 7. Un milieu, c'est encore la politesse ou le savoirvivre. L'homme poli tient le milieu entre l'homme rustique et grossier, et le mauvais plaisant, qui se donne tout à tous. De même qu'en fait de nourriture, l'homme difficile et délicat diffère du glouton qui dévore tout, parces que l'un ne mange rien ou peu de chose, et encore avec= peine, et que l'autre engloutit sans discernement tout ce qui se rencontre ; de même, l'homme rustique et grossiera diffère du mauvais plaisant et du bouffon trivial. L'un ne trouve jamais rien qui le puisse dérider; et il reçoit avec rudesse tout ce qu'on lui dit ; l'autre au contraire acceptes tout avec une égale facilité et s'en amuse. Il ne faux. être ni l'un ni l'autre. Mais il faut tantôt admettre ceci. tantôt rejeter cela, et toujours suivant la raison; et tel esl'homme poli qui sait vivre. § 8. En voici bien la preuve « et c'est toujours la même dont nous nous sommes si souvent servi : le savoir-vivre ou la politesse qui mérite vraiment ce nom, et non pas celle qu'on appelle ainsi parsimple métaphore, est en ce genre de choses la façor d'être la plus honnête; et ce milieu est digne de louange. tandis que les extrêmes sont à blâmer. Or, la vraie politesse peut être de deux sortes. Tantôt, elle consiste à bien prendre les plaisanteries, surtout celles qui s'adressent à

§ 8. Dont nous nous sommes si phrase, que j'ai cru devoir ajouter. souvent servi. J'ai ajouté tout ceci — Qui se donne tout à tous. Même pour compléter la pensée. — Ce miremarque. - Il ne faut être ni l'un lieu est digne de louange. Voilà cette ni l'autre. Observation de mœurs preuve que l'auteur a déjà fréquemment employée pour classer les

<sup>§ 7.</sup> Ou le savoir-vivre. Paratrès-délicate; c'est de l'atticisme.

vous, et dans ce cas à pouvoir supporter jusqu'au sarcasme lui-même; tantôt, elle consiste à pouvoir au besoin plaisanter personnellement. Ces deux genres de politesse sont différents l'un de l'autre; et cependant tous les deux sont des milieux. § 9. Car celui qui sait pousser les choses jusqu'à ce point de faire encore plaisir à l'homme de goût, saura, si c'est à ses dépens qu'on rit, tenir le milieu entre le manant qui insulte, et l'homme froid qui ne saura jamais trouver la moindre plaisanterie. Cette définition me paratt meilleure que si l'on disait qu'il faut faire en sorte que le bon mot ne soit jamais pénible pour la personne que l'on raille, quelle qu'elle puisse être; car, il faut plutôt encore chercher à plaire à l'homme de goût, qui reste toujours dans une juste impartialité, et qui est dèslors un bon juge des choses.

\$ 10. Du reste, tous ces milieux, pour être louables, ne sont pas toutefois des vertus, non plus que les contraires sont des vices; car il n'y a pas dans tout cela d'intenni de volonté réfléchie. Ce ne sont là, à bien dire, **Tue** des divisions secondaires de sentiments et de passions; et chacune de ces nuances de caractère, que nous

vertus et les définir. Chacune d'elles un esprit de société très-développé et Erouve placée entre deux vices. très-poli. — De ne pas dépasser cette Tout en étant fort voisins.

\$ 9. Oui insulte. J'ai ajouté ceci. de ces observations; elles attestent Même remarque.

- Sont différents l'un de l'autre. limite. Conseil excellent, mais d'une application assez difficile.

§ 10. Ne sont pas des vertus. Obser-- L'homme froid. Cette expression vation très-juste, et qui était assez nénétaphorique est dans l'original. — cessaire dans un traité de morale. — Qui ne saura jamais... J'ai ajouté D'intention ni de volonté réfléchie. tout ceci. — Ne soit jamais pénible. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. 11 faut remarquer toute la délicatesse — De sentiments et de passions.

venons d'analyser ne sont que des sentiments divers. § 11. Comme ils sont tous naturels et spontanés, on peut les faire rentrer dans la classe des vertus naturelles. Dem reste, chaque vertu, comme on le verra dans la suite de ce traité, est en quelque sorte à la fois naturelle et aussi d'une autre façon, c'est-à-dire accompagnée de prudence et de réflexion. § 12. Ainsi, l'envie, dont nous avons parlé, peu être rapportée à la justice; car les actes qu'elle inspire sont aussi dirigés contre autrui. L'indignation vertueuse, que nous avons également expliquée, peut être rapportée à la justice; et la pudeur, qui vient du respect humain, à... la sagesse, qui tempère les passions; et voilà comment 1 l'on classe aussi la sagesse dans le genre des vertus naturelles. J'ajoute ensin que l'homme vrai et l'homme faux peuvent passer pour avoir, l'un de la sagesse, et l'autre, pour en manquer.

§ 13. Parfois, il se fait que le milieu est plus contraire aux extrêmes qu'ils ne le sont entr'eux. C'est que le milieu ne se rencontre jamais avec aucun d'eux, tandis que les

J'ai ajouté ce dernier mot, que justiqu'il annonce ici se retrouve dans le VIº livre de la Morale à Nicomaque, Morale à Eudème. — De prudence et de réflexion. Il n'y a qu'un seul mot dans l'original.

§ 12. Dont nous avons parlé. Un peu plus haut dans ce chapitre, § 4.

§ 11. Naturels et spontanés. — L'indignation vertueuse. La Nemésis. — Que nous avons également sie ce qui vient d'être dit dans la expliquée. Id., ibid. - Qui tempère phrase précédente. — Dans la suite les passions. J'ai ajouté cette parade ce traité. Je crois que l'auteur a phrase. — Dans le genre des vertus tenu sa promesse; et la discussion naturelles, Le texte est un peu moins

§ 13. Parfois il se fait. Il manque ch.11, § 1, le Ve, comme on sait, de la ici une transition. L'auteur revient, sans le dire, à ses discussions antérieures sur la nature de la vertu, et sur les rapports du milieu qui la constitue avec les deux extrêmes opposés qui y sont contraires.

contraires vont bien fréquemment de pair, et que l'on voit fort souvent des gens qui sont tout ensemble lâches et téméraires, prodigues en une chose et avares en une autre, en un mot qui sont tout à fait en opposition avec eux-mêmes dans de très-vilaines actions. § 14. Quand ils sont ainsi irréguliers et inégaux dans le bien, ils finissent par trouver le vrai milieu, parce que les extrêmes sont en quelque façon dans le milieu qui les sépare et les réunit. Mais l'opposition des extrêmes, dans leurs rapports avec le milieu, ne paraît pas toujours égale dans les deux sens; et tantôt, c'est l'excès qui domine; tantôt, c'est le défaut. § 15. Les causes de ces différences sont celles qu'on a indiquées plus haut. D'abord le petit nombre des gens qui ont ces vices extrêmes; et, par exemple, le très-petit nombre de ceux qui sont insensibles aux plaisirs; et en second lieu, cette disposition d'esprit qui nous fait croire que la faute que nous commettons le plus souvent, est aussi la plus contraire au milieu. § 16. On peut ajouter en troisième lieu que ce qui ressemble davantage au milieu paraît moins contraire; et tel est le rapport de la témérité à la sage assurance, et de la prodigalité à la générosité véritable.

Nous avons parlé jusqu'ici de presque toutes les vertus qui sont dignes d'être louées; c'est maintenant le lieu de traiter de la justice.

§ 14. Par trouver le vrai milieu. tion est bien juste.

Livre 11, ch. 5, § 7.

§ 16. A la sage assurance. Ou au Je ne sais pas trop si cette observa- courage. — Générosité véritable. J'ai ajouté l'épithète. — Nous avons § 15. Qu'on a indiquée plus haut. parlé jusqu'ici. On peut trouver ce résumé bien court et bien insuffisant.

- « (Remarquez que les livres IV., Ve et VI. de la Morale
- » à Eudème sont omis ici, parce que le livre quatrième
- » reproduit en tout, et mot pour mot, le livre cinquième
- » de la Morale à Nicomaque; que le livre cinquième repro-
- » duit le sixième; et qu'enfin le livre sixième reproduit le
- » septième. ) »

Merale à Nicomaque. Cette indication est indispensable, et pour rendre montrer quels étroits rapports unis- grande des copistes.

(Remarquez....) J'ui cru devoir sent la Morale à Eudème et la Motraduire cette observation des anciens rale à Nicomaque. Je crois devoir éditeurs grecs de la Morale à Eu- rappeler, à la suite, le sujet spécial de deme. Tous les manuscrits ne la chacun des trois livres qui manquent donnent pas. Quelques uns se con- ici. On les retrouvera dans le votentent d'indiquer le commencement lume précédent, si l'on veut bien des trois livres; et c'est tout-à-fait le s'y reporter. Les manuscrits n'offrent commencement des trois livres de la d'ailleurs pour ces trois livres que des variantes insignifiantes ; elles ne tiennent absolument qu'à la transcompte de la lacune, et aussi pour cription et à l'habileté plus ou moins

FIN DU LIVRE TROISIÈME.

# LIVRE IV.

THÉORIE DE LA JUSTICE.

Voir la Morale à Nicomaque, Livre V; Tome II, pages 127 et suivantes.

Le Livre IV de la Morale à Eudème en est la reproduction textuelle.

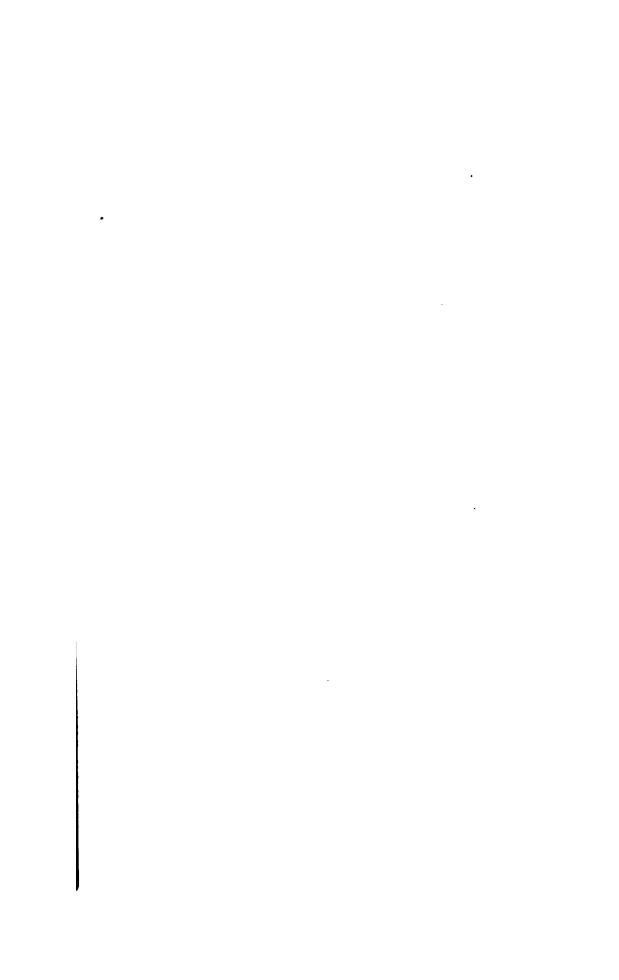

## LIVRE V.

THÉORIE DES VERTUS INTELLECTUELLES.

Voir la Morale à Nicomaque, Livre VI; Tome II, pages 191 et suivantes.

Le Livre V de la Morale à Eudème en est la reproduction textuelle.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| i |  |   |  |

# LIVRE VI.

THÉORIE DE L'INTEMPÉRANCE ET DU PLAISIR.

Voir la Morale à Nicomaque, Livre VII; Tome II, pages 239 et suivantes.

Le Livre VI de la Morale à Eudème en est la reproduction textuelle.

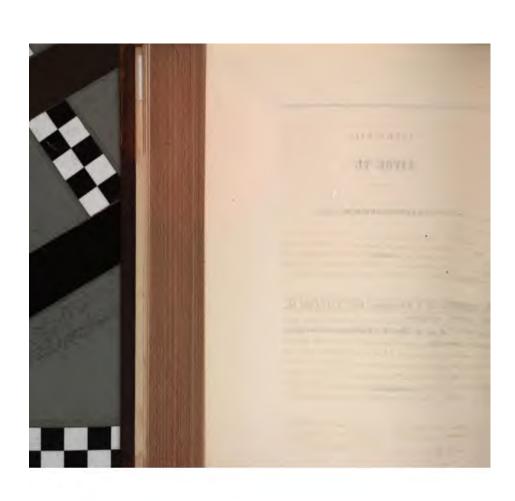

## LIVRE VII.

THÉORIE DE L'AMITIÉ.

### CHAPITRE PREMIER.

De l'amitié. De son importance sociale. — Théories diverses sur l'amitié : l'amitié se forme du semblable au semblable; elle se forme du contraire au contraire. Citation d'Empédocle. In-Su fisance de ces théories. — Citation d'Héraclite. — Théories Qui sondent l'amitié sur l'intérêt, et qui la révoquent en doute.

\$ 1. Il faut maintenant étudier l'amitié, en analysant sa nature et ses espèces, et montrer ce qu'est le véritable ami. Ensuite, il faut examiner si le mot d'amitié peut avoir un ou plusieurs sens; et dans le cas où il en aurait plusieurs, nous demander combien il en a. Nous devrons rechercher aussi comment il faut se conduire en amitié, et quelle est la justice qui doit régner entre les amis. C'est un sujet qui mérite notre intérêt, autant qu'aucune des vertus les plus belles et les plus désirables dont on puisse traiter en morale. § 2. L'objet principal de la politique en effet

Ch. I. Morale à Nicomaque, livre en amitic. Et surtout comment il faut ch. 13.

§ 1. Comment il faut se conduire moral de se séparer d'eux.

VIII, ch. 1; Grande Morale, livre II, rompre avec ses amis, quand on est forcé malheureusement par un devoir

paraît être de créer l'affection et l'amitié entre membres de la cité; et c'est à ce point de vue qu'on a vanter souvent l'utilité de la vertu ; car on ne saurait & longtemps amis, quand on se nuit mutuellement les v aux autres. § 3. De plus, le juste et l'injuste, tout monde en convient, s'exercent surtout entre amis; c' une seule et même chose, à nos yeux, d'être homme bien et d'aimer. L'amitié n'est qu'une certaine dispositi morale; et si l'on voulait faire que les hommes se ci duisissent de manière à ne jamais se nuire entr'eux. semble qu'on n'aurait qu'à en faire des amis, puisque vrais amis ne se font jamais de tort réciproque. S J'ajoute que, si les hommes étaient justes, ils ne ferais jamais de mal; et par suite, on peut dire que la justice l'amitié sont quelque chose ou d'identique ou du mo de très-voisin. S 5. On peut remarquer encore qu'un a nous semble le plus précieux des biens dans la vie; que la privation d'amis, et l'isolement sont la plus te

- § 2. L'affection et l'amitié. Le qu'à en faire des amis. C'est là le texte n'a que ce dernier mot, qui peut sembler un peu fort, si on le prend dans son sens étroit. Peut-être qui puissent l'atteindre. faudrait-il dire d'une manière plus générale « ; l'amour entre les citoyens». Il faut se rappeler quelle haute importance Aristote donne à la politique dans la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 1, \$ 9. — Longtemps amis. Ou plus généralement : « unis ».
- § 3. Surtout entre amis. Le mot d'ami est encore ici bien fort. Il faudrait dire plutôt : «entre les membres elle ne comprenait qu'une très-pa d'une même cité». — On n'aurait partie de la société.

- où vise toute société vraiment di de ce nom; mais il en est bien
- § h. D'identique ou du moin très-voisin. Très-nobles sentime qui de plus sont admirablem vrais.
- § 5. On peut remarquer enci Même observation. Sculement d l'antiquité, cette philanthropie soc nes'appliquait qu'aux hommes lib et comme elle excluait les escla

rible chose, parce que la vie tout entière et toutes les liaisons volontaires ne sont possibles qu'avec des amis. Toute notre existence en effet se passe chaque jour, soit avec des connaissances, soit avec des proches, soit avec des camarades, soit avec nos enfants, nos parents et notre femme. § 6. Mais les rapports spéciaux et les droits multuels qui s'établissent entre amis, ne dépendent que de mous seuls, tandis que tous nos autres rapports avec autrui ont été réglés par les lois générales de la cité, et ne dépendent pas de nous.

S 7. On agite beaucoup de questions sur l'amitié; et d'abord, il y a des gens qui, ne la considérant que sous un point de vue tout extérieur, lui donnent beaucoup trop d'étendue. Les uns prétendent que le semblable est l'ami du semblable ; et de là, les proverbes bien connus :

« Et ce qui se ressemble, un Dieu toujours l'assemble. »

Ou bien: « Le geai va trouver le geai »; ou bien encore : a Le loup connaît le loup; le voleur, le voleur. » § 8. Les naturalistes de leur côté essayent même d'expliquer le système entier de la nature, en supposant cet unique principe que le semblable tend vers le semblable. Et voilà pour quoi Empédocle prétendait, en parlant d'une chienne

<sup>§ 6.</sup> Qui s'établissent entre amis. s'aiment à quelque titre que ce

<sup>§ 7.</sup> Les proverbes bien connus. Les deux premiers sont cités dans la Grande Morale, livre II, ch. 13, ç 2.

<sup>§ 8.</sup> Les naturalistes. Ce terme a Cest-à-dire : « entre des cœurs qui en grec un sens beaucoup plus étendu qu'en français; il désigne tous ceux qui étudient et tentent d'expliquer la nature. Je l'ai préséré à celui de « physiologistes, » qui est dans l'original. - Empédocle. Cette remarque d'Empédocle est citée éga-

qui allait se coucher habituellement sur une image de chienne en terre cuite, qu'elle était attirée là parce que cette image lui ressemblait beaucoup. § 9. Mais si l'on explique ainsi l'amitié, d'autres disent, à un point de vue tout opposé, que c'est le contraire qui est ami du contraire. Tout ce que le cœur adore et désire excite l'affection et l'amitié dans tout le monde. Ce n'est pas le secono qu'aime et désire le seg; c'est l'humide. Et de là comme vers:

« La terre aime la pluie....; »

#### Et cet autre vers :

« Le changement toujours est ce qui plait le mieux, »

C'est que le changement a lieu du contraire au contraire. D'autre part, ajoute-t-on, le semblable est toujours l'ennemi du semblable; car si l'on en croit le poète:

« Sans cesse le potier déteste le potier. »

Et les animaux, quand ils sont à se nourrir des même aliments, se combattent presque toujours.

§ 10. On le voit : toutes ces explications de l'amitic

autre vers. Ce vers est d'Euripide, amenée.

lement dans la Grande Morale, loc. Oreste, v. 234, édition de Firmin laud.; mais avec une légère variante. Didot. Il est encore cité dans la § 9. D'autres disent. Ces autres Morale à Nicomaque, livre VII, ch. philosophes, qu'on ne nomme pas ici, 13, § 9. — Le poète. C'est Hésiode, sont Héraclite et son école. Voir la les Œuvres et les Jours, v. 25. Voir Morale à Nicomaque, livre VIII, ch. la Morale à Nicomaque, livre VIII, 1, § 6. — La terre aime la pluie. ch. 1, § 6. — Et les animaux. L'ob-Vers d'Euripide, id., ibid., et Grande servation est très-vraie. Mais on peut Morale livre II, ch. 13, § 29. — Cet trouver qu'elle est singulièrement

d

321

35

sont fort éloignées les unes des autres, les uns trouvant que c'est le semblable qui est ami, et que le contraire est ennemi :

- « Oui constamment, le moins est l'ennemi du plus ; « Et chaque jour accroît la haine des vaincus. »

Les lieux même où se trouvent les contraires sont séparés, tandis que l'amitié semble rapprocher et réunir les êtres. § 11. D'autres explications opposées soutiennent que les contraires seuls sont amis ; et Héraclite blâmait le poète d'avoir dit :

« Ah! cesse la discorde et des Dieux et des hommes, »

Pour défendre cette opinion, on ajoute qu'il ne saurait y avoir d'harmonie en musique, s'il n'y a pas de grave et d'aigu, pas plus qu'il n'y aurait d'animaux sans le mâle et la femelle, qui pourtant sont des contraires.

§ 12. Voilà donc déjà deux systèmes sur l'amitié. On aperçoit sans peine qu'ils sont bien généraux, et qu'ils sont bien éloignés entr'eux. Mais il y en a d'autres qui sont plus rapprochés des faits et qui les expliquent parfai-

\$ 10. Oni constammant.... Ces ils sont identiques sous le rappport de drax rers sont d'Euripide, Les Phéni-Pespèce.
cièmes, v. 530, eslit. de Firmin Didu.

Sing, v. 530, edit. de Firmin
Dida,

\$11. Hieraclite blamait te poite.
Le poète est Homère, Iliade, chant
VIIII, v. 437. — Qui punctuat sont
des contraires. Les explications sont
des contraires. Les explications sont
collect. Si le maite et la feundle sont
Piquent purplication unicielles. Si le maite et la feundle sont
Piquent purplication. L'eloge est
contraires sous le rapport du sexe, fort exagéré, si ou l'applique aux



tement. Ainsi, d'une part on prétend que les méchants m peuvent pas être amis et que les bons seuls peuvent l'être d'autre part, on soutient le contraire, parce qu'on déclar absurde et monstrueux de supposer que les mères puissen ne pas aimer leurs enfants. § 13. L'affection et l'amou semblent se trouver même dans les bêtes, et l'on en voi souvent qui bravent la mort pour désendre leurs petits § 14. Il est encore d'autres théories qui prétendent fonde L'amitié sur l'intérêt; et la preuve, dit-on, c'est que tou les hommes poursuivent leur utilité propre, tandis qu'il rejettent loin d'eux toutes les choses qui leur sont inu tiles. C'est ainsi que le vieux Socrate disait en crachan sa salive, ou en se faisant couper les cheveux et le ongles, que nous quittons chaque jour toutes ces partie de notre corps jusqu'à ce qu'ensin nous quittions le corp lui-même. Quand il vient à mourir, le cadavre ne ser plus à rien; et on ne le garde que quand il peut êtr encore de quelqu'utilité, comme en Égypte. § 15. Ce dernières opinions du reste paraissent assez opposées au précédentes. Le semblable est inutile au semblable; e

théories qui vont suivre et qui n'ont n'y a de vraie famille dans aucun rien que de très-incomplet. - Et que espèce d'animaux. les bons seuls peuvent l'être. C'est le proverbe latin : Nulla nisi inter Ce sont des théories très-sérieuse bonos amicitia, que j'ai rappelé éga- quoique très-fausses. — Le vieu. lement dans la Morale à Nicomaque, Socrate. Cette expression a été déj Livre VIII, ch. 4,§ 7.— On soutient employée plus haut, livre I, ch. 5 le contraire. Le texte n'est pas aussi § 15.— Comme en Égypte. Où l'on précis; j'ai dû le paraphraser pour embaumait le corps de ses parents le rendre plus clair.

§ 14. Fonder l'amitié sur l'intérêt et où leur momie, dit-on, pouvai § 13. Même dans les bêtes. Ce servir de gage. On ne voit pas bier rapprochement est faux, puis qu'il d'ailleurs en quoi cette citation de rien n'est plus loin de se ressembler que les contraires. Le contraire est ce qu'il y a de plus inutile à son contraire, puisque le contraire détruit son contraire infailliblement. § 16. De plus, on trouve tantôt que posséder un ami est la chose la plus facile du monde; tautôt, on prétend qu'il n'est rien de plus rare que de bien connaître ses amis, et qu'on ne saurait les éprouver sans l'adversité; car alors que vous êtes dans la prospérité tout le monde veut paraître votre ami. § 17. Enfin, il y a des gens qui vont jusqu'à penser qu'on ne peut pas même se confier aux amis qui vous restent dans le malheur, parce que, disent-ils, même alors ils trompent et dissimulent, et qu'ils ne voient, en restant fidèles à l'infortune, qu'un moyen de profiter de l'affection, lorsque plus tard le **bonhe**ur reviendra.

Paroles de Socrate se rapporte à la qui ont soutenu cette opinion. présente discussion.

plutot : «de plus dangereux», d'après ce qui suit.

\$ 46. On trouve tantôt.... Il eût dans le malheur. C'est là une maxime été bon d'indiquer les philosophes digne de Larochefoucault.

Lorsque vous êtes dans la prospérité. \$ 15. De plus inutile. Ce scrait On connaît les vers d'Ovide qui expriment la même pensée.

§ 17. Aux amis qui vous restent

### CHAPITRE II.

Suite de la théorie de l'amitié. Distinction du plaisir et du bien. Le bien doit toujours s'entendre de ce qui est trouvé tel par un me nature bien organisée. - Trois espèces d'amitié: par vertu. par intérêt, par plaisir. La première est la seule vraie ; elle la seule digne de l'homme; l'amitié par intérêt peut se trouver même dans les animaux. — Grandeur et dignité de la véritable amitié; rapport de l'amitié et du plaisir; l'amitié par vertur la seule qui soit vraiment solide; les autres peuvent changer constamment. — Le temps est indispensable pour fonder l'amof tié en l'éprouvant. Citation de Théognis, L'infortune sait naître les vrais amis. — Explication des liaisons assez fréquen entre les méchants et les gens de bien. — On se lie toujours p les bons côtés; et il n'y a pas d'homme qui n'en ait quelque uns.

§ 1. Pour nous, il nous faut adopter la théorie qui tout à la fois reproduira le plus complètement nos opinions en cette matière, et qui résoudra le mieux les questions, en conciliant les contradictions apparentes. Nous atteindrons ce but, si nous démontrons que ces contraires qui nous frappent, sont bien comme ils sont aux yeux de la raison; et cette théorie sera certainement aussi plus d'accord qu'aucune autre avec les faits eux-mêmes. Les oppositions

Ch. II. Morale à Nicomaque, § 1. Sont bien comme ils sont .. livre VIII, ch. 2, 3 et 4; Grande Pensée obscure. — Les oppositions Morale, livre II, ch. 13. des contraires. Même remarque. des contraires n'en subsisteront pas moins, si l'on peut demontrer que ce qu'on a dit est en partie vrai et en partie faux.

S 2. En premier lieu, on se demande si c'est le plaisir ou le bien qui est l'objet de l'amour. En esset si nous ai mons ce que nous désirons, et si l'amour n'est pas autre chose; car,

« On n'est pas un amant, si l'on n'aime toujours; »

et si le désir ne s'applique qu'à ce qui plaît, il s'ensuit qu'en ce sens l'objet aimé est l'objet qui nous est agréable. Mais d'autre part, si l'objet aimé est ce que nous voulons, s'il est l'objet de la volonté, dès-lors il est le bien et non plus le plaisir; et l'on sait que le bien et le plaisir sont des choses fort différentes. § 3. Essayons d'analyser cette idée et d'autres idées analogues, en partant de ce principe que ce qu'on souhaite et ce qu'on veut, c'est le bien, du moins ce qui paraîtêtre le bien. En ce sens aussi, l'agréable, le plaisir peut devenir l'objet de nos vœux, Puisqu'il paraît être un bien d'un certain genre; car les uns jugent que le plaisir est un bien; et les autres, sans le Juger précisément un bien, lui en trouvent du moins l'ap-

Tour ces idées exigeaient plus de qui précède. — Et non plus le plaidere 2 oppement qu'elles n'en ont reçu sir. L'original n'est pas tout à fait jci.

§ 2. On n'est pas un amant. Ce vers Coir le début de la Morale à Nico-405 👟 édit. de Firmin Didot. Il ne maque et le début de la Politique. Ce protete pas du reste que l'amour ne principe est d'ailleurs, comme on soil Que le désir. - S'il est l'objet sait tout Platonicien. - A ce qui de la volonté. J'ai ajouté ces mots paraît être le bien. Cette restriction

aussi précis que la traduction.

§ 3. Ce qu'on veut, c'est le bien. ne sont que la paraphrase de ce n'a ici rien de sceptique, comme dans



du vinaigre ; mais c'est le vin qui plaît le plus à une sensibilité qui n'est point émoussée ni pervertie.

§ 6. Les choses de l'âme sont tout à fait dans le même cas. Les choses qui la charment vraiment ne sont pas celles qui plaisent aux enfants et aux bêtes; ce sont celles qui plaisent aux hommes faits et bien organisés; et c'est en nous rappelant ces deux points que nous discernons et choisissons les choses moralement agréables. § 7. Mais ce que l'enfant et la bête sont à l'homme fait et bien organisé, le méchant et l'insensé le sont au sage et à l'honnête homme. Or, ces deux derniers ne se plaisent que dans les choses conformes à leurs facultés; et ce sont les choses bonnes et belles. § 8. Mais ce mot de bien peut être pris en plusieurs sens; et nous disons d'une chose qu'elle est bonne parce qu'elle l'est en effet; nous le disons de telle autre parce qu'elle est utile et profitable. De même, nous distinguons encore l'agréable qui peut être absolument agréable et absolument bon, de l'agréable qui peut ne l'être qu'à certains égards on n'être en quelque sorte qu'un bien apparent. Tout de même que pour les êtres inanimés nous pouvons les rechercher et les préférer pour ces divers motifs, tout de même aussi pour l'homme. nous aimons l'un parce qu'il est ce qu'il est et à cause de sa vertu; l'autre, parce qu'il nous est utile et serviable; enfin, nous aimons celui-là par plaisir, et uniquement parce

\$ %. Qui plaisent aux hommes...

\$ 7. Le néchant et l'insensé.

\$ 6 conganisés. Lu mesure n'est peut

\$ comparaison ingénieuse et trais.

\$ 8. Pris en plaiséurs sens. El

\$ 8. Pris en plaiséurs sens



qu'il nous est agréable. L'homme que nous aimous devient notre ami, quand, aimé par nous, il nous rend affection pour affection; et que de part et d'autre, on sait l'amour qu'on se porte.

§ 9. Il y a donc nécessairement trois espèces d'amitié, qu'on aurait tort de réunir et de confondre en une seule, ou de considérer comme des espèces d'un seul et même genre, ou bien plus encore de désigner d'un nom commun. On rapporte en effet à une désignation unique et première toutes ces sortes d'amitié. C'est comme l'expression de médical, qu'on emploie de manières très-diverses. Ainsi, l'on peut tout à la fois appliquer ce terme, et à l'esprit que le médecin doit avoir pour exercer son art, et au corps que le médecin doit guérir, et à l'instrument qu'il emploie, et à l'opération qu'il doit faire. Mais à proprement parler, c'est le terme initial qui est le terme exact. § 10. J'entends par le terme initial et premier celui dont la notion se retrouve dans tous les autres; et, par exemple, l'expression d'instrument médical, ne veut dire que l'ins-

nous rend affection pour affection. livre VIII, ch. 2, § 4.

Cette conséquence ne découle pas parfaite amitié, à l'amitié par vertu. très-logiquement de ce qui précède, toute vraie qu'elle est d'ailleurs. cependant ce qu'on fait ordinairement ; et de la dans le cours de la question.

peuvent causer des équivoques et vie, une foule de mécomptes et de couvrir des systèmes très-différents. regrets en amitié. - C'est comme - Un bien apparent. Et faux. - It l'expression de médical. Cet exemple assez bizarre se retrouve aussi dans Cette pensée n'est pas suffisamment la Grande Morale, livre II, ch. 13, amenée. Voir la Morale à Nicomague, \$45. - Qui est le terme exact. De même, pour le mot d'amitié ; il n'est § 9. Il y a donc nécessairement, exact que quand il s'applique à la § 10. J'entends par le terme initial. Cette explication peut être utile De désigner d'un nom commun. C'est pour éclaireir la pensée ; mais elle ne se rattache pas assez directement à la

trument dont se sert le médecin, tandis que dans la notion du médecin, il n'y a pas celle de l'instrument. On ne songe partout qu'au primitif. § 11. Mais comme le primitif est aussi l'universel, on prend le primitif universellement; et de là vient l'erreur. Voilà par suite ce qui fait encore que, pour l'amitié non plus, on ne peut pas expliquer tous les faits par un terme unique; et du moment qu'une seule et unique notion ne convient plus pour expliquer certaines amitiés, on déclare que ces amitiés-là n'existent point. Elles n'en existent pas moins cependant; seulement, elles n'existent pas de la même façon, § 12. Mais quand cette primitive et véritable amitié ne s'applique pas bien à telles ou telles amitiés, parce qu'elle est universelle en tant qu'elle est primitive, on se croit quitte pour dire que les autres ne sont pas de l'amitié. § 13. C'est qu'il y a plusieurs espèces d'amitiés ; et telle amitié qu'on nie rentre toutefois dans celles qu'on vient d'indiquer. L'amitié, répétons-le donc, peut se partager en trois espèces qui reposent sur des bases différentes : l'une sur la vertu, l'autre sur l'intérêt, et la dernière sur le plaisir.

S 14. La plus fréquente de toutes les amitiés est l'amitié par intérêt. Le plus ordinairement les gens s'aiment parce qu'ils sont utiles les uns aux autres; et ils

\$11. Est auxil l'universel. C'estdestire que ce même terme sert à
peu utile de ce qui vient d'être dit.
\$43. Se parteger en trois explecs,
ser tre-differentes, quoique comles sons une scule et même dénaprisonaire, — L'erreur, En d'autres
remarquer, dans la Morale à Nico24

s'aiment jusqu'à cette limite. C'est comme dit le p verbe:

« Glaucus, il te soutient jusqu'à ce qu'il te frappe.

## Ou bien encore:

« Athènes méconnaît et déteste Mégare. »

§ 15. L'amitié par plaisir est celle des jeunes gens, qui ont un sentiment si vif du plaisir; c'est là ce qui fait que leur amitié est si variable; car le plaisir varie avec les âges et avec les goûts divers que l'âge amène. 💲 16. L'amitié par vertu est l'amitié des hommes les plus distingués et les meilleurs. On le voit donc : l'amitié des gens vertueux est la première de toutes; elle est une réciprocité d'affection; et elle résulte du libre choix qu'ils font les uns des autres. L'objet aimé est aimable celui qui l'aime; et l'ami se fait aimer de celui qu'il aime - ... en lui donnant sa tendresse. § 17. Mais l'amitié ain conçue ne peut exister que dans l'espèce humaine, par que l'homme est le seul être capable de comprendre l'intention et le choix. Les autres sortes d'amitiés se retrouven aussi dans les animaux, qui peuvent avoir jusqu'à un

maque et dans la Grande Morale. moins précis. - Athènes méconnaît.. plus développées. Ceci faisait saus doute allusion à thènes et de Mégare.

vent répétée.

§ 46. L'amitié par vertu... Toutes § 14. Comme le dit le proverbe : ces idées se retrouvent dans la Morale Glaucus... L'original est un peu à Nicomaque, où elles sont beaucoup

§ 17. De comprendre l'intention. quelqu'évènement de l'histoire d'A- L'expression est peut-être un peu étroite. L'animal peut comprendre § 15. Leur amitie est si variable, aussi l'intention dans bien des cas; Observation très-vraie, et très-sou- mais il ne comprend pas les choses du cœur. — Se retrouvent aussi

certain point l'idée de l'intérêt ; les animaux privés l'épronvent pour l'homme, comme d'autres animaux l'éprouvent entr'eux. C'est ainsi que le roitelet est lié avec le crocodile, si l'on en cnoit l'assertion d'Hérodote; et les devins rapportent des associations et des accouplements pareils entre les animaux qu'ils observent.

§ 18. Les méchants ne peuvent être amis les uns des autres que par intérêt et par plaisir. § 19. Et si l'on considère que la première et véritable amitié n'est jamais à leur usage, on peut soutenir qu'ils ne sont pas amis. Le tnéchant est toujours prêt à nuire au méchant; et quand on se nuit les uns aux autres, c'est qu'on ne s'aime pas mutuellement. § 20. Toutefois, il est certain que les méchants s'aiment ; seulement, ils ne s'aiment pas de la première et suprême amitié. Mais ils peuvent encore s'aimer suivant les deux autres; et on les voit sous l'attrait du plaisir qui les unit, supporter les torts qu'ils se font réciproquement, exemple que donnent si souvent les débauchés. § 21. Il est vrai que ceux qui ne s'aiment que par plaisir ne semblent pas de vrais amis les uns pour les autres, quand on veut examiner ces liaisons d'un peu

dans its naimaux. Comparaison trèscontestable; ces rapprochements Firnin Didot.

Exity les animaux et l'homme sont
presque lonjours faux. — L'idée de leur intéles animaux aient l'idée de leur intéles animaux aient l'idée de leur intéles atimaux aient l'idée de leur intéles rémaux aient l'idée de leur intéles rémaux aient l'idée de leur intéles révit eu leurent, ils democrate et ils
"attacient là où leur instinct les
auxerit qu'ils res sont pos
mis, Ceserait reduire l'amitié à une
soule espèce, contrairement à ce qui
sauch, et une sorte de hien-être.

— Lusert un d'Hérodote. Enterpe,

— Lusert un d'Hérodote. Enterpe,



près, parce que l'amitié qui les unit n'est pas la premie amitié. Celle-ci est la seule qui puisse être solide: l'autre ne l'est pas. L'une est vraiment de l'amit comme je l'ai dit; l'autre ne l'est point, et ne vient q bien loin après elle.

S 22. Ainsi donc, ne considérer l'ami que sous ce se et unique point de vue, c'est vouloir faire violence a vue faits et se réduire à ne soutenir que des paradoxes; carest impossible de comprendre toutes les amitiés sous un me seule définition.

S 23. La solution qui reste, c'est de reconnaître qui en un sens la première amitié est la seule amitié réelle = et qu'en un sens différent, toutes les autres amitiés existent aussi, comme celle-là, non pas du tout confondues dans une homonymie équivoque et avant entr'elles un rapport quelconque et de hasard; non pas formant une se me espèce; mais comme se rapportant toutes à un terme supérieur. § 24. Mais comme le bien absolu et le plaisir absolu sont une seule et même chose, et qu'ils toujours ensemble, si rien ne s'y oppose, le véritable l'ami absolument parlant, est aussi le premier ami, l'ami

de le dire.

§ 21. N'est pas la première amitie. Répétitions inutiles, et qui peuvent nymie équiroque. Il semble que tor obscurcir la pensée loin de la rendre les développements antérieurs e plus claire. — Comme je l'ai dit. suffi amplement à mettre cette is L'auteur lui-même s'aperçoit com- dans tout son jour. - A un s bien il se répète.

Plus haut, on les a comprises asser les renfermer.

intérêt ou plaisir, comme on vient fréquemment sous un seul non, ce n'est sous une définition unique

\$ 23. Confordues dans une homo terme superieur. Qui plus large § 22. Sous une seule définition. les autres termes inférieurs, peut

dans le sens initial de ce mot. C'est celui qui doit être recherché uniquement pour lui-même. Or, il faut bien nécessairement qu'il ait ce mérite à nos yeux; car on vent en général les biens qu'on désire, en vue de soi ; et dès-lors, il y a nécessité qu'on veuille être choisi soi-même avec cette qualité éminente. § 25. Le véritable ami nous est donc de plus absolument agréable ; et voilà comment un ami, à quelque titre qu'il le soit, paraît toujours nous

§ 26. Mais insistons un peu sur ce point, qui est le fond même de la question. L'homme aime-t-il ce qui est bon pour lui, ou ce qui est bon en soi et absolument? L'acte même d'aimer n'est-îl pas toujours accompagné de plaisir, de telle sorte que la chose qu'on aime nous est aussi toujours agréable? Ou bien, peut-on contester ces principes 7 Le mieux sans doute serait de réunir ces deux choses et de les fondre en une seule. D'une part, ce qui n'est pas absolument bon et peut devenir absolument manyais dans certain cas, est à fuir. Mais d'autre part, ce Tui n'est pas bon pour l'individu n'a aucun rapport avec cet individu. Ce qu'on cherche précisément, c'est que les biens absolus restent encore des biens pour l'individu personnellement. § 27. Certainement, le bien absolu est désirable et l'on doit le rechercher; mais pour soi-même ce

tali vre trop peu entr'elles; mais les dire, de ne trouver hon pour soi-

qu'on recherche est ce qui est bien pour soi : c'est son bien personnel; et il faut faire en sorte que ces deux biens s'accordent. Or, il n'y a que la vertu qui les puisse accorder; et la politique en particulier procure cette utile harmonie à ceux qui ne l'ont pas encore en euxmêmes, pourvu que le citoyen qu'elle forme soit préalablement bien disposé et prêt à la suivre en sa qualité d'homme; car, grâce à sa nature, les biens absolus seront aussi des biens pour lui individuellement. § 28. Par les mêmes motifs, si l'homme qui aime une femme est laid et qu'elle soit belle, c'est le plaisir qui est le chemin des cœurs; et par une conséquence nécessaire, le bien doit nous être agréable et doux. Quand il y a désaccord en ceci, c'est que l'être n'est pas encore tout à fait bon; et il reste sans doute en lui une intempérance qui l'empêche de se dominer; car ce désaccord du bien et du plaisir, dans les sentiments qu'on éprouve, c'est précisément l'intempérance.

§ 29. Si donc la première et véritable amitié est fondée sur la vertu, il en résulte que ceux qui la ressentent sont eux aussi absolument bons. Et ils ne s'aiment pas seulement, parce qu'ils se sont réciproquement utiles; ils

la société dont on fait partie. civile ne fait que développer en lui.

\$ 28. Si l'homme qui aime une se gouverner soi-même.

même que ce qui est bon absolu- femme. Il n'y a rien dans ce qui précède qui justifie cette comparaison. § 27. La vertu politique. C'est-à- Les idées de tout ce passage semblent dire, la vertu que l'on a dans ses trop peu liées entr'elles; elles sont rapports avec les autres membres de assez délicates; mais le texte est sans doute altéré. — Que de l'intempé-Préalablement bien disposé. Doué rance. En prenant ce mot dans le de certaines qualités, que la société sens le plus large. L'intempérance ainsi comprise est une impuissance à

S'aiment encore d'une autre façon. Car le bien peut s'enlendre ici en deux sens : ce qui est bon pour telle personne spécialement, et ce qui l'est d'une manière absolue. § 30. Si l'on peut faire cette distinction pour l'utile, on peut en faire une toute pareille pour les dispositions morales, dans lesquelles on peut être. Car ce sont des choses fort différentes que d'être utile d'une manière absolue et de l'être pour tel individu en particulier; et il y a grande différence, par exemple, à faire de l'exercice, ou à prendre des remèdes pour rétablir la santé. § 31. J'en conclus que la vertu est la vraie qualité de l'homme. En effet, on peut ranger l'homme parmi les êtres qui sont bons par leur propre nature; et la vertu de ce qui est bon par nature, c'est le bien absolu, tandis que la verta de ce qui n'est pas naturellement bon, n'est qu'un bien purement individuel et relatif.

§ 32. Il en est de même aussi pour le plaisir. Mais encore une fois, la question vaut la peine qu'on s'y arrête; et il nous faut savoir si l'amitié est possible sans plaisir; de quelle importance est cette intervention du plaisir dans l'amitié; en quoi consiste l'amitié précisément; et ensin si l'amitié pour quelqu'un peut uniquement se former parce qu'il est bon, sans que d'ailleurs il nous plaise; ou si l'amitié peut être empêchée rien que par ce

<sup>\$ 29.</sup> S'entendre... en deux sens. C'est précisément ce qui vient d'être dit quelques lignes plus haut.

peut être nuisible dans certains cas; par exemple, si l'on se porte mal.

<sup>\$ 31.</sup> J'en conclus. La consé-

quence n'est pas du tout rigoureuse, quelque vraie que soit la théorie. -Qui sont bons par leur propre na-\$ 30. A faire de l'exercice. Qui ture. Principe très-vrai, et qu'ont méconnu plusieurs systèmes, celui de Hobbes entr'autres.

<sup>\$ 32.</sup> Si l'amitié est possible sans

motif. D'autre part, aimer se prenant en deux peut se demander si c'est parce que l'acte mên est bon qu'il ne paraît jamais être dénué de plai Une chose évidente, c'est que, de même que science, les théories qu'on vient de découvrir qu'on vient d'apprendre, causent le plus sensit de même aussi nous nous plaisons à revoir et nattre les choses qui nous sont familières; et la est de part et d'autre absolument identique. Ains qui est bien absolument est aussi par une loi de absolument agréable; et il plaît à ceux pour bon. § 34. Voilà pourquoi les semblables se vite l'un à l'autre, et comment l'homme est c de plus doux à l'homme. Or, si les êtres se pla même quand ils sont incomplets, à plus fort plaisent-ils quand ils sont tout ce qu'ils doive l'homme vertueux est un être complet, s'il en fí l'acte d'aimer est toujours accompagné du 1 procure la connaissance de l'affection réciproqu porte, il est clair que, d'une manière générale dire de la première et suprême amitié, qu'elle es

plaisir. Question subtile, et qui n'est plaisons à revoir. Per que d'assez mince intérêt. — Se prenant en deux sens. Il eût été nécessaire d'indiquer précisément ces deux plus doux à l'homme. E sens, parce qu'on peut les interpréter de manières très-différentes.

§ 33. Qu'on vient de découvrir. Le que l'homme est l'ennen texte n'est pas aussi précis. — Et les faits qu'on vient d'apprendre. ment éclairé. - Un Même remarque. J'ai dû paraphraser proque... Définition : plutôt que traduire. - Nous nous l'amitié.

développées et qui reste

§ 34. L'homme est c mille ans de distance, de la civilisation chréti-Le philosophe payen e

réciproque de choses absolument belles et agréables, qu'on recherche uniquement parce qu'elles sont belles et agréables en soi. § 35. L'amitié à cette hauteur est précisément la disposition morale d'où vient ce choix et cette préférence. Son acte même est toute son œuvre, et cet acte n'a rien d'extérieur; il se passe tout entier, dans le cœur de celui qui aime, tandis que toute puissance est nécessairement extérieure; car, ou elle s'exerce dans un autre être, ou elle n'existe qu'à la condition que cet autre être existe. Voilà pourquoi aimer, c'est jouir, tandis que ce n'est pas jouir que d'être aimé. § 36. Etre aimé, c'est l'acte de l'objet qu'on aime; mais aimer est l'acte propre de l'amitié. Cet acte-là ne peut se trouver que dans l'être animé, tandis que l'autre peut se trouver aussi dans l'être inanimé, puisque les êtres inanimés et sans vie Peuvent aussi être aimés. § 37. Mais puisqu'aimer en acte l'objet aimé, c'est se servir de cet objet en tant qu'on l'aime, et que l'ami est aimé par son ami en tant qu'ami, et non point, par exemple, en tant que musicien ou que médecin, le plaisir qui vient de lui, en tant qu'il est ce Til est, peut s'appeler justement le plaisir de l'amitié. L'ami aime l'ami pour lui-même et non pas pour autre chose Pe lui; et par conséquent, s'il n'en jouit pas en tant

\$ 35. Toute puissance est nécesscirement extérieure. Quand elle se réalise, et qu'elle passe à l'acte.

§ 36. Aimer est l'acte propre de l'amitié. Observation profonde, et qui est tout à fait conforme aux principes généraux du péripatétisme. — On aime aussi les êtres inanimés.

Ceci n'est peut-être pas très-juste. On n'aime point les choses comme on aime les personnes, et il fallait constater cette différence. Il est par trop évident d'ailleurs que les choses ne sont qu'aimées, et qu'elles n'aiment point.

§ 37. Et par consequent.... La

qu'il est vertueux et bon, la liaison qui les unit n'est pas la première et parfaite amitié. S 38. Il n'y a point d'ailleurs de circonstance accidentelle qui puisse embarrasser les amis, plus que leur vertueuse liaison ne leur donne de bonheur. Ainsi, je suppose que l'ami sente quelqu'odeur insupportable, on pourrait bien le quitter; mais on n'en aurait pas moins d'amitié pour lui, par la bienveillance qu'on lui porte, quoi qu'on n'eût plus avec lui de vie commune.

Telle est donc la première et parfaite amitié, ainsi que tout le monde en convient.

S 39. Quant aux autres, c'est sur la mesure de celle-là qu'elles font l'effet de l'amitié, et qu'on les discute en les en rapprochant. L'amitié paraît en général quelque chose de solide, et celle-là est la seule qui le soit réellement. Il n'y a de solide que ce qui a été mis à l'épreuve; et les seules choses qui la supportent comme il faut, et vous donnent pleine assurance, sont celles qui ne viennent ni vite ni facilement. § 40. Il n'y a pas d'amitié solide sans confiance; et la confiance ne se forme qu'avec le temps; car il faut éprouver les gens pour les bien apprécier, et comme dit Théognis:

- · Pour connaître les cœurs, il vous faut plus d'un jour ;
- « Essayez les humains comme un bœuf au labour. »

pensée soit vraie.

§ 38. De circonstance accidendentelle. Il peut arriver neme que vation très-pratique. ces circonstances dont on parle ici.

déduction des idées n'est pas logique- que la rendre plus vive. On soigne ment très-rigoureuse, bien que la d'autant plus son ami qu'il a plus besoin de vous.

§ 39. Il n'y a de solide... Obser-

§ 40. Comme dit Théognis, Voir loin de refroidir l'amitie, ne fassent : les seutences de Théognis, vers 125.



26

ز کے۔

I (2)

9£

T E J

**a** ≤

- 1

لد

**9 5** 

e I

**e** =

94

II

25

25

ic

**8**

= 4

3=

Il n'y a pas non plus d'amis sans le temps; sans lui, on n'a que la volonté d'être amis ; et cette simple disposition est prise le plus souvent, sans qu'on s'en rende compte, pour de l'amitié réelle. § 41. Car il suffit qu'on soit tout disposé à devenir amis, parce que déjà l'on se rend tous les services mutuels que l'amitié exige, pour penser qu'on plus seulement la volonté d'être amis, et qu'on l'est en effet. Mais il en est ici de l'amitié comme de tout le reste; on ne guérit pas seulement pour vouloir guérir; et il me suffit pas davantage de vouloir être amis pour l'être reellement. § 42. La preuve c'est que ceux qui sont dans cette disposition les uns à l'égard des autres, et ne se sont aisément accessibles au sou pçon. Dans les choses, au contraire, où l'on s'est donné tuellement sa mesure, on ne se laisse pas aisément aller à la défiance; mais dans les choses où l'on ne s'est Pas encore éprouvé, on se laisse assez facilement perstader, quand les calomniateurs apportent des faits de que vraisemblance. § 43. Il est évident aussi que l'amitié même à ce dégré, ne se produit pas dans le des méchants; car le méchant n'éprouve de confiance pour personne. Il est malveillant pour tout le

Ceci est vrai; mais suivant l'âge, suivant les caractères et les circonslances, les amitiés se forment plus ou moins vite.

\$44. On ne guérit pas seulement pour souloir guérir. La comparaison n'est pas très-juste, en ce que la volonté a bien plus d'action sur l'amité et les sentiments qui la forment, que sur la guérison d'une maladie. § 42. Sont aisément accessibles au soupçon. Dans la Morale à Nicomaque, loc. laud. C'est là aussi la pierre de touche de la véritable amitié; cette théorie peut se vérifier fréquemment dans la pratique de la vie.

§ 43. Il est malveillant pour tout le monde. La malveillance générale monde; et il mesure tous les autres d'après lui-même. Aussi, les bons sont-ils bien plus faciles à tromper, à moins qu'ils ne soient sur leurs gardes et n'aient défiance par suite d'une expérience antérieure. S 44. Voilà encore pourquoi les méchants préfèrent toujours à un ami les choses qui satisfont leur mauvaise nature. Il n'en est pas un qui aime plus les personnes que les choses; et par conséquent, ils ne sont jamais amis véritables; car ce n'est pas avec des sentiments de ce genre que tout devient commun entre amis. L'ami n'est pris alors que comme surcroît des choses, et ce ne sont pas les choses qui sont prises comme surcroît des amis.

\$ 45. Une autre conséquence, c'est que la première et parfaite amitié ne peut jamais s'adresser qu'à un trèspetit nombre de personnes, parce qu'il est difficile de mettre à l'épreuve un grand nombre de gens. Pour les bien connaître, il faudrait vivre longtemps avec chacun d'eux, et l'on ne doit pas non plus traiter un ami comme on traite un vêtement. § 46. Il est vrai qu'en toute circonstance, il appartient à un homme sensé de choisir entre deux choses la meilleure; et certainement, si l'on fait longtemps usage d'une chose moins bonne, et qu'o-

d'un cœur méchant, ou tout au moins reuse et très-juste. d'un esprit faux. - Les bons sont.... plique les succès trop fréquents, nécessité de l'épreuve, pour que mais passagers, des méchants.

que les choses. Parce que le fonds du à-dire, le changer sans motif exméchant, c'est l'égoïsme. — Comme un pur caprice.

et sans cause est le signe infaillible surcroit des choses. Expression

\_

§ 45. Une autre comséquencefaciles a tromper. C'est ce qui ex- ce qui a été dit plus haut ser la mitié soit solide et véritable. § 44. Qui aime plus les personnes Comme on traite un vêtement.

n'ait pas encore essayé celle qui est meilleure, on fera bien d'essayer cette dernière. Mais il ne faut pas aller prendre un inconnu dont on ignore encore s'il vant rnieux, à la place d'un ancien ami. Il n'y a pas d'ami sérieux sans épreuve ; l'ami n'est pas l'affaire d'un seul jour; et il y faut bien du temps. De là vient ce proverbe bien connu du Boisseau de sel, c'est-à-dire qu'il fant avoir mangé un boisseau de sel avec quelqu'un avant d'en répondre. § 47. C'est qu'il ne faut pas simplement que l'ami soit bon d'une manière absolue ; il faut encore qu'il soit bon pour vous ; sans cela, cet ami ne deviendrait Das votre ami. On est bon, absolument parlant, par ce senl motif qu'on est bon; mais on n'est ami que parce qu'on est bon aux yeux d'un autre. On est absolument bon et absolument ami, quand ces deux conditions se rencontrent et s'accordent ; à savoir que ce qui est abso-Lument bon le devienne aussi relativement à un autre. Et Par suite, ce qui est absolument bon devient utile à un autre, pourvu que cet autre, sans être absolument bon I ri-même, le soit cependant pour son ami. § 48. Être l'ami de tout le monde empêche même d'aimer ; car il

Les cours qui changent si vite et si voux. — Qu'autant qu'il est utile, a la seignent d'affection, ne sont guère concepnises d'une réelle amitié. — Du Besiasseu de sel. Voir la Morale à Ni-qu'un reconnaît et qu'on admire dans un autre, peul ne pas étre à 547. Qu'il soit éon peur voux. Il voir usage, si cel autre n'est pas verad justice à leur vertu sans en le aimer. On verad justice à leur vertu sans en le aimer. On verad justice à leur vertu sans en le counte de leur peur le sire usage. C'est qu'ils sout bous



n'est pas possible d'agir à la fois à l'égard de tant de gens.

§ 49. Il est clair d'après tout cela qu'on a eu raison 🔁 e dire que l'amitié est quelque chose de solide, comme bonheur est quelque chose d'indépendant; et je répete qu'on a eu bien raison, parce qu'il n'y a que la nature de solide, et que les choses extérieures ne le sont jamenis. § 50. Mais on a dit bien mieux encore que la vertu dans la nature, que c'est le temps qui montre si l'ora aimé sincèrement, et que l'infortune éprouve les annis bien plus que la prospérité. C'est en effet dans les circonstances pénibles qu'on reconnaît évidemment sa biens sont communs entre amis; car alors les amis tables sont les seuls qui, sans s'inquiéter des biens et maux auxquels notre nature est si sensible, et qui sopt matière habituelle du malheur et du bonheur des homm présèrent la personne même de leur ami, et ne regarde point à savoir si ces biens ou ces maux existent n'existent pas. § 51. L'infortune découvre ceux qui m sont pas des amis véritablement, et qui ne l'ont été que par un intérêt passager. Ainsi, le temps les révèle égale

C'est ce que Molière a si admirablement exprimé dans le Misanthrope: « L'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait ».— D'agir à la fois. D'être ami actuellement et réellement.

§ 49. Il n'y a que la nature de solide. On voit dans quel sens restreint est pris ici le mot de nature.

§ 50. La vertu est dans la nature. Pour l'homme en particulier, la vertu est sa nature propre ; et il n'est mé-

chant qu'en violant les lois les plus certaines de son être. — Si les biens sont communs entr'amis. Cette communauté de sentiments, et au besoin cette communauté de biens, étant une marque certaine d'une incontestable amitié. — Sans s'inquiéter des biens et des maux. Expression insuffisante d'une pensée très-noble et très-vraie. — Préfèrent la personne même. Expression simple et forte.



ment les uns et les autres; il révèle les vrais et les faux amis. On ne voit pas sur le champ qu'un homme ne vous est attaché que par intérêt; mais on distingue assez vite celui qui platt, bien qu'on ne puisse pas dire non plus qu'il suffise d'un instant pour reconnaître celui qui doit vous plaire absolument. On pourrait assez bien comparer les hommes aux vins et aux aliments. On en sent la donceur sur le champ; mais avec un peu plus de temps, l'objet devient désagréable, et il cesse de plaire au goût. Il en est tout à fait de même pour les hommes ; et ce qui en eux est agréable absolument, ne se reconnaît qu'à la fin et avec le temps. § 52. Le vulgaire lui-même pourrait se convaincre de la justesse de cette observation, d'abord d'après les faits qu'on peut observer dans la vie; mais en outre, on peut voir qu'il en est ici comme de ces boissons qui semblent plus douces que d'autres, non pas préciséanent qu'elles soient agréables par la sensation qu'elles Connent, mais seulement parce qu'on n'y est pas habitué et qu'elles trompent au premier abord.

§ 53. Coucluons donc de tout ceci que la première et parfaite amitié, celle qui fait donner à toutes les autres le nom qu'elles portent, est l'amitié que forment la vertu et le plaisir causé par la vertu, aînsi que je l'ai déjà dit plus

\$51. On ne voit pus non plus sur \$52. Comme de ces boissons. Réserbany. Idées trop peu liées enterédit, sous une forme un peu plus l'évides, toutes vraies qu'elles sont.

Foss plaire absolument. Et devepar qu'en n'y est pas habitus, Il sair avec le temps un véritable ami.

— Comparer des hommes sus vins,
— Comparer des hommes sus vins,
— Comparer des hommes sus vins,
— Standa que je l'ai déjà dit.

Quoique peu relevée.



haut. Les amitiés autres que celle-là peuvent se produire aussi et dans les enfants, et dans les animaux, et dans les méchants; c'est le proverbe bien connu :

« On se plait aisément quand on est du même âge. »

#### On bien encore:

« Et le méchant toujours recherche le méchant. »

§ 54. Je ne nie pas en effet que des méchants puissen encore se plaire les uns aux autres. Mais ce n'est pas er tant que méchants, ni même en tant qu'ils sont sans vice ni vertu; c'est en tant qu'ils ont un certain rappor entr'eux, et que, par exemple, ils sont tous deux musi ciens, que l'un aime la bonne musique et que l'autre sai en faire. En un mot, on peut dire que jamais les hommes ne se plaisent entr'eux que par les côtés où ils on quelque chose de bon. § 55. J'ajoute que les méchan peuvent être encore les uns pour les autres utiles et ser viables, non pas d'une manière absolue, mais en vue d'u dessein particulier, où ils n'ont à n'être ni méchants

chant... Je ne sais à quel poète on peut rapporter ce premier vers. Il que mechants. Distinction très-vraie, est cité dans la Morale à Nicomaque, qui explique bien des liaisons qu'on livre VIII, ch. 12, § 1. D'ailleurs, il rencontre assez souvent dans le n'est peut-être qu'un simple proverbe, monde, et qui sont assez solides, comme il en est plus d'un dans notre bien que de part et d'autre les cœurs langue qui ont cours sans qu'on n'aient évidemment aucune vertu. -soit. Le second vers est d'Euripide: on le trouvera répéte un peu plus loin, ch. 5. § 5; il a éte dejà cite dans la Grande Morale, livre II,

- On se plait aisément... Le mé- ch. 13, § 25, à même intention § 53. Mais ce n'est pas en tant puisse les attribuer à qui que ce En un mot en peut dire. Admirable maxime, que l'observation de chaque jour confirme pleinement.

> § 55. Fajoute que les méchants. Même remarque.

bons. \$ 56. Il n'est pas impossible même qu'un homme vicieux soit l'ami d'un homme de bien; et que tous deux puissent se servir selon leurs intentions réciproques. Le méchant peut être utile au projet de l'homme de bien ; et l'homete homme emploie, pour ce projet, le débauché luimerne, tandis que le méchant ne fait que suivre les penchants de sa nature. Dans ce cas, l'honnête homme n'en veut pas moins le bien; il veut absolument les biens absolus; il ne veut qu'indirectement les biens que poursuit le méchant avec qui il se trouve lié, et qui peuvent l'aider à repousser la misère ou la maladie. Mais l'honnete homme n'agit encore qu'en vue des biens absolus, de meme qu'on boit une médecine, non pas parce qu'on veut Précisément la boire, mais seulement en vue d'une autre chose, qui est la santé. § 57. Je répète que le méchant et l'honnête homme peuvent être liés de cette manière dont sont, les uns à l'égard des áutres, les gens qui ne sont pas vertueux. Le méchant peut plaire à l'homme de bien, pas en tant que méchant, mais en tant qu'il participe à quelque qualité commune, et, par exemple, qu'il musicien comme lui. Le méchant peut enfin être lié

\$ 56. Qu'un homme vicieux soit manquent tout au moins, s'ils ne Panza d'un homme de bien. La réciproce we scrait moins vraic. — Se ser- n'en veut pas moins le bien. Mais il vir L'aux de l'autre. Il est difficile que est moins sûr de le pratiquer et de l'homme de bien puisse se servir du l'atteindre. Ses associés sont trop même à bonne intention; i's vous

vous trompent. - L'honnête homme méchant, tandis qu'il est assez facile dangereux et trop mobiles. — A rese méchant de se servir de lui. pousser la misère. Ce n'est pas là une - L'honnête homme emploie pour amitie réelle ; c'est plutôt une liaison ce projet. C'est toujours chose fort passagère et tout intéressée. Le texte dangereuse d'employer des méchants, est fort altéré dans tout ce passage. § 57. Qu'il est musicien comme

avec le bon, en tant qu'il y a toujours quelque chose bon dans tous les hommes; et c'est là ce qui fait que la aen des gens se lient entr'eux, sans d'ailleurs être bons, les côtés où ils peuvent s'entendre avec chacun de ce qu'ils rencontrent; car, encore une fois, tous les homes sans exception ont en eux une parcelle de bien.

## CHAPITRE III.

De l'égalité dans l'amitié: il peut y avoir amitié du supérieus l'inférieur; mais cette amitié est de part et d'autre fort diff rente. - Des discordes et des divisions en amitié et en amour

§ 1. Voilà donc quelles sont les trois espèces d'amitié Dans toutes, on le voit, c'est par suite d'une certain égalité entre les gens qu'on appelle ces liaisons diverse du nom commun d'amitié. Ainsi, les amis qui s'unisser = = 2nt par vertu, sont amis par une égalité de vertu entr'eux § 2. Mais il est une autre différence qu'on peut distingues dans l'amitié; et c'est celle qui résulte de la supériorite de l'un des deux amis, comme la vertu de Dieu l'emporte

dit pour les liaisons des méchauts entr'eux. Voir un peu plus haut, § 54. - Encore une fois. Les redites sont ce passage; mais le principe qu'elles veulent établir est très-important.

Ch. III. Morale à Nicomaque,

lui. Répétition de ce qui vient d'être livre VIII, ch. 43 et 44, livre IX, ch. 3; Grande Morale, livre II. ch. 13 et 19.

§ 1. Les amis qui s'unissent par en effet assez fréquentes dans tout vertu. Il aurait fallu parler aussi des deux autres espèces d'amitié, et montrer quel rôle y joue l'égalité.

§ 2. Comme la vertu de Dieu. S'il

sur celle de l'homme. C'est là, on peut dire, une toute autre sorte d'amitié; et, en général, c'est l'amitié du chef Thi commande au sujet qui obéit, amitié aussi différente The le droit de l'un envers l'autre. Entr'eux, il y a bien execore égalité proportionnelle; mais il n'y a plus d'égalité municique. C'est dans ce genre d'amitié qu'on peut classer les rapports du père au fils, et du bienfaiteur à l'obligé. § 3. Il y a même encore ici des différences considérables: par exemple, dans l'affection du père au fils et' celle du mari à la femme : car cette dernière relation est celle du chef au sujet; l'autre est celle du bienfaiteur à son obligé. Dans ces amitiés-là, ou il n'y a pas de réciprocité d'affection, ou du moins, cette réciprocité est toute différente. S 4. Quel ridicule de reprocher à Dieu de ne pas aimer comme on l'aime! ou d'adresser ce reproche au chef par rapport à son sujet! Le chef doit être aimé; il n'a pas à aimer; ou du moins s'il aime, il doit aimer d'autre saçon. S 5. Il n'y a du reste aucune dissérence dans le plaisir que cause l'amour, soit qu'un homme

y mait entre deux hommes cette immeetise disproportion, ils ne pourraient jamais être amis. Mais c'est Tale le mot d'amitié a un sens bea ucoup plus étendu que dans notre différente. Cette nuance est plus langue, comme la suite de la discussicon le prouvera. En réalité, ce n'est pleas là de l'amitié; c'est une liaison plas ou moins étroite et bienveilla re Le; mais elle ne mérite pas le spécial d'amitié. — L'amitié du chef... au sujet. J'ai conservé le mot dite; et la liaison doit prendre un d'amitié pour suivre de plus près le tout autre nom. leste; mais le terme propre scrait

celui de liaison, ou tout au plus, d'affection. J'ai employé plus d'une fois cette dernière expression.

- § 3. Cette réciprocité est toute exacte que la précédente. Il y a réciprocité d'affection dans ces liaisons; mais de part et d'autre, l'affection diffère considérablement.
- \$ 4. Il n'a pas à aimer. Dès lors, ce n'est plus de l'amitié proprement
  - \$ 5. Il n'y a du reste aucune dif-

indépendant et riche l'éprouve en jouissant de sa propriété, ou un père, de son enfant, soit qu'un pariète le ressente pour la fortune qui vient satisfaire les besoins dont il souffre.

§ 6. Les remarques qui précèdent peuvent s'a poliquer aux amis qui se lient soit par intérêt, soit par plaisir; je veux dire que tantôt il y a entr'eux égalité, et tan ptôt il y a supériorité de l'un des deux. Voilà pourquoi ce x qui se sont liés sur ce pied d'égalité, se croient en de oit des plaindre, quand ils ne retirent pas de leur liaisors un egal profit ou des avantages égaux, ou autant de plaisir. § 7. C'est ce qu'on peut voir aisément dans les liaisons d'amour, et il n'y a pas d'autres causes aux que relles qui divisent si souvent les amoureux. Celui qui aire ignore que ce ne sont pas les mêmes motifs qui, de part et d'autre, ont touché le cœur; et celui qui est aimé coit avoi tronvé un juste sujet de reproche, quand il dit = "Il n'y » qu'un homme qui n'aime point qui puisse par er ainsi C'est qu'ils croient, chacun de leur côté, qu'il = en étaie tous les deux au même point en s'unissant.

férence. Idées peu suivies, et d'ail-leurs irès-contestables.

§ 6. Les remarques qui précèdent.

Ges considérations méritaient d'être
sion en est trop conci

### CHAPITRE IV.

re l'Esalité et de l'inégalité dans l'amitié. Le supérieur dans la plu part des cas peut se laisser aimer, mais il n'est pas tenu d'a I Traer. — Différence des gens ambitieux en amitié, et des gens vraiment affectueux. On recherche le plus souvent l'amitié de su Périorité. — Aimer est plus selon l'amitié qu'être aimé. Citation cle l'Andromaque d'Antiphon. — Affection qui survit aux morts.

§ 4. Ainsi donc, les trois espèces d'amitiés qui sont, je le répète, l'amitié par vertu, l'amitié par intérêt et l'amitié par plaisir, peuvent se partager encore chacune en deux classes : les unes reposent sur l'égalité ; les autres se forment malgré la supériorité de l'un des amis. § 2. Toutes les deux sont des amitiés réelles; et cependant, les vrais amis ne sont amis que par l'égalité; car il serait absurde de dire qu'un homme est l'ami d'un enfant, parce qu'il l'aime et qu'il en est aimé. Il y a des cas où il faut que le supérieur soit sincèrement aimé; et pourtant, s'il aime à son tour, on lui reproche d'aimer quelqu'un qui n'est pas digne de son affection, parce qu'on mesure

livre VIII, ch. 14; Grande Morale, gens dont il s'agit. livre 11, ch. 43.

plupart des cas qui seront cités un homme est l'ami d'un enfant. C'est peu plus bas, ce ne sont pas des que, dans l'amitié, il faut un certain

Ch. IV. Morale à Nicomaque, amis, à proprement parler, que les

§ 2. Des amitiés réelles. Ou § 1. De l'un des amis. Dans la mieux : « des affections ». - Ou'un

l'amitié au mérite des gens qui l'éprouvent, et d'après une sorte d'égalité qu'on établit entre les amis. § 3. Tantôt c'est la différence de l'âge qui rend l'annitié per convenable; tantot c'est la différence de vertu, de naissance ou tel autre avantage, qui donne à l'un des arnis une supériorité trop marquée. Le supérieur doit tou Jours ou aimer moins on ne pas aimer, soit que d'ailleurs l'amitie ait eu d'abord pour cause l'intérêt, le plaisir, ou mêmela vertu.

S 4. Quand les différences de supériorité sont peu sersibles, on comprend qu'il puisse y avoir certaines dissensions entre les amis. Pour les choses matérielles, il ya des cas où une différence légère n'a pas la moinadre gavité : par exemple, quand on mesure du bois ; elle ma beaucoup, quand il s'agit de mesurer de l'or. Mais an juge assez mal ordinairement de la petitesse des choses; notre bien propre nous paraît très-grand, parce qu'il est proche de nous, tandis que le bien d'autrui nous parait fer mince, parce qu'il est à distance. S 5. Mais quand la différence est excessive, les gens eux-mêmes ne pensent plus à demander un retour, ni surtout un retour exactement égal. Irait-on, par exemple, supposer que Dieu doit nous aimer autant que nous l'aimons ?

rapport entre les âges. — Une sorte d'égalité.... Et l'opinion commune n'a pas tort en ceci. Mais aussi on pret der lié, on peut nême être dans des rapports assez étroit û d'affection, sous être ami pour cela. § 3. Touts éest la différence d'ége. Observation très-exacte.

S G. Il est donc parfaitement évident que, pour être amis, il faut toujours être dans une sorte d'égalité, et qu'on peut s'aimer réciproquement, sans être cependant des amis. § 7. Voilà ce qui explique pourquoi les hommes cn général recherchent l'amitié où ils ont la supériorité, plutot que l'amitié d'égalité; c'est qu'ils y trouvent tout à la fois, et l'avantage d'être aimés, et le sentiment de leur supériorité. Voilà aussi ce qui fait que bien des gens présèrent le flatteur à l'ami; la flatterie donne à croire à celui qui se laisse flatter, qu'il a ces deux avantages réunis. Ce sont surtout les gens ambitieux qui recherchent les amitiés de ce genre : car être admiré, c'est être supéneur. § 8. En amitié, les hommes se divisent naturellement en deux classes : les uns sont affectueux ; les autres sont ambitieux. On est affectueux, quand on se platt plus à aimer qu'à être aimé; on n'est qu'un ambitieux, quand se plat plus à recevoir l'affection qu'à la rendre. Celui qui jouit d'être admiré et d'être aimé, est un ami de sa propre supériorité, tandis que celui qui se complatt à aimer, est vraiment affectueux. Quand on aime, de toute

l'ainedsu. Sentiment religieux qui périte qu'on le remarque dans Arisple.

\$ & Dans une sorte d'égalité Proportionnelle, si ce n'est positive. — On peut s'aimer.... sans être.... smis. Il semble qu'il faudrait au contraire une négation; mais les manuscrits ne donnent pas de variante. § 7. Voild ce qui explique.... très ingénieuse. Elle est ici beaucoup plus approfondie qu'elle ne l'est, soit dans la Morale à Nicomaque, soit dans la Grande Morale. — Bien des gens présèrent le flatteur à l'ami. C'est ce qu'on peut observer dans les conditions les plus humbles de la société, aussi bien que dans les plus hautes.

§ 8. Affectueux .... ambiticux. L'observation est profondément vraic. - On est affectueux. Sentiments Cette analyse est très-délicate et très-délicats. - On agit. On fait nécessairement acte d'amour.

nécessité on agit, tandis qu'être aimé n'est qu'un accident purement passif; on peut ne pas savoir qu'on est aimé; mais on ne peut jamais ignorer que l'on aime. § 9. J'ajoute qu'il est plus selon l'amitié d'aimer que d'être aimé : et qu'être aimé concerne davantage l'objet même de l'amour. La preuve, c'est que l'ami n'hésite pas à préférer de connaître l'objet de sa passion plutôt que d'en être connu, dans les cas où le choix est inévitable. C'est 🗻 🚤 ce que font les femmes elles-mêmes dans les emportements du cœur, et c'est ce que fait l'Andromaque d'Antiphon. Quand on cherche à être connu, il semble qu'on ne songe absolument qu'à soi, et qu'on veut éprouver personnellement du plaisir, sans songer à en donner à un autre, tandis que connaître celui qu'on aim a pour but et de lui faire plaisir et de l'aimer. § 10. Voilà pourquoi nous estimons tant et nous louons ceu qui conservent leur affection pour les morts; car ils con naissent et ne sont pas connus.

En résumé, nous avons fait voir jusqu'ici qu'il y a plu

§ 9. Il est plus scion l'amitie d'aimer. Voir plus haut, ch. 2, \$ 35. C'est aussi l'avis de Platon dans le Lysis. - Dans les emportements du cœur. l'édition de Berlin. Il le cite égale préface, 111, donnerait un sens beaucoup meilleur : « Dans les abandons dème, livre III, ch. 5, § 7. qu'elles font de leurs enfants mis en maque d'Antiphon. Ce poète vivait à la cour de Denis l'ancien, et il fut sumé est assez exact. Il n'est peut-

mis à mort par son ordre. Aristote l cite plusieurs fois dans la Rhétorique livre II, p. 4379, 4385 et 4399 de Une variante proposée par Casau- ment au début de la Mécanique, p. bon et par l'édition de Firmin Didot, 847, ibid. Voir plus haut sur un autre Antiphon la Morale à Eu-

\$ 10. Ils ne connaissent et ne sont nourrice. » - L'Andromaque d'An- pas connus. L'expression est penttiphon. Ou ne connaît pas autre- être un peu concise et un peu obsment que par ce passage, l'Andro- cure ; mais le sentiment n'en est pas moins délicat. - En résumé. Ce re-

sie LLES genres d'amitié, et que ces genres sont au nombre de LI-Ois; nous avons montré qu'il est très-dissérent d'être aina de et de rendre réciproquement l'assection qu'on reçoit; enfina nous avons expliqué la dissérence des amis, selon qu'ils sont sur le pied d'égalité, ou qu'il existe une supériorité de l'une des deux parts.

## CHAPITRE V.

Con CII Tation des opinions opposées sur la nature de l'amitié. Man i è res d'entendre ces principes, que le semblable est l'ami du blable, ou le contraire l'ami du contraire. - C'est dans le v rai i milieu uniquement que se trouve la jouissance et le repos. caractères opposés se plaisent en se compensant en quelque sorte mutuellement.

S ユ . Ainsi que je l'ai dit au début de cette étude, le mot d'arra i est devenu un terme beaucoup trop général dans les the ries superficielles qui ont été émises sur l'amitié. Les uns, on se le rappelle, soutenaient que c'est le semplable qui est ami; les autres, que c'est le contraire.

ere Postrès-bien placé ici, puisque la la nature de l'amitié. Il semblait que (béorie est loin d'être achevée.

√III. ch. 1; Grande Morale, livre II, ch. 13.

\$ 1. Au début de cette étude. En l'avalyse qu'il a faite plus haut sur haut dans ce livre, ch. 1, 3 7. -

cette discussion était épuisée. -Ch. V. Morale à Nicomaque, livre Dans les théories superficielles. Le mot à mot serait : « les théories extérieures, qui ne font que tourner autour du sujet. » - On sc le rapesset l'auteur, recommence en partie pelle. J'ai ajouté ces mots. Voir plus Maintenant, il nous faut expliquer les vrais rapports du semblable et du contraire aux diverses amitiés que nous avons indiquées. § 2. D'abord, on peut ramener la notion de semblable à celle d'agréable et de bon; car le bon est simple, tandis que le mauvais est de formes très-multiples. L'homme vraiment bon est toujours semblable à lui-même et ne change jamais de caractère; loin de là, le méchant, l'insensé ne se ressemble pas du matin au soir. § 3. Aussi, à moins que les méchants n'aient à se concerter pour quelqu'objet, ils ne sont pas amis les uns des autres; ils sont constamment divisés; et l'amitié qui n'est pas solide, n'est pas de l'amitié. Ainsi donc, en ce sens, c'est le semblable qui est ami, parce que le bon est semblable. Mais en un autre sens, on peut dire que le semblable se confond avec l'agréable; car les mêmes choses sont agréables à ceux qui se ressemblent; et c'est une loi naturelle que tout être se plaise d'abord à soimême. § 4. Voilà pourquoi les sons mêmes de la voix, les manières, les relations quotidiennes sont si agréables aux membres d'une même famille; et j'ajoute, même parmi les animaux autres que l'homme. Ce sont là aussi, j'en conviens, des côtés où les méchants peuvent comme d'autres s'aimer entr'eux.

« Et le méchant toujours recherche le méchant. »

Que nous avons indiquées. Les trois espèces d'amitié de vertu, de plaisir, d'intérêt, analysées dans les chapitres précédents.

§ 2. Est toujours semblable à luimême. Voir la Morale à Nicomaque, livre III, ch. 5, § 5.

- § 3. L'amitié qui n'est pas solide. Maxime très-vraic, et qui ressort de tout ce qui précède.
- § 4. Même parmi les animaux. C'est un phénomène que présentent très-souvent les animaux domestiques. — Et le méchant toujours. Vers d'Eu-

lement; c'est le milieu seulement qu'ils désirent. Quand on a eu trop froid, on revient au milieu en se réchaussant; et si l'on a eu trop chaud, on y revient en se refroidissant; et de même pour tout le reste. § 8. S'il en est autrement, on est toujours dans le désir, et jamais dans les milieux. Au contraire, celui qui est arrivé au juste milieu y jouit sans désir des choses qui sont naturellement agréables, tandis que les autres ne jouissent que de ce qui est sorti de ses qualités et de ses bornes naturelles. § 9. Il y a plus: cette espèce d'amitié du contraire pour le contraire pourrait et s'étendre et s'appliquer même aux choses inanimées. Mais l'amour véritable ne se produit que quand il y a milieu à l'égard d'êtres animés et vivants. Voilà pourquoi on se plaît souvent avec les êtres qui vous sont le plus dissemblables; les gens austères se plaisent avec les rieurs; et les gens de caractère ardent, avec les paresseux. On dirait qu'ils sont replacés dans le vrai milieu les uns par les autres. § 10. C'est donc indirectement, comme je viens de le dire, que les contraires sont amis; et ils ne le sont que pour le bien qu'ils se font réciproquement.

D'après les explications que nous avons données, on doit voir maintenant quelles sont les espèces de l'amitié,

servation qui a été bien fréquemment répétée, mais qui était neuve au temps d'Aristote. — D'après les explications. Ce résumé est d'autant moins nécessaire ici que le chapitre précédent s'est terminé par un résumé analogue. La pensée de l'auteur n'est pas assez sûre d'elle même.

<sup>§ 8.</sup> Et jamais, dans les milieux.

On attendoit plutôt: « et jamais dans le repos et dans la satisfaction. »

<sup>§ 9.</sup> Pourrait s'étendre et s'appliquer. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. — L'amour ne se produit. Entre les contraires, sous-entendu. — On se plait avec les êtres... Ob-

qu'on se porte à soi-même a bien quelqu'anal - sie ave l'amitié; mais, absolument parlant, elle n'en est pas nécessairement être aimé et aimer doivent se tro deux êtres tout à fait distincts. Mais, dira-t-o - ce qui explique qu'on puisse s'aimer soi-même, c'est ce qu'on a dit de l'homme tempérant et de l'intempérare - qui, en quelque sorte, le sont tout à la fois et de ple i gré et malgré eux, parce qu'en eux les diverses partie = de l'âme sont dans un certain rapport les unes relativement aux antres. C'est toujours le même phénomène à peu près d'être son propre ami, ou son propre ennemi. ou de se faire tort à soi-même. Tout ceci en effet suppose aux êtres nécessairement, et deux êtres séparés et distin . \$ 3. Si l'on admet que l'âme puisse être deux en quelq sorte, et qu'elle se partage, ces phénomènes alors son possibles en un certain sens. Mais si l'on n'admet pas sion, ils deviennent impossibles. C'est d'après le manière d'être de l'individu envers lui-même que pouvent définir les différents modes d'aimer, dont no parloi ordinairement dans nos études. Ainsi, aux years de bie des gens, l'ami est celui qui veut le bien d'un a tre, ou qu'il croit son bien, sans songer en rien à so personnel, et en ne pensant qu'à son ami.

ver cette répétition qu'a aussi le teste. — Ce qu'on a dit. Voir plus parce que le rapport lant, livre II, ch. 7, \$7et suiv.

\$3. \$1 time admet que l'anne. Ce sont les mêmes théories exposées dans la Morale à Nicomaque et dans la difference de l'individua mité voitable se convers lui-même. Toutes ces explica-

autre point de vue, on semble surtout aimer celui dont on souhaite l'existence pour lui seul, et non pour soi-même, sans même avoir part à ses biens, et sans vivre avec lui. § 5. Enfin, au dernier point de vue encore, on trouve que l'ami est celui avec qui l'on veut vivre pour sa société toute seule et sans aucun autre but, comme les pères qui souhaitent bien l'existence de leurs enfants, mais qui vivent avec d'autres personnes.

§ 6. Toutes ces opinions sur l'amitié se combattent et s'excluent mutuellement. L'un exige que les amis ne songent absolument qu'à vous seul; l'autre, qu'ils ne pensent jamais qu'à votre existence; un troisième, qu'ils désirent de vivre qu'avec vous; ou autrement, et sans ces conditions, on déclare que ce n'est plus là de l'amitié. S Z. Quant à nous, nous croyons que partager la douleur de quelqu'un sans aucune arrière-pensée, c'est lui donner preuve d'affection réelle. Mais il ne faut pas que ce somme les esclaves, qui soignent leurs maîtres, parce d'ordinaire ces malades sont d'un humeur peu facile, qui, tout en donnant ces soins, ne pensent guère à e la faut que ce soit comme les mères, qui partagent le c rin de leurs enfants, ou comme certains oiseaux mâles

avec lui-même; et c'est pour mutuellement. Il semble qu'elles pen Plus bas, § 10.

5. Comme les pères. Comparaison de contradictoire. qui west point assez préparée, et qui § 7. Parce que d'ordinaire ers p'est pas même très-juste, .puisque malades. Réflexion assez étrange; et les pères vivent en général beaucoup qui ne laisse pas d'ailleurs que d'être avec leurs enfants.

qu'on les énumère ici. Voir un peuvent tout aussi bien s'accorder, et qu'au fond ces opinions n'ont rien

favorable aux esclaves. - Comme \$ 6. Se combattent et s'excluent certains oiseaux males. L'original



qui partagent avec leur femelle la douleur et la peine de la maternité. § 8. Le véritable ami ne se borne même pas seulement à témoigner sa sympathie pour la souffrance de son ami; il tâche encore de partager effectivement cette souffrance; et, par exemple, il endurerait la soif avec son ami quand il a soif, si la chose se pouvait; ou du moins il s'efforce de toujours se rapprocher de cette communauté le plus qu'il peut. § 9. Même remarque sur la joie qu'on partage avec son ami : il faut que l'on se réjouisse pour son ami lui-même, et sans autre motif que la joie qu'il éprouve. De là encore toutes ces explications de l'amitié, quand on dit : « L'amitié est une égalité ; les » amis véritables n'ont qu'une âme. »

§ 10. On peut, à plus forte raison, transporter tous ces raisonnements à l'individu seul. En effet, c'est bien ainsi que l'individu se souhaite à lui-même son propre bien. Personne ne s'oblige soi-même en vue de quelqu'autre fin, ni pour gagner la faveur de qui que ce soit. On ne peut pas même se dire à soi-même le service qu'on s'est rendu, puisque l'on est un ; et celui qui veut faire savoir certainement à un autre qu'il l'aime, semble vouloir être aimé plutôt encore qu'il n'aime réellement. § 11. Quant à

les oiseaux dont veut parler l'auteur, on peut citer les pigeons.

pas. Idées vraies, mais qui s'éloignent un peu de la question.

§ 9. Les amis n'ont qu'une âme J'ai supprimé une négation qui fausse même. Observation assez bizarre.

n'est pas tout à fait aussi précis. J'ai toute la pensée. Cette discussion est dù le paraphraser, pour rendre plus un peu coqfuse; et l'on ne sait si claire la pensée qu'il exprime. Parmi l'auteur adopte ces opinions ou s'il les réfute.

§ 10. Transporter tous ccs rai-§ 8. Le véritable ami ne se borne sonnements à l'individu. Voilà la seconde partie de la pensée, qui semble un peu perdue dans tous ces détails. - On ne peut pas se dire à soisouhaiter la vie de quelqu'un, à désirer de vivre toujours ensemble, à partager ses joies et toutes ses douleurs, à n'avoir en un mot qu'une âme, comme on dit, et à ne pouvoir se passer l'un de l'autre et à mourir même ensemble au besoin; voilà ce que fait éminemment l'individu en tant qu'il est un; et apparemment qu'il est avec lui-même en une société perpétuelle. Ce sont bien là, je l'avoue, tous les sentiments que l'homme de bien éprouve envers lui-même. § 12. Dans le méchant au contraire, tous ces sentiments sont en désaccord; il n'est pas moins partagé que l'intempérant; et voilà pourquoi il peut être même son propre ennemi. Mais, en tant que l'individu est un et indivisible, il se désire et s'aime toujours lui-même. \$13. Or, c'est là justement ce qu'est l'homme de bien, et l'ami en qui l'affection n'est inspirée que par la vertu. Mais le méchant n'est pas un, il est plusieurs; il change en un seul jour du tout au tout; et il est cent fois dégoûté de lui-même. J'en conclus que l'amour qu'on éprouve envers soi personnellement, peut être ramené à l'amitié de l'homme vertueux. C'est parce que l'homme de bien est en un certain sens semblable à lui-même, c'est parce qu'il est un et parce qu'il est bon pour soi, qu'en ce sens il est son propre ami et qu'il se désire. L'homme

ment l'individu. C'est là une subtilité gression continue, et la solution de plutôt que l'analyse d'un fait réel, la question n'avance pas. - ( e sont bien la, je l'avoue... Détails un peu longs, et qui peut-être ne très-énergique et très-exacte. - J'en se rattachent pas assez directement à la question.

§ 12. Dans le méchant au contraire. Cette peinture de l'âme du selon la nature. Principe excellent,

\$ 11. Voila ce que fait éminem- méchant est très-vraie; mais la di-

§ 13. Il est plusieurs. Expression conclus. Cette conclusion est préparée un pen trop longuement par tout ce qui précède. - L'homme de bien est de bien est selon la nature, tandis que le méchant est un être contre nature.

S 14. J'ajoute que l'homme de bien n'a pas à s'injurier lui-même, comme le fait parfois le débauché; en lui, le dernier homme n'insulte pas le premier, comme dans celui qui a des remords; ni l'homme actuel n'insulte le précédent, comme dans le menteur. En un mot, il n'y a point en lui de ces distinctions que font les Sophistes, quand ils séparent subtilement Coriscus et le bon Coriscus. S 15. Ce qui prouve bien tout ce qu'il y a de bon encore dans ces natures perverses, c'est que les méchants, en s'accusant eux-mêmes, en arrivent à se donner la mort, quoiqu'il semble que tout homme cherche toujours à être bon envers soi. L'homme de bien, en tant qu'il est absolument bon, cherche à être aussi son propre ami, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il a en lui-même deux éléments,

que sous des formes différentes: le l'homme.

même. C'est-à-dire, à se faire des reproches des fautes qu'il commet. -premier. Expression assez singulière, quoiqu'au fond elle soit très-exacte. de l'homme est essentiellement Plaactes coupables où sa passion l'a emporté. — Les Sophistes. Il semble ne vient pas très-bien après les sub- au bien.

qu'on a déjà vu plus d'une sois, bien ti'ités précédentes. - Coriscus et le bon Coriscus. On dit que ce bien est la loi et le but naturel de nom de Coriscus est un exemple souvent employé par Aristote. Voir § 14. Na pas à s'injurier lui- les Réfutations des Sophistes, ch. 17, p. 889 de ma traduction.

§ 15. C'est que.... la mort qu'ils Le dernier homme n'insulte pas le se donnent. Le texte est en cet endroit fort altéré, sans que les manuscrits permettent en rien de le Du reste, ce principe de la dualité rétablir. J'ai dû imaginer un sens plutôt que je n'en ai tiré un de l'oritonicien. - Qui a des remords. Des ginal tel que nous l'avons. - Cherche toujours a être bon. Confirmation indirecte des principes tant de fois émis que cette critique des Sophistes sur la pente naturelle de l'homme



i s

1

RI.

\_ 43

20



qui, naturellement, veulent être amis l'un de l'antre, et qu'il est impossible de séparer. § 16. Voilà comment . dans l'espèce humaine chaque individu est, on pent dire, son propre ami, tandis qu'il n'en est point ainsi dans les autres animaux; et le cheval, par exemple, ne peut Jamais passer pour être son ami propre. Je vais plus loin, et je dis que dans l'espèce humaine les enfants ne le sont pas non plus, et qu'ils ne deviennent leurs propres amis, que quand ils sont capables de choisir et de préférer quelque chose avec intention. C'est alors seulement que l'enfant peut être en désaccord avec lui-même, en résis-Lant au désir qui le pousse. § 17. L'amitié envers soimême ressemble beaucoup aux affections de famille. Il ne dépend pas de nous de les dissoudre ni l'une ni l'autre. On a beau se quereller; on n'en est pas moins parents; et l'individu, malgré ses divisions intestines, n'en est pas moins un, durant toute sa vie.

D'après tout ce qu'on vient de dire, on doit voir en combien de sens peut se prendre le mot d'aimer ; et il n'est pas moins clair que toutes les amitiés, quelles qu'elles soient, peuvent se ramener à la première et parfaite amitié.

S 16. Data les autres announs. Mulgré ses divisions latestines. Pai Rapprochement inutile et peu exact. ajouté ces mots qui ressortent du Je sois plus loin et je dis. Le contexte. — D'après tout ce qu'on texte n'est pas tout à fait aussi seient de dire. Résumé très-insufficere. S 17. Aux affections de famille. dernière discussion y est omise. La Comparaison ingénieuse et vroie. — pensée est peu en ordre.

#### CHAPITRE VII.

De la concorde et de la bienveillance. — Rapports et différences de la bienveillance et de l'amitié. — La bienveillance n'agit pas. - Rapports et différences de la concorde et de l'amitié. -La concorde est le véritable lien des États, en unissant les citovens entr'eux.

🐒 1. Un sujet qui appartient encore à cette étude, c'es 🗪 l'analyse de la concorde et de la bienveillance; car l'amitiet la bienveillance sont des sentiments qui semblent bien des gens se confondre, ou qui du moins semblement ne pas pouvoir exister les uns sans les autres. A mo avis, la bienveillance n'est pas la même chose tout à fai que l'amitié; et elle n'en est pas non plus tout à fait disse rente. § 2. Ce qu'il y a de certain, c'est que, l'amitié se divisant en trois espèces, la bienveillance ne se trouve dans l'amitié par intérêt, ni dans l'amitié par plaisir. vous voulez en effet du bien à quelqu'un parce que cel 💻 = vous est utile, vous ne le voulez plus alors pour cett-21 personne même; vous ne le voulez que pour vous. Au contraire, il semble que la bienveillance, ainsi que

livre VIII, ch. 9, et livre 1X, ch. 5 ct très-juste et très-délicate. 6; Grande Morale, livre II, ch. 44.

encore. Transition un peu brusque. que nous avons trouvée déjà, quoi-

Ch. VII. Morale à Nicomaque, fait la même chose. Observation

٤

§ 2. La bienveillance ne se trouve § 4. Un sujet qui appartient ni.... Analyse simple et profonde, - La bienveillance n'est pas tout à que moins développée, dans la

l'amitié véritable, s'adresse non pas à celui qui la ressent. mais à celui pour qui on l'éprouve. D'autre part, si la bienveillance se confondait avec l'amitié par plaisir, on éprouverait de la bienveillance même pour des choses inanimées. Concluons donc évidemment que la bienveillance se rapporte à l'amitié morale. § 3. Du reste, l'homme bienveillant ne fait pas plus que vouloir, tandis que l'ami doit aller jusqu'à faire en réalité le bien qu'il veut ; car la bienveillance n'est que le commencement de l'amitié. Tout ami est nécessairement bienveillant; mais tout cœur bienveillant n'est pas un cœur ami. L'homme bienveillant ne fait guère que commencer à aimer; et voilà pourquoi l'on dit de la bienveillance, je le répète, qu'elle est le commencement de l'amitié. Mais ce n'est pas encore de l'amitié.

§ 4. Les amis semblent être dans un parfait accord, tout aussi bien que ceux qui sont d'accord entr'eux semblent être des amis. Mais la concorde, tout amicale qu'elle peut être, ne s'étend pas à tout indistinctement ; elle s'étend seulement aux choses que doivent faire de concert les gens qui sont ainsi de bon accord, et à tout ce qui concerne leur vie commune. Ce n'est même pas

Merale à Nicomaque. — De la bien- Le mot seul dans notre langue suffit Storie à Nicomaque. — De la nemceillance même pour des choesa exprimer celle manner; il n'en est
ŝaninice. Puisqu'on peut aimer pas tout à fuit de même en grec. —
les choese, en ce sens qu'elles vous. Que commencer d'inner. Répétition
font plaistr. — A l'emitté morale. de ce qui vient d'être dit. — Je le
Expression remarquable, pour distripete. Ja's ijouté ces mots pour
lisques la sériable sanitié des amités
secondaires et fausses. Sa. Ne fait pas plus que couloir. m'ont paru nécessaires.

uniquement de pensées, ni de goûts qu'ils sont d'ac car il se peut qu'on désire, de part et d'autre, des c contraires; et qu'il en soit ici comme dans l'intempe où il y a désaccord fréquent. Mais il faut que des côtés la résolution et le désir de faire s'accordent plétement. § 5. La concorde d'ailleurs n'est po qu'entre les gens de bien; car les méchants, en dé et en convoitant les mêmes choses, ne pensent qu nuire mutuellement.

S 6. Il semble que le mot de concorde ne pe prendre d'une manière absolue, non plus que d'amitié. Il y a plusieurs espèces de concorde. La mière, et la vraie, est bonne également par sa natur qui fait que les méchants ne sauraient jamais la naître; l'autre peut se trouver aussi entre les mécl quand par hasard ils poursuivent et désirent un but. § 7. Mais il faut, pour que les méchants s'enter qu'ils désirent en effet les mêmes choses, de fai pouvoir tous deux les obtenir en même temps; pour peu qu'ils désirent une seule et même chose ne puissent point avoir à la fois, ils n'hésitent par battre pour se l'arracher; et les gens qui sont vra

S 4. Comme dans l'intempérant. Comparaison peu gracieuse pour des amis, et qui obscurcit la pensée, loin une seule acception. - En de la rendre plus claire.

<sup>§ 5.</sup> Entre les gens de bien. Comme la véritable amitié. Scalemen, pour l'amitié, on doit se connaitre, tandis que pour la bienveillance on peut la ressentir à l'égard sens n'a rien de douteux.

de gens qu'on n'a jama § 6. D'une manière absolu méchants. C'est plutôt un passager que de la concorde ment dite.

<sup>§ 7.</sup> Ils n'hésitent pas a se Le texte est moins précis;

# LIVRE VII, CH. VIII, § 2.

corde réelle, quand il y a même sentiment, par exemple, corde réelle, quand il y a même sentiment, par exemple, con ce qui touche le commandement et l'obéissance; non pas seulement pour que le pouvoir et l'obéissance soient alternatifs, mais parfois pour qu'ils ne changent pas de mains. Cette espèce de concorde est ce qui forme l'amitié sociale, l'union des citoyens entr'eux.

Voilà ce que nous avions à dire de la concorde et de la Dienveillance.

### CHAPITRE VIII.

l'affection réciproque des bienfaiteurs et des obligés. — Si le jenfaiteur aime plus qu'il n'est aimé, c'est que l'obligé est en uelque sorte son œuvre, et que naturellement on aime touurs ce qu'on a fait, comme le prouve l'affection des parents our leurs enfants, et même celle des animaux pour leurs etits.

\$ 1. On demande pourquoi les bienfaiteurs aiment plus re obligés que les obligés n'aiment leurs bienfaiteurs. En bonne justice, il semble que ce devrait être tout le contraire. § 2. On pourrait croire que l'intérêt et l'utilité

§ 8. Le commandement et l'obéissance. Ce n'est plus dès lors la concorde dont on vient de parler; c'est la concorde civile, qui fait le repos et la force des États.

Ch. VIII. Morale à Nicomaque. qui prérède.

livre IX, ch. 7; Grande Morale, livre II, ch. 14.

§ 1. On demande pourquoi les bienfaiteurs... Il n'y a pas de transition entre ce nouveau sujet et ce qui prérède.

personnelle expliquent suffisamment ceci, et di l'un est un créancier à qui l'on doit, et l'autre un d- Chitem qui doit rendre. Toutefois, non-seulement cette difa lieu; mais, de plus, il y a là quelque chose naturel. § 3. L'acte en effet est toujours préférale rapport est pareil entre l'œuvre produite par l l'acte qui la produit. Or, l'obligé est en quelqul'œuvre du bienfaiteur; et voilà pourquoi, men e dans les animaux, il y a une si vive tendresse envers le petits; d'abord, pour les mettre au monde, et ensuite, conserver quand ils sont nes. § 4. C'est là encore ce qu fait que les pères, moins tendres d'ailleurs que les aiment plus leurs enfants qu'ils n'en sont aimesces enfants, à leur tour, aiment plus les leur n'aiment leurs parents. C'est que l'acte est ce de mieux et de supérieur. J'ajoute que, si les aiment plus que les pères, c'est qu'elles pensent enfants sont davantage leur œuvre. On mesure par la peine qu'elle donne ; et c'est la mère qui ade mal dans la procréation.

§ 2. D'assez naturel. Ceci ne veut chez eux, si le mot m pas dire que l'auteur excuse l'ingra-titude: la suite le prouve, que le nouveau-né a de s

utuor: a sune le prouve.

\$ 3. Toujours préférable. A la \$ \$ \$ \$ dinent plus less chose même qu'il produit. — L'ouvere qu'ils n'en sont aimes. Pi de biesfaiteur. C'est l'explication remorquer dans la Morale à maque combien tous est donnée equement dans la morate au lineque comment loss seudonnée equement dans la morate au line dans la morate au line dans la morate. L'idée ne semble pas très- leur œuvre. Non pas sente juste. Les animanu, en obcissant à qu'elles les out colonies l'insinet, ne savent pas que leurs longue gestation et avec petits sont leur œuvre. La tendresse douleurs, mais aussi par

ble: et

et qu

manies

Nous nous arrêtons ici en ce qui concerne l'amitié, tant celle qu'on peut avoir pour soi, que celle qu'on peut avoir pour les autres.

#### CHAPITRE IX.

De la justice dans les relations d'amitié et dans les associations de toutes sortes, politiques, commerciales, particulières. — Des diverses formes de gouvernement. — La proportion est, en général, la seule égalité véritable et juste,

S1. Il semble que la justice est une sorte d'égalité, et l'amitié consiste dans l'égalité même, à moins qu'on lit tort quand on dit que l'amitié n'est qu'une égalité. It constitutions politiques ne sont au fond que formes de la justice. Un État est une association, et le association ne se maintient que par la justice; de l'amitié sont tout la te formes de la justice et de l'association. Toutes choses se touchent, et n'ont entr'elles que des diffé-

soins minutieux et prolongés. —
Nomes nous arrêtons ici. Loin de là,
la discussion continue dans les chapiè ses suivants.

Ch. IX. Morale à Nicomaque, Nove VIII, ch. 9; la Grande Morale p a pas de partie correspondante.

\$ 1. N'est qu'une égalité. Cette définition de l'amitié est exacte et

tout à fait incontestable. — Que des formes de la justice. Principes souvent développés par Aristote dans la Politique. — Un État est une association. C'est le début même de la Politique. — Toutes les formes de l'amitié. On voit dans quel sens trèsétendu est pris ici le mot d'amitié, peut-être serait-il mieux dans notre langue de dire: « l'amour ».

rences à peu près insensibles. § 2. Dans les rapports de l'âme au corps, dans ceux de l'ouvrier à son instrument. ou ceux du maître à son esclave, qui sont presque les mêmes, il n'y a pas de véritable association; car il n'y pas deux êtres : ici, il n'y en a qu'un seul; et là, il n'y que la propriété d'un seul et même individu. On ne peur pas non plus concevoir le bien de l'un et de l'autre séparément; mais le bien de tous les deux ensemble est les bien de l'être unique pour lequel il est fait. Ainsi le corp est un instrument congénial de l'âme; et l'esclave estcomme une partie et un instrument séparable du maître. et l'instrument de l'ouvrier est une sorte d'esclave inanimé, § 3. Toutes les autres associations, on peut dire = sont une partie de l'association politique, telles que le associations des Phratries, des Mystères, etc.; et même. les associations commerciales et lucratives sont encor des espèces d'États. Or, toutes les constitutions avec leur: diverses nuances se retrouvent dans la famille, tant le constitutions pures, que les constitutions dégénérées; ca ce qui se passe pour les États, ressemble beaucoup à ca qui a lieu dans les diverses espèces d'harmonies. S 4 ==

§ 2. Du maître à son esclave. Voir la discussion sur l'esclavage, dans la Politique, livre I, ch. 2, § 15, de ma traduction, 2° édition. — Il n'y a pas de véritable association. Il n'y en a qu'entre des êtres égaux, c'est-à-dire, des citoyens. — Une sorte d'esclave inanimé. On voit par cette expression pittoresque à quel degré l'antiquité abaissait l'esclave.

§ 3. Toutes les autres associations.

Au début de la Politique, il est dique l'association politique, ou État, est la p'us importante de toutes les associations, et qu'elle renferme toutes les autres. — Constitutions purcs...

Constitutions dégenérées. Voir la Politique, livre III, ch. 5, p. 147 de ma traduction, 2° édition. — Dans les diverses espèces d'harmonies. Pensée incomplétement exprimée et qu'il faut en quelque sorte deviner.

Ainsi, Fon peut dire que le ponvoir royal est celui du père sur les enfants qu'il a engendrés; le pouvoir aristocratique est calui du mari à la femme ; et la république est le rapport des frères entr'eux. La dégénération de ces trois formes pures, c'est, on le sait, la tyrannie, c'est l'oligarchie, c'est la démocratie; et il y a autant de droits différents, et de justices, qu'il y a de différentes formes de constitutions. § 5. D'autre part, comme il y a égalité de nombre, et, de plus, égalité de proportion, il doit y avoir tout antant d'espèces d'amitié et d'association. La simple association de camarades, et l'amitié qui les unit, ne se rapportent qu'au nombre; et tous sont soum is à la même mesure. Dans les associations proportionnelles, c'est celle qui est aristocratique et royale qui est la meilleure; car le droit n'est pas identique pour supérieur et pour l'inférieur; et il n'y a de juste ntreux que la proportion. S 6. Il en est de même de amitié du père et du fils; et de toules les associations de

S. Celui du père sur les cofants d'égalité et l'amitié proportionnelle :

l'ac engendrés, l'al puraphrase le la première, où l'on ne regarde qu'au ountre; la seconde, où l'on ne regarde qu'au ountre; la seconde de l'on regarde qu'au ountre; la seconde de l'on periode de l'on periode qu'au ountre l'est actual de l'on le seconde de l'on periode qu'au ountre l'est actual de l'on ne regarde qu'au ountre; la seconde de l'on ne regarde qu'au ountre l'est de l'au ountre l'est de l'on ne regarde qu'au ountre l'est de l'est

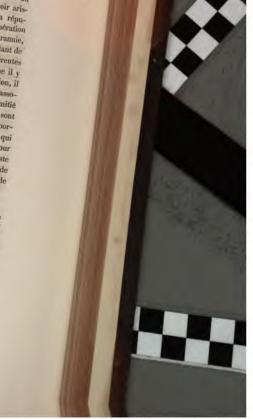

## CHAPITRE X.

Des fondements de la société civile et politique, — L'homme est surtout un être capable d'association. - La famille est le principe de l'État, et la justice n'y est pas moins nécessaire. Rapports des divers membres de la famille entr'eux. - Entre le chef et le sujet, la différence ne peut être que la proportion. Le supérieur doit donner plus qu'il ne reçoit, et il est payé en honneurs et en respects. - La société civile se fonde sur l'intérêt. De l'association légale comparée à l'association purement morale. - La liaison par intérêt est celle qui est le plus exposée aux querelles et aux récriminations. Erreurs fréquentes que l'on commet de part et d'autre dans les liaisons que l'on contracte. Mécomptes réciproques. Loi remarquable de quelques pays. Citation de Théognis. Différence de la convention civile et formelle, et de la convention purement morale et facultative. Prodicus, le médecin, cité. - La proportionnalité peut toujours compenser les choses, même dans les rapports les plus délicats et les plus difficiles.

§ 1. On peut distinguer entre les amitiés ou affections, celle de la parenté, celle de la camaraderie, celle de l'association, et enfin celle qu'on peut appeler civile et politique. L'affection de famille ou de parenté a beaucoup d'espèces : celle des frères, celle du père, celle des enfants, etc. L'une est proportionnelle, c'est l'affection du

Ch. Y. Morale à Nicomaque, livre VIII, ch. 9, 40, 11, 13; livre IX, ch. 1, 2; Grande Morale, livre II, ch. 13.

<sup>§ 4.</sup> Amitiés ou affections. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. — L'une est proportionnelle. On comprend bien cette expression, d'après

père; l'autre est purement numérique, c'est celle des frères. Cette dernière se rapproche beaucoup de l'affection des camarades entr'eux; car, là aussi on partage également tous les avantages. § 2. L'amitié, ou affection, civile et politique, repose sur l'intérêt en vue duquel elle s'est surtout formée. Les hommes se sont réunis parce qu'ils ne pouvaient se suffire dans l'isolement, bien que le plaisir de vivre ensemble fût capable, à lui seul, de faire fonder la société. L'affection que les citoyens se portent entr'eux, sous le gouvernement de forme républicaine et sous les gouvernements dérivés de celui-là, a ce privilége qu'elle n'est pas seulement de l'amitié ordinaire, mais que, de plus, les hommes s'y réunissent comme des amis véritables, tandis que dans les autres formes de gouvernement, il y a toujours une hiérarchie de supérieur à inférieur. Le juste doit surtout s'établir dans l'amitié des gens qui sont unis par l'intérêt; et c'est là ce qui fait précisément la justice civile et politique. § 3. C'est d'une tout autre façon que se réunissent l'artiste et l'instrument : la scie, par

ce qui a été dit plus haut. — On tiens compte del'age. En grec, le mot qui signifie camarade, a la même Aymologie que celui qui signisse tique, et sur lesquels elle est sondée. . tge ..

\$ 2. L'amitié ou affection civile. de conserver la trace des rapproche-- Le plaisir de vivre ensemble. On rieur. Même remarque. a vuun peu plus haut, ch. 2, § 84, a'il n'y avait rien de plus doux Comparaison peu amenée. — Et

pour l'homme que son semblable. Ce sont là des principes qu'Aristote a sontenus bien souvent dans la Poli-- Sous le gouvernement de forme républicaine. C'est un bel éloge de Yai employé le mot d'amitié, tout la République. — Comme des amis impropre qu'il peut sembler ici, afin véritables. C'est-à-dire, « égaux ». Le texte est un peu moins précis. ments qui se trouvent dans l'original. Une hierarchie de supérieur à infé-

\$ 3. C'est d'une tout autre façon...

exemple, dans la main de l'onvrier. Il n'y a pas là à vrai dire de but commun; car leur rapport est celui de l'âme à l'instrument; et c'est uniquement dans l'intérêt de celui qui emploie l'outil. § 4. Ceci n'empèche pas d'ailleurs qu'on ne prenne soin de son instrument, dans la mesure même où il faut le soigner pour l'ouvrage qu'on accomplit; car l'instrument n'existe qu'en vue de cet ouvrage. Ainsi dans la vrille, on peut distinguer deux éléments, dont le principal est l'acte même de la vrille, c'est-à-dire la perforation; et c'est dans cette classe de rapports que l'on peut placer et le corps et l'esclave, ainsi que je l'ai déjà dit.

§5. Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est au fond chercher ce que c'est que la justice. D'une manière générale, la justice ne s'applique jamais qu'à un être ami. Le juste se rapporte à certains êtres qui sont associés à un certain titre; or, l'ami est un associé, d'abord par la race et l'espèce, puis par la vie commune. C'est que l'homme est non-seulement un être politique et civil; c'est aussi un être de famille. Il ne s'accouple pas pour un temps, comme les autres animaux au hasard, de mâle à femelle, restant ensuite dans l'isolement. Mais il faut pour son union des conditions précises.... comme

l'ai suivi l'édition de Berlin; p. 410. d'autres éditions disent : « Et même liorer.

l'âme n'emploie... Cette pensée inci- pletement rendues. — Ainsi que je dente semble ici assez mal justifiée. l'ai déja dit. Plus haut, ch. 9, § 2,

§ 5. ('m'a un être ami. Ou qui du l'âme est comme un instrument». Il moins pourrait l'être, parce que la est possible que le texte soit altéré justice ne s'exerce réellement qu'entre en cet endroit; mais les manuscrits des êtres egaux à certains égards. ne donnent pas le moven de l'amé- Cest aussi un être de famille. En d'autres termes, l'homme est fait § 5. Dans la rrille. Pensées incom- essentiellement pour la société. -

tion des frères entr'eux repose surtout, comme celle des camarades, sur l'égalité:

- « Oui, mon frère est aussi légitime que moi ;
- » Notre père à tous deux, c'est Jupiter, mon roi. »

Et ces vers du poète sont mis dans la bouche de gens qui ne veulent que l'égalité. Ainsi, c'est dans la famille qu'on peut trouver le principe et la source de l'amour, de l'État, et de la justice.

§ 10. On se rappelle qu'il y a trois espèces d'amitié : de vertu d'abord, puis d'intérêt, et enfin de plaisir. On a va encore qu'il y a deux nuances pour chacune d'elles; carchacune d'elles repose, ou sur l'égalité des deux amis, ou sur une supériorité de l'un des deux. Le genre de justices qui s'applique à chacune doit ressortir clairement detoutes nos discussions précédentes. Quand l'un des deu est supérieur, c'est la proportion qui doit y dominer. Maiscette proportion ne saurait plus être la même; le supérieur doit l'avoir en sens inverse, de telle façon que le relation qui se trouve entre lui et l'inférieur se reproduise.

§ 9. Comme celle des camarades. Voir un peu plus haut la note sur le ont manqué à l'antiquité. sens vrai du mot « camarade », dans famille. On est en général trop porté part du supérieur doit être d'autant

à croire que ces grands sentiment=

§ 10. On a vu encore. Répétition 1 ce chapitre, § 1.— Oui, mon frère... de ce qui vient d'être dit un peu plus Je ne sais de quel poète sont ces haut, ch. 4, \$ 1, p. 389. — Le= deux vers; mais d'après une citation genre de justice.... Dans les rapde la Politique, livre I; ch. 2, § 19, ports qui s'établissent entre les deux = de ma trad., 2º édit., je serais assez personnes qui sont liées et qui porté à croire qu'ils sont de Théo- s'aiment. - En sens inverse. La decte. - C'est dans la famille.... Je suite expliquera ce qu'on doit enne crois pas qu'il soit possible de tendre par ceci. L'auteur vent dire faire un plus admirable éloge de la que, dans les choses matérielles, la

en se renversant, entre tout ce qui vient de cet inférieur à lui, et tout ce qui vient de lui à cet inférieur, cette relation étant toujours celle d'un chef qui commande et d'un sujet qui obéit. § 11. Si ce n'est pas ce rapport qui s'établit entr'eux, c'est alors une égalité purement numérique; car, dans ce cas, il se passe ici ce qui se passe ordinairement dans les autres associations, où il y a tantôt une «galité numérique, et tantôt une égalité proportionnelle. Si, dans une association, les associés ont apporté une part ■l'argent, numériquement égale, ils doivent avoir aussi Tans le partage une portion égale numériquement; et si P'apport n'était pas égal, ils doivent avoir une part proportionnelle. § 12. Mais en amitié, l'inférieur retourne la proportion; et il joint à son profit les deux angles mar une diagonale au lieu d'avoir l'un des côtés. Mais le supérieur paraît alors avoir moins qu'il ne lui evient : l'amitié et l'association ne semblent plus qu'une Charge pour lui. Il faut donc ici rétablir l'égalité d'une autre façon et refaire la proportion détruite. § 13. Ce moyen de rétablir l'égalité, c'est l'honneur, qui appartient au chef que la nature a fait pour commander, et que lui doit l'être qui obéit, comme il appartient à

Son petite que sa part morale est monabelle, — Dran chef... d'un sujet...

Cest peut-être exagéré, et ce rapport diagonale. Métaphore étrange, qui ne Cest peut-être exagéré, et cer rapport diagonale. Métaphore étrange, qui ne Cest peut-être exagéré, et cer aport diagonale. Métaphore étrange, qui ne Cest peut-etre diagonale. — di fieu d'arole l'au des oléts. Pai ajunté ceel, pour compléter l'expression-eulle, On a vu plus laut, ch. 9, 3 %, p. 441, ce qu'on doit cu-arolle peut-etre expression un peu emphatique. — Expression un peu emphatique. — 27

, 16. L'amitié par intérêt présente aussi deux espèces : re qu'on peut appeler légale; l'autre, morale. L'aftion politique et républicaine regarde tout à la fois, et égalité et à la chose dont on profite, comme ceux qui ident et qui achètent; et de là le proverbe : « Les bons nptes font les bons amis. » § 17. Quand donc cette itié politique résulte d'une convention formelle, elle a plus un caractère légal. Mais quand on se fie purent et simplement les uns aux autres, c'est plutôt nitié morale et celle de camarade à camarade. Aussi. -ce celle-là plus que toute autre qui donne lieu à des riminations. La cause en est que tout cela est contre are. L'amitié par intérêt et l'amitié par vertu sont fort èrentes; et ces gens-là n'en veulent pas moins unir à ois les deux choses; ils ne se rapprochent que par irêt; ils font une amitié toute morale, comme s'ils aient guidés que par des sentiments de vertu; par e de cette confiance aveugle, ils n'ont pas eu le soin contracter une amitié légale. § 18. En général, et mi les trois espèces d'amitié, c'est surtout dans la son par intérêt qu'il y a le plus de récriminations et de

besoins. - Légale... morale. en cas de contestation. ection aussi simple qu'elle est nde et vraie.

7. Cette amitié politique. Même d'observation pratique.

16. L'amitié par intérêt. On observation que plus haut sur le mot i par les détails qui suivent qu'il « d'amitié ». - Est contre nature. agit plus précisément d'amilié. C'est trop dire; ce serait plutôt : nat les simples liaisons que for- « est peu raisonnable ». — De con-Lous les jours dans la vie civile, tracter une amitié légale. C'est-àsations nécessaires des hommes dire des stipulations expresses, qu'on sux, pour la satisfaction de tous peut déférer ensuite aux tribunaux

> § 18. En géneral.... Les réflexions qui suivent sont pleines de justesse et

plaintes. La vertu est toujours à l'abri du reproche. Ceux qui ne se sont liés que par plaisir, après avoir reçu et donné de part et d'autre, se séparent sans peine. Mais les gens qui ne sont unis que par l'intérêt, ne rompent pas aussi promptement, à moins qu'ils ne soient liés et par des engagements légaux et par des attachements de camarades. Cependant, dans les liaisons qui n'ont pour base que l'intérêt, la liaison légale est la moins sujette à contestations. La solution, qui, au nom de la loi, accommode les deux parties, se fait en argent, puisque c'est l'argent qui, dans les cas de ce genre, mesure l'égalité. Mais dans une liaison purement morale, la solution doit être toute volontaire. Aussi, dans quelques pays a-t-on porté cette loi : Que ceux qui ont ainsi contracté amical. ement ne peuvent se faire de procès pour des conventions toutes facultatives. Cette loi est fort sage, puisqu'en effet les gens de bien n'ont pas recours naturellement à justice des tribunaux, et que ceux-là n'ont traité or ac comme des gens de bien l'un à l'égard de l'autre. S 20. Mais dans cette espèce d'amitié, il est encore assezemb rassant de savoir des deux parts jusqu'à quel point I récriminations peuvent être fondées, parce qu'on s'est l'un à l'autre moralement et non pas légalement. S On a grand'peine alors à discerner avec pleine justice 🖝 💵

de dommages-intérêts. — La solution trouve dans la Morale à Niconaque la force publique, que les tribunaux être un peu moins précis. peuvent appeler à leur aide pour exécuter leurs décisions. - Crtte loi conventions légales ne sont pas no

§ 49. C'est l'argent. Sous forme que ceux... La même réflexion se doit être toute volontaire. Tandis livre IX, ch. 1, § 10. - Alajusti que la solution légale a pour sanction des tribunaux. Le texte est per-

§ 20. Et non pas légalement. I.

a raison. Faut-il regarder au service même qui a été rendu, à sa valeur, et à sa qualité? Ou faut-il plutôt regarder à celui qui l'a reçu? Car il se peut que ce soit comme le dit Théognis :

« C'est peu pour toi, Déesse, et pour moi c'est beaucoup. »

Il peut même arriver que, pour tous deux, ce soit absolument le contraire, et qu'on puisse répéter ce dicton bien

» Pour tol ce n'est qu'un jeu; mais pour moi c'est la mort. »

§ 22. Voici d'où naissent tontes les récriminations. L'un croit qu'on lui doit beaucoup, parce qu'il a rendu un grand service, et qu'il a obligé son ami dans un cas tirgent ; ou bien, il allègue encore d'autres motifs, en ne considérant que l'utilité du service rendu, sans penser au peu qu'il lui en a coûté. L'autre, au contraire, ne voit que ce que le service a coûté au bienfaiteur, et non pas le Profit que lui-même en a tiré. § 23. Parfois encore, c'est celui qui a reçu qui récrimine ; et, pendant qu'il ne rappelle de son côté que son très-mince profit, l'antre enumère l'avantage énorme que la chose a produit ; et. par exemple, si en s'exposant à un péril on a pu tirer quelqu'un d'affaire, en ne risquant que la valeur d'une

\$ 54. Comme le dit Théagais, Voir Trostrepamment can le coure trail les sottences de l'hégaris, vers 14.

D'our oir ce n'est qu'un jeu, Je \$ 23. Parfois cacore, Même reme sale si c'est le vers de quelque marque. Toutes es observations sont 1956 les, ou ai c'est un simple proverhe (rés-juales et très-pratiques.)

plus à Pabri des contestations, comme qui a prix une forme rhythmique. 

§ 22. L'un creit.... l'aire un contesta de la Comme le dit Théopais. Voir très fréquemment dans le cours origine.

§ 24. Comme le dit Théopais. Voir très fréquemment dans le cours origine.

drachme, celui-ci ne pense qu'au danger qu'il a courum, tandis que l'autre ne songe qu'à la valeur de l'argent, comme s'il ne s'agissait que d'une restitution pécuniair Mais là même encore, il y a des motifs de querelle; l'un ne donne aux choses que la valeur qu'elles avaie antérieurement, l'autre les apprécie ce qu'elles vale dans le moment présent ; et, sur ce terrain, ils n'ont garde de s'entendre, à moins de convention précise.

§ 24. L'amitié, la liaison civile regarde uniquement à la convention expresse et à la chose même; l'amitié, la liaison morale regarde à l'intention. Sans contredit, c'est beaucoup plus juste; et c'est là vraiment la justice de l'amitié. Ce qui fait qu'il y a lutte et discussion entre les hommes, c'est que, si l'amitié morale est plus belle - la liaison d'intérêt est bien autrement obligatoire et exigea. § 25. Les gens commencent leur liaison comme des mis purement moraux, et comme s'ils ne songeaient qu' vertu. Mais dès qu'un de leurs intérêts particuliers v ient à rencontrer de l'opposition, ils font voir alors bien - lairement qu'ils étaient tout autres qu'ils ne se croyaient Le vulgaire des hommes ne recherchent ce qui est beau — [10] par surcroît et par luxe; et c'est ainsi qu'ils recherche les même cette amitié qui est plus belle que toutes

nuance propre de l'original, et pour laisser aux choses leur véritable nom. Évidemment, il s'agit ici de liaisons bien plutôt que d'amitié.

§ 25. Par surcroft et par luxe. par vertu.

§ 24. L'amitié, la liaison. Il n'y a Ceci ne contredit pas ce qui a qu'un seul mot dans le texte; j'en ai avancé plus haut tant de fois, que la mis deux, à la fois pour conserver la nature humaine est portée au biens seulement le vulgaire des homa n'est pas assez éclairé pour cor prendre et suivre la nature. — Pl= belle que toutes les autres. L'amit auntres. § 26. On doit voir maintenant bien nettement les distinctions qu'il convient de faire entre ces cas divers. Si les gens sont des amis moraux, ils doivent ne regarder qu'à l'intention pour s'assurer qu'elle est égale des deux parts; et ils n'ont rien autre chose à exiger l'un de l'autre. S'ils ne sont amis que par intérêt, ou par des liens purement civils, ils peuvent résoudre la difficulté selon qu'ils s'étaient entendus d'abord sur leur intérêt. Si l'un affirme que la convention a été toute morale, et que l'autre affirme le contrairé, il n'est pas bien d'insister, quand il faudrait n'avoir que de bonnes paroles dans ces occasions, et l'on doit garder la même réserve dans l'un ou l'autre sens. § 27. Mais quand même les amis ne seraient pas unis par un lien moral, il faut juger qu'aucun d'eux n'a voulu tromper l'autre; et par suite, chacun doit se contenter de ce que le hasard lui a donné. § 28. Ce qui prouve bien que l'amitié morale ne repose que sur l'intention, c'est que, même après avoir reçu de très-grands services, si on ne les rend pas également, à cause de l'impuissance où l'on est, mais qu'on les rende autant qu'on le peut, on n'en a pas moins fait son devoir. Dieu même accepte les sacrifices qu'on lui offre, en tenant compte des

L'eu d'hommes sont assez au-dessus de l'intérêt pour appliquer loyalement récepte. — Iln'est pas bien d'insiser. Nous ne saurions avoir aujour-Thui plus de délicatesse. — Dans L'un ou l'autre sens. Soit qu'on affirme, soit qu'on nie.

\$ 27. Chacun doit se contenter. Ce pas mieux dit.

§ 26. Ne regarder qu'à l'intention. discernement et cette douceur n'appartiennent qu'aux ames les plus désintéressées et les plus nobles. C'est d'ailleurs très-souvent justice d'accuser le hasard, ou les choses, plutôt que

> § 28. Dieu même accepte les sacrifices. Le christianisme lui-même n'a

ressources de celui qui les fait. § 29. Mais au marchand qui vend, il ne suffirait pas de dire qu'on ne peut lui donner davantage, non plus qu'au créancier qui a prêté son argent.

§ 30. Les reproches et les récriminations sont trèsfréquents, dans les amitiés qui ne sont pas parfaitement nettes et droites ; et il n'est pas facile de discerner alors lequel des deux a raison. C'est en esset chose fort malaisée de rapporter à une mesure unique des relations aussi complexes, comme il arrive particulièrement dans les affaires d'amour. § 31. L'un ne ponrsuit celui qu'il aime, que parce qu'il a plaisir à vivre avec lui; l'autre parfois n'accepte l'amant que comme utile à ses intérêts. Quand il cesse d'aimer, comme il devient tout différent, l'autre ne devient pas moins différent que lui; et alors ils se querellent à tout propos. C'est la dispute de Python et de Pammène. C'est la discussion du maître et du disciple, parce que la science et l'argent n'ont pas en effet une seule et même mesure. C'est encore le cas de Prodicus, le médecin, avec le malade qui lui donnait un trop faible salaire; c'est enfin le cas du joueur de cithare et du roi. § 32. L'un ne voulait que son plaisir en accueillant l'artiste; l'autre ne recherchait que son intérêt en allant à la cour; et quand il fallut payer, le roi, comme s'il ne

§ 29. Au marchand.... au créan- Je ne sais à quoi ceci fait allusion. -De Prodicus, le médecin. Qu'il pe faut pas confondre avec Prodicus de § 30. Parfaitement nettes et Céos, le sophiste; c'est peut-être droites. Le texte n'est pas tout à fait simplement une faute de copiste, et faut-il lire: « Hérodicus ». — Du \$ 31. De Python et de Pamniène. joueur de cithare et du roi. Le récit

cier. Il ne s'agit plus là d'affection, mais d'affaires.

aussi précis; je l'ai paraphrasé.

devait que de l'agrément à l'artiste, lui dit : « Tout le » plaisir que vous m'avez fait en chantant, je vous l'ai déjà » payé par le plaisir que vous ont fait mes promesses. » § 33. Quoiqu'il en soit de cette défaite, on peut voir sans peine, même ici, comment il faut arranger les choses. Il faut toujours les rapporter à une seule et unique mesure. Mais ce n'est pas en les renfermant dans une limite précise; c'est en les proportionnant entr'elles. La proportion est ici la vraie mesure, de même qu'elle est aussi la mesure dans l'association civile et politique. En effet, comment le cordonnier pourra-t-il contracter des rapports sociaux avec le laboureur, à moins qu'on n'égalise leurs travaux par la proportion qu'on établit entr'eux? § 34. De même, dans tous les cas où l'on ne peut faire un échange direct, la seule mesure possible est la proportionnalité. Par exemple, si l'un promet de donner la science et la sagesse, et l'autre, de l'argent en retour, il faut examiner quel est le rapport de la science à la fortune, et ensuite quelle est la valeur donnée par l'un et l'autre des contractants; car si l'un a donné la moitié de sa petite propriété, et que l'autre n'ait donné qu'une partie minime d'une propriété beaucoup plus grande, il est clair que le second a fait tort au premier. § 35. C'est qu'ici encore, la

trouve encore dans la Morale à Nicomaque, livre IX, ch. 1, § 4.

sure. Qui est la proportion; mais il mieux choisi. faut ajouter que cette proportion même est fort difficile à établir, de façon que les deux parties se trouvent et du disciple, dont il vient d'être satisfaites. La proportion ne peut pas question quelques lignes plus haut.

qui suit explique cette citation qui se toujours se mesurer aussi aisément que l'auteur semble le croire. -Comment le cordonnier. Exemple \$ 33. A une seule et unique me- trop peu amené, et qui pouvait être

> § 34. La science... de l'argent en retour. C'est la discussion du maître

## MORALE A EUDÈME.

cause de la dissidence est dans le principe même de esde amis; l'an soutient qu'ils ne se sont liés que par in intéreir taudis que l'autre sontient le contraire, et qu'il a eu u dan cette liaison quelqu'autre motif que celui-là.

# CHAPITRE XI.

sont toujours partielles. — Erreurs en amitié, quand, au u fond, on aime les choses plus que les personnes.

§ 1. Une question qu'on peut se poser enco-ore, c'est de savoir à qui il faut de préférence rendre = service à un ami que recommande sa seule vertu, ou bier à celui qui reconnaît ou peut reconnaître 🕳 ce qu'or fait pour lui. Cette question revient à se dem ander s'i faut faire du bien à son ami plutôt qu'à un ho omme qu n'a que la vertu pour titre à vos bienfaits. § 2. Si l bonheur veut que votre ami soit un homme ver rueux, et même temps qu'il est votre ami, la question n' c'offre pas comme on voit, très-grande difficulté, à moi ins qu'on

§ 35. Dans le principe. Voir ci-dessus dans ce chapitre, § 8 26 et 30, p. 423 et 424

Ch. XJ. Morale à Nicomaque, lirre IX, ch. 2; La Grande Morale iles, comme il dit lui-

--- On verta l'anteur fait utes ces argu-

n'enfle démesurément l'une de ces qualités et qu'on ne rapetisse l'autre, en supposant que cet homme est votre intime ami, et qu'il est médiocrement honnète. Si l'on ne suppose pas que la vertu est égale à l'amitié, il se présente alors une foule de questions délicates : et, par exemple, si l'un a été votre ami, mais qu'il doive ne plus l'être; et que l'autre doive l'être, mais ne le soit pas encore; ou bien, si l'un l'a été, mais qu'il ne le soit plus; et que l'autre le soit maintenant, mais qu'il ne l'ait pas toujours été et qu'il ne doive pas toujours l'être. § 3. On comprend qu'il soit trop difficile de suivre toutes ces arguties ; et comme le dit Euripide dans ses vers :

« N'avez-vous que des mots? en mots on vous paiera; » Mais si vous agissez, pour vous on agira. »

Le vrai, c'est qu'il faut agir ici comme l'on agit envers son père. On ne donne pas tout absolument à son père; et il y a certaines choses qu'on doit réserver pour sa mère, bien que cependant un père soit supérieur, C'est encore ainsi que l'on n'immole pas toutes les victimes au seul

Jupiter, et qu'il n'a pas tous les hommages des humains, mais seulement certains hommages qui lui sont dûs plus particulièrement. § 4. De même, on peut dire qu'il y a des choses qu'on doit faire pour l'ami qui nous est utile ;

\$3. Toutes ces arguities. Le texte l'est pas aussi précis, — Euripide dans sex vers. Ces deux vers appardiennemt à une pièce d'Euripide dont le nom n'est pas parsema jusqu'à (\$\frac{1}{2}\). L'ami qui nous cet suité, Il nous. Voir les fragments d'Euripides, legit é de l'ami qui, tout en étant p. \$39, édit. de Firmin Didot, — lie seulement par la verto, peut



et qu'il en est d'autres qu'on doit faire pour l'hoanête homme. Ainsi, quelqu'un peut vous donner du pain et satisfaire à tous vos besoins, sans que vous soyez tenu de vivre avec lui; et réciproquement, on peut vivre avec quelqu'un, sans lui rendre ce qu'il ne donne pas luimême, dans ces rapports de réelle amitié, et ne faire pour lui que ce que fait l'ami par intérêt. Mais quant aux amis 🚄 qui, liés l'un à l'autre au même titre, accordent tout à 4 celui qu'ils aiment, même ce qu'il ne faut pas, ce sont des gens indignes de toute estime.

S 5. Les définitions qu'on donne de l'amitié dans les discours ordinaires, s'appliquent bien toutes, si l'on veut, à l'amitié; mais ce n'est pas à la même amitié. Ainsi, l'on doit également vouloir le bien, et de celui dont vous êtes l'ami par intérêt, et de celui qui a été votre bienfaiteur, et de celui qui est votre ami comme la vertu l'exige. Mais cette définition de l'amitié ne comprend pas tout cela. On peut fort bien souhaiter l'existence de l'un, et vivre avec un autre, comme on peut, dans telle liaison, ne voir que le plaisir, et, dans telle autre, partager ses douleurs et ses joies avec son ami. § 6. Mais toutes ces prétendues définitions ne s'appliquent jamais, je le répète, qu'à une certaine espèce d'amitié; elles ne s'appliquent pas toutes à une seule et même amitié. De là

recoit. - Mais quant aux amis qui, lies l'un à l'autre. ... Le texte est ici té, du moins en partie. fort obscur et sans doute il est alléré.

rendre à son ami les services qu'il en tant plus nécessaire que l'auteur revient à un sujet qui a été déjà trai-

§ 6. Toutes ces prétendues définitions.... Détails trop longs et qui § 5. Les définitions... Il manque sont obscurs. Les distinctions faites ici une transition; elle était d'au- dans les premiers chapitres de ce vient qu'elles sont si nombreuses, et que chacune semble s'appliquer à une seule amitié, bien que cependant il n'en soit rien. Preuons, par exemple, cette définition qui prétend que l'amitié consiste à souhaiter l'existence de l'ami. Elle n'est pas exacte ; car celui qui est dans une position supérieure, ou celui qui a été le bienfaiteur d'un autre, veut bien aussi l'existence de son propre ouvrage, de même qu'on doit souhaiter longue vie au père qui vous a donné le jour, sans parler du juste retour qu'on lui doit. Mais ce n'est pas avec son obligé qu'on veut vivre ; c'est uniquement avec celui qui vous plaît et vous est agréable. § 7. Les amis peuvent avoir des torts mutuels, toutes les fois que ce sont les choses qu'ils aiment plutôt que celui qui les possède. Au fond, ils ne sont amis que de ces choses; et, par exemple, l'un préfère le vin qu'il trouve excellent, à l'hôte qui le lui donne ; l'autre préfère l'argent, parce que l'argent lui est utile. Faut-il s'indigner de ces trahisons et accuser cet ami d'avoir préféré une chose qui, pour lui, vaut plus, à une personne qui vaut moins à ses yeux? On se plaint pourtant, et l'on ne s'aperçoit pas que maintenant on voudrait trouver l'honnête homme, tandis qu'auparavant on ne recherchait soi-même que l'homme agréable on l'homme utile.

line, semblent suffisantes. — Qui ne l'exactitude. Les amitiés qui s'adres-ausge qu'à l'existence de l'anti, Pen-sert ou peu développée. § 7. Toutes les fois que ce sort ( les chaues...) Observation profonde, montre bien qu'on tenait aux choses et dont on peut aisèment vérifier les deux pur la servante les seus coup plus qu'anx personnes.

# CHAPITRE XII.

De l'isolement et de l'indépendance. Comparaison de l'isolement avec la vie commune. — De l'indépendance divine. — Discussion de ces théories. Éclaircissements sur la véritable idée de la vie, qui consiste à la fois à sentir et à connaître. Arguments en sens contraires. — Charme et douceur de la vie commune. — Il n'y a que Dieu qui n'ait point besoin d'amis. — Sacrifices mutuels que se font les amis. — Ce qu'on désire par dessus tout, c'est le bonheur de son ami; et l'on peut renoncer à la vie commune pourqu'il soit heureux; mais en général on recherche la vie commune, et il se peut qu'on présère souffrir avec un ami plutôt que d'avoir à souffrir de son absence.

§ 1. Pour compléter ces théories, il faut étudier encore ce que c'est que l'indépendance, qui se suffit à elle-même, et la comparer à l'amitié, afin de voir leurs rapports et leur valeur réciproque; car on peut se demander si, dans le cas où quelqu'un serait absolument indépendant et se suffirait en tout, il aurait encore un ami, s'il est vrai que l'on ne cherche jamais un ami que par besoin. Mais si l'homme de bien est le plus indépendant de tous les hommes, et que la vertu soit la seule condition du bonheur, comment l'homme de bien aurait-il à faire d'un

Ch. XII. Morale à Nicomaque, unique du texte. - Serait absolu-Morale, livre II, ch. 17.

elle-même. J'ai paraphrasé le mot essentiellement sociable.

livre IX, ch. 9, 10, 11 et 12; Grande ment indépendant. Cette théorie contredit cette autre théorie bien § 1. L'indépendance qui se suffit a connue, qui fuit de l'homme un être

ami? L'être qui se suffit pleinement à lui seul, ne peut avoir besoin ni de gens qui lui sont utiles, ni de gens qui aient de la bienveillance à son égard, ni même de la vie commune, puisqu'il est amplement capable de vivre seul à seul avec lui-même. § 2. Cette indépendance absolue éclate surtout avec évidence dans la divinité. Il est clair que n'ayant besoin de rien, Dieu n'a pas besoin d'amis, et qu'il n'en a pas, non plus qu'il n'a rien du tout du maître qui commande à des esclaves. Par conséquent, 1'homme le plus heureux sera celui qui aura le moins besoin d'amis, ou plutôt il n'en aura besoin que dans la mesure même où il est interdit à l'homme d'être absolument indépendant et de se suffire dans son isolement. \$ 3. Nécessairement, on n'a que fort peu d'amis quand on est très-vertueux; et il en faut toujours de moins en moins. On ne cherche plus alors à s'en faire; et l'on néglige non pas seulement les amis utiles, on néglige ceux mêmes qui seraient dignes d'être choisis pour la vie co connune. S 4. C'est bien alors aussi qu'il est de toute évidevice que l'ami n'est pas à rechercher pour l'usage qu'on en fait, ou pour le profit qu'on en tire; mais que celui-là seul est véritablement ami, qui l'est par vertu. Quand nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit, nous cherchons toujours des gens qui puissent jouir avec nous de tous nos biens; et nous préférons ceux qui sont en · position de recevoir nos bienfaits à ceux qui pourraient

<sup>\$ 2.</sup> Qui aura le moins besoin d'u- qu'on ne trouve presque personne suis. Cette conséquence sera combat- avec qui l'on puisse s'entendre. -tue un peu plas bas, § 4.

<sup>5 8.</sup> Quand on est très-vertueux. vertus. Parce qu'on a très-peu d'égaux, et

Dignes d'être choisis. Par leurs

<sup>§ 4.</sup> C'est bien alors. Réflexion

# MORALE A EUDÉME.

nous faire du bien à nous-mêmes. Notre discern plus juste quand nous sommes tout à fait inde que quand nous manquons de quelque chose = e; et c surtout dans cette situation que nous éprouvon= s le bes d'avoir des amis dignes de vivre avec nous.

§ 5. Pour bien résondre cette question, il fa \_\_\_\_\_int voir n'y a pas une erreur dans toutes ces théories s, et si comparaison dont on se sert ici, ne nous dérobe p quelque partie de la vérité. Nous nous en rendre ons comp avec une parfaite clarté, en nous expliquant c'est que la vie comme acte et comme but. § - 6. Evidem ment, vivre, c'est sentir et connaître ; par conséquent vivre ensemble, c'est sentir ensemble et cor naître en semble. Mais se sentir soi-même, se connaître soi-même. est ce qu'il y a de plus doux au monde pour chacun de nons; et voilà pourquoi c'est un désir que la n en nous tous, quand elle nous a créés, que celt ide vivre; car, il faut le constater, la vie n'est en que lque sorte qu'une connaissance. § 7. Si donc on pouvait couper la vie et la connaissance en deux, et séparer la comaissance de manière qu'elle fût isolée et en soi, uniquer nent, chose

ausi profonde que délicate, — Nous éprousons le besois d'avoir des amis, livres II et III. — Cet di de virre, I'vi fig. 3. La comparaison dont on se sert ici. C'est-dire, celle de Dieu, dont la notare infinie est incisument surable avec celle de l'homme. — Comme acte et comme but. Voir le commencement de la Morale à Nicomague, livre 1, ch. 4, p. 143 de un trad. 2º édit. — A cas on gualque commague, livre 4, ch. 4, § 2. — M. Cousin, p. 424. — édit. § 6. Viere, Cest sentie et com-

d'ailleurs qui peut ne pas avoir d'expression dans le langage, mais qui en réalité peut bien se concevoir, des lors il n'y aurait aucune différence à ce qu'un autre être connût à votre place, au lieu que vous connussiez vousmême. Il n'y aurait même aucune différence qu'un autre être vécût à votre place, quoiqu'on préfére plutôt, et avec toute raison, de sentir et de connaître soi-même. Car il faut que notre raison réunisse ces deux idées à la fois: d'abord, que la vie est une chose désirable, et ensuite que le bien l'est également, parce que c'est ainsi seulement que les hommes peuvent avoir la nature qu'ils ont. § 8. Si donc dans la série coordonnée des choses, l'un des deux éléments se tronve toujours au rang du bien, c'est que connaître et choisir les choses participe d'une manière toute générale de la nature finie. Par conséquent, vouloir sentir soi-même, c'est vouloir exister soi-même d'une certaine façon spéciale. Mais comme, de fait, nous ne sommes point par nous-mêmes aucune de ces facultés séparément, nous n'existons qu'en jouissant de ces deux facultés réunies, celle de sentir et celle de connaître.

es en soi uniquement. Cette der- précis; et probablement, il est ultéré nière expression n'a pas iel le sens en cet cudrult, quoique les manus-qu'elle a d'ordinaire dans le langage crits ne donnent pas de variante. qu'elle a d'ordinaire dans le langue publisosphique; elle somblerait signifier plubit : « selon qu'elle ou n'est plubit : « selon qu'elle ou n'est pas dans la personne », comme la suite le prouve. — Il n'éy oureuit change de la comme de l'étre, ainsi que toutes celles qui la développent et cherchent à l'expliquer. — Parce que c'est ainsi seus du fini qu'on peut déterminer, et lement. L'original n'est pas aussi non de l'infini qu'on peut déterminer, et lement. L'original n'est pas aussi non de l'infini qu'on se chappe. — 28

Ainsi, c'est en sentant qu'on devient sensible, sur le point même où l'on a senti d'abord, et de la manière qu'on a senti, et dans le temps où l'on a senti. C'est em connaissant qu'on devient capable de se connaître. Voilince qui fait qu'on veut toujours vivre, parce qu'on veut toujours connaître; en d'autres termes, c'est qu'on désire être soi-même la chose que l'on connaît.

§ 9. A ce point de vue, on pourrait trouver assez étrange le désir de l'homme, de vivre avec ses semblables d'une vie commune, et d'abord, pour les besoins qu'il partage avec les autres animaux, je veux dire ceux du boire et du manger, qu'il veut satisfaire ordinairemen en compagnie. Quelle différence y a-t-il, en effet, satisfaire ces besoins les uns à côté des autres, ou bien à part, du moment que l'on retranche de ceréunions la parole, à l'aide de laquelle on se communique? 10. Les gens indépendants ne peuvent pas d'ailleurs converser avec le premier venu. J'ajoute qu'il n'es pas possible à ces amis qu'on suppose indépendants, capables de se suffire à eux seuls, de rien apprendre dan ... ces entretiens, ou de rien enseigner aux autres. Si l'ox apprend soi-même quelque chose, c'est qu'on n'est patout ce qu'on doit être en fait de suffisance personnelle

C'est qu'on désire être soi-même. Toutes ces idées sont fort obscures, et l'auteur perd un peu de vue le sujet qu'il avait indiqué au début de ce chapitre.

§ 9. Quelle différence y a-t-il? La question disparaît de plus en plus sous ces détails, qui ne manquent pas d'alleurs de vérité.

§ 16. Les gens indépendants ne peuvent pas... indépendants et capables de se suffire. Voilà la question qu'on s'était d'abord proposée; mais le circuit a été bien long pour y arriver.

— Une ressemblance. Ceci est exagéré; et de plus, c'est en contradiction avec les théories antérieures. La ressemblance n'est pas le fondement

et d'autre part, on n'est jamais l'ami du maître qui vous înstruit, puisque l'amitié est une égalité et une ressemblance. Quoiqu'il en puisse être, c'est un grand plaisir d'être ensemble; et nous jouissons bien davantage de notre bonheur en le partageant avec nos amis, autant que nons le pouvons, et en leur donnant toujours tout ce que nous avons de mieux. § 11. Du reste, c'est, avec l'un, des plaisirs purement matériels; avec l'autre, ce sont des arts; avec un autre encore, c'est de la philosophie. Ce qu'on veut avant tout, c'est d'être avec son ami. Aussi, comme dit le proverbe: « C'est un grand chagrin que des amis loin de soi; » et l'on veut dire par là qu'une fois amis, il ne faut plus s'éloigner les uns des autres. C'est ce qui fait encore que l'amour ressemble tant à l'amitié. L'amant désire toujours vivre avec ce qu'il aime, non pas, il est vrai, comme la raison veut qu'on vive ensemble, mais seulement pour satisfaire ses sens et sa

§ 12. Voilà ce que dit le raisonnement qui nous embarrasse. Mais voici à peu près comment se passent les choses dans la réalité, et comment nous trouverons la cause de l'embarras où il nous jette. Recherchons où est ici la vérité.

del'amitié; et de plus, il ne faut pas la remaindre avec l'identité. — Quoi-ment. Expression assez singulière, evit en puisse être, L'autieur seudele. Du reste, ou ne sait pas trés-chairement dans ce qui précéde, quels sont l'emberrasse.

§ 41. Le pluisir des arts. On et ceux qu'il adopte, Cette confusion pourrait entendre aussi qu'il vagit es ausce ordinaire dans Aristote, de la musique : J'ai préfèré prendre quand il expose les questions que le texte dans son seus le plus général, d'autres ont traitées avant lui.



§ 13. Il est certain d'abord que l'ami veut être comme le dit le proverbe : « Un autre Hercule, un autre nousmêmes. » Cependant, il est distinct de nous; il en est séparé, et il est difficile de se réunir en un seul et même individu. Cet être, qui nous est parfaitement conforme par nature, est autre que nous par son corps, tout semblable qu'il est; en outre, il est autre par l'âme, et peut-être dissère-t-il encore davantage dans chacune des parties de cette âme et de ce corps. Pourtant, l'ami n'en veut pas moins être un autre nous-mêmes, séparé de nous. § 14. Ainsi, sentir son ami, c'est nécessairement en quelque sorte se sentir soi-même; c'est comme se connaître soimême que de le connaître. C'est donc un très-vif bonheur qu'approuve la raison, que de jouir, avec son ami, même d'amusements vulgaires, et de se trouver en sa compagnie, puisque nous le sentons toujours ainsi lui-même en sentant les choses avec lui. Mais c'est un bonheur bien plus vif encore que de goûter ensemble des plaisirs plus relevés et plus divins. La cause de cette félicité, c'est qu'il est toujours plus doux de se contempler soi-même dans un homme de bien, meilleur encore que vous. Parfois, c'est un simple sentiment, tantôt un acte, tantôt quelqu'autre chose qui réunit les cœurs. Or, s'il est doux d'être soi-même heureux, et si la vie commune a cet avantage d'y ponvoir agir ensemble, la société des hommes émi-

est de toute évidence.

§ 14. A bien scutir son qui. Senti- pler soi-mome. Je ne sais si ce

§ 13. Il est difficile. Il y a peut- ments délicats et vrais. — Même d'aêtre une sorte d'ironie dans cette musements vulgaires. Les jeux de expression, puisque l'impossibilité toute espèce, et les exercices du corps, par exemple. - Se contem-

nents, réunis par l'amitié, est ce qu'il y a de plus doux au monde. Se livrer ensemble à ces nobles contemplations, à ces exquises jouissances, tel est l'objet de ces liaisons; tandis que se réunir pour prendre ses repas en commun, ou satisfaire les besoins que la nature nous impose, ce n'est qu'une grossière volupté. § 15, Mais chacun de nous veut atteindre, dans cette communauté, le but spécial auquel il lui est donné de prétendre; et ce qu'on désire le plus ensuite, quand on ne peut aller jusqu'à cette parfaite union, c'est de rendre des services à ses amis et d'en recevoir d'eux en échange. Il faut donc avouer qu'évidemment l'homme est fait pour vivre dans la société de ses semblables, qu'en fait, tous les hommes recherchent la vie commune, et que l'homme le plus heureux et le meilleur de tous est celui qui la recherche avec le plus d'empressement.

§ 16. Ainsi, on le voit, ce qui dans cette question nous semblait d'abord peu conforme à la raison, était cependant une conséquence assez rationnelle de la part de vérité contenue dans ce raisonnement; et grâce à la comparaisou si juste que nous avons faite, nous avons trouvé la solution que nous cherchions. Non, Dieu n'est pas fait de telle sorte qu'il ait besoin d'un ami, et qu'il

retour sur soisnaume entre pour rien viere dans la société. Grand prindans l'amitié. — Ces nables contemplations, ces exquises jouissances,
soit, a contributé à mettre en lumière,
\$15s. Jusqu'à cette parfaite mion,
\$15s. Jusqu'à cette parfaite mion,
commune des plus lauties facultés de
Commune des plus lauties facultés de
Came, — L'homme est fait pour telle serte. Tont ceci est parfaitement



puisse trouver son semblable. § 17. Mais il faut prendrem garde qu'en poussant ce raisonnement à l'extrême, ca irait jusqu'à enlever la pensée même à l'homme de hien-Dieu, pour être heureux, n'a point à subir les mêmes conditions que nous, et il est trop parfait pour pouvoir penser autre chose que lui-même. Pour nous, au contraire\_\_\_\_ le bonheur ne peut jamais se rapporter qu'à une chose autre que nous-mêmes, tandis que, pour lui, le bonheur ne saurait être ailleurs que dans sa propre essence.

§ 18. D'autre part, dire que nous devons chercher imm nous faire de nombreux amis et les désirer, et dire en même temps qu'avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'ami, ce sont deux choses où il n'y a rien de contradictoire; et, des deux côtés, on a raison. Comme il es possible de vivre à la fois avec plusieurs personnes, et de sympathiser avec elles, ce qu'on doit le plus désirer, c'es que ces personnes soient les plus nombreuses possible Mais, comme c'est une chose fort difficile, il y a nécessit que cette communauté effective de sensations et cettain sympathie, se concentrent dans un assez petit nombre de-

d'accord avec les grandes théories développées dans la Métaphysique, livre XII.

§ 17. Jusqu'a enlever la pensée même. Il semble cependant, d'après ce qui suit, qu'on n'enlève pas la pensée à Dieu, et que par suite on ne devrait pas la nier non plus à l'homme de bien. — Penser autre chose que lui-même. Voir les théories de la Métaphysique, livre XII, ch. 9, 2º édition.

§ 18. D'autre part. Transitio. insuffisante, pour un ordre d'idéc totalement dissérentes de celles que précèdent. — Nous faire beaucous. d'amis. Voir la Morale à Nicoma que, livre IX, ch. 10, § 6. Voi aussi la Dissertation préciminaire-Kant s'est mépris absolument sur cette pensée d'Aristote. C'est une simple différence d'accentuation sur un mot, qui l'a induit en erreur. Voir 1. 214 de la traduction de M. Cousin, la Métaphysique des Mœurs, p. 62, trad. de M. J. Tissot. - Cest chose

personnes. § 19. Par suite, il est malaisé non-seulement de posseder beaucoup d'amis; car il faut toujours Eprouver les gens et leur affection; mais il est même Erès-malaisé de jouir de si nombreux amis quand on les possède. Quelquefois nous voulons que celui que nous aimons soit loin de nous, si c'est la condition de son bonheur; parfois, nous désirons, au contraire, qu'il partage les biens dont nous jouissons nous-mêmes; et ce désir d'être ensemble est la marque d'une sincère amitié. Quand il se peut qu'on soit réuni, et qu'on soit heureux clans cette union, personne n'hésite. Mais, quand c'est impossible, on fait alors comme la mère d'Hercule, qui préséra se séparer de son fils et le voir devenir un Dieu, plutôt que de le garder auprès d'elle et de le voir esclave Eurysthée. § 20. L'ami pourrait faire ici la même ponse que sit un Lacédémonien, en se moquant de equ'un qui lui conseillait, dans une tempête, d'appeler les Dioscures à son aide. C'est bien, ce semble, le rôle de celui qui aime, d'éviter à son ami de partager toutes les Executes désagréables et pénibles; et c'est bien aussi le rolede celui qui est aimé, que de vouloir, au contraire, en Prendre sa part personnelle. Tous deux ont raison d'agir si; car un ami ne doit rien trouver au monde d'aussi Périble, que lui est douce la présence de son ami. D'un

fore difficile. Par les motifs qui ont donnés dans la Morale à Nico- Lacédémonien. Il eût été bon de rap-Tue, loc. laud.

Malgré ce qu'en dit l'auteur, il contexte : « J'aime mieux laisser les puble bien qu'il y a là quelque » Dioscures où ils sont que de les saire contradiction. - Comme la mère » venir où je suis. » - Que lui est fllercule. Alcuiène.

§ 20. La même réponse que fit un peler précisément cette réponse. On S 19. Posséder beaucoup d'amis. peut l'imaginer du reste d'après le douce la présence de son ami. Idée

# MORALE A EUDÈME.

antre côté, on doit en amitié ne pas penser unique à soi ; et voilà comment on veut éviter à son au participation au mal qu'on endure. Il suffit qu' seul dans la peine; et l'on ne voudrait pas par songer qu'à soi égoïstement, en achetant son plaprix de la douleur d'un ami. Il est vrai que le= sont plus légers quand on n'est pas seul à les sup et, comme il est naturel qu'on désire d'être heur d'être ensemble, il est clair qu'on préfère se réus le bien qu'on espère être moins grand, plutôt quséparé avec un plus grand bien. § 21. Mais commupeut pas savoir au juste tout ce que vaut la vie co les avis diffèrent sur ce point. Les uns pense l'amitié consiste à tout partager saus aucune exparce qu'il est bien plus agréable, disent-ils, de ensemble, en supposant même qu'on ait des deuun aussi bon repas. D'autres, au contraire, ne veul que leur ami partage leur peine; et l'on peut c qu'ils ont raison ; car en poussant les choses à l'e on en arriverait à soutenir qu'il vaut encore mieux affreusement ensemble, que d'être même trèsséparément.

§ 22. Les mêmes perplexités à peu près se pre

an peu recherchée et qui n'est pas juste. Pour le plaisir de voir son ami, on ne peut consentir à causer son malheur. C'est d'allieurs eque l'autre l'idendine reconant quelques l'gnes plus loin. — On préfère se résuir, Quand it ne doit en rèsulter qu'un mal de peu d'importance.

au cœur d'un ami, quand il est dans le malheur. Parsois, nous souhaitons que nos amis soient bien loin de nous, et ne partagent pas notre douleur, quand ils n'y pourraient rien. Parfois, on trouverait leur présence la plus douce consolation qu'on pourrait goûter. Cette contradiction apparente n'a rien de déraisonnable; elle s'explique par tout ce que nous venons de dire. D'une manière absolue, nous voulons éviter de voir une douleur quelconque, et même un simple embarras à notre ami, autant que nous l'éviterions pour nous-mêmes. D'un autre côté, s'il est une douce chose parmi les choses les plus douces de la vie, c'est de voir son ami, par les motifs que nous avons indiqués, et de le voir sans souffrance, même quand on souffre personnellement. § 23. Mais, selon que le plaisir l'emporte dans l'un ou l'autre sens, on incline à désirer la présence de l'ami ou son absence. C'est là le sentiment qu'éprouvent, et par une cause toute pareille, les cor urs d'une nature inférieure ; et très-souvent, ils désirent dans le malheur qui les atteint, que leurs amis ne soient P=> plus heureux, afin de n'être pas seuls à souffrir de la ne cessité qui les frappe. Il vont même alors quelquefois ju squ'à tuer avec eux ceux qu'ils aiment.... s'imaginant sa doute que leurs amis sentiront ainsi davantage leur

re que les emportements les plus pas plus heureux. Ces sentiments passionnés de l'amour qui aillent égoîstes et bas sont trop rares pour jasquelà.

§ 23. Que leurs amis ne soient — Sentiront ainsi davantage leur

qu'il fât nécessaire de les étudier. -\$ 22. Cette contradiction appa- A souffrir de la nécessité qui les rente. J'ai ajouté ce dernier mot, qui frappe. Le texte en cet endroit est me semble ressortir de tout le con- fort altéré; et j'ai dû en tirer le sens qui m'a paru le plus vraisemblable.

| m | al | ••• | 9 | 30 | it g | [ue | е, | da | ns | l | eu | r | dé | se | esp | oi | r, | ils       | S | e i | raj | pp | ell | en | t j | pl | us |
|---|----|-----|---|----|------|-----|----|----|----|---|----|---|----|----|-----|----|----|-----------|---|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
|   |    |     |   |    |      |     |    |    |    |   |    |   |    |    |     |    | •  | jou<br>eu |   | •   |     | -  |     |    | -   |    |    |
| • | •  | •   | • | •  | •    | •   | •  | •  | •  | • | •  | • | •  | •  | •   | •  | •  |           |   |     |     |    |     |    |     |    |    |

## CHAPITRE XIII.

Digression sur l'usage essentiel et sur l'usage indirect des choses; on peut, jusqu'à certain point, abuser également des facultés de l'âme. - Lacunes et désordre dans le texte.

§ 1. Une question d'un autre ordre qu'on peut élever, c'est de savoir s'il est possible tout à la fois, et d'employer une chose à l'usage qui lui est naturellement propre, et de l'employer aussi à un autre usage; en d'autres termes, s'il est possible de s'en servir en soi, et de s'en servir indi-

mal..., Le bonheur dont ils ont joui, Même remarque.

Ch. XIII. § 1. Une question d'un autre ordre. J'ai ajouté ces derniers mots, pour faire une sorte de transition; mais ce chapitre ne tient en rien ni à ce qui précède ni à ce qui

faire partie d'un ouvrage régulier. Je l'aurais entièrement retranché s'il n'était compris dans toutes les éditions. Je ne me suis pas cru autorisé à le supprimer, tout déplacé et tout insuffisant qu'il est. Quelques manuscrits, et quelques éditeurs à suit. C'est évidenment une interpo- leur exemple, font ici un Huitième lation. Le désordre même qui se livre qui se compose de ce chapitre trouve dans tout le texte, prouve et des deux suivants. C'est le parti assez que ce morceau ne peut pas qu'a pris le dernier éditeur de la

rectement. Je prends l'exemple de l'œil, 11 est d'abord possible de l'employer pour voir, et, même en l'employant ainsi, de le contourner de façon à fausser la vision et à voir deux objets au lieu d'un. Ce sont déjà là deux usages de l'ceil, l'un en tant qu'il est œil, et l'autre en tant que cet usage peut être encore celui de l'œil. Ainsi, il y a un autre emploi des choses, qui est tout indirect; et ce serait, par exemple, pour l'estomac, tantôt de vomir et tantôt de manger. § 2. Je pourrais faire une remarque semblable Pour la science. Ainsi, il est possible de s'en servir tout à la fois, et d'une façon exacte, et d'une façon erronnée; tout en sachant bien écrire, on peut vouloir de son Plein gré écrire mal; et la science alors ne sert pas plus que l'ignorance. On dirait de ces dansenses qui, chan-Seant l'emploi habituel de la main, font de leurs pieds des mains, et de leurs mains des pieds. § 3. A ce compte, si toutes les vertus ne sont que des sciences, comme on l'a dit, il serait possible d'employer la justice en guise de l'injustice. Par justice, on ferait des iniquités, comme tout à l'heure par la science, on ne faisait que des choses d'ignorance. Mais sì c'est là une impossibilité manifeste, il n'est pas moins évident que les vertus ne sont pas

\*\*Autre comparaison des plus bizarres.

\*\*Je prends \*\*Cexemple de l'ail.\*\* On Il s'agit de saltimbanques, qui marverrea par les détails qui suivent que cet exemple est très singulérement l'accessione. Pour écaireir la pensée.

\*\*S.\*\* Due remarque emblable pour uvarges de morale. — La justice en uvarges de morale. — La justice en uvarges de morale. — La justice en des des cences. L'exemple de la science guise de l'oijuatire. Idèes étranges. Un comme ce n'est qu'une lypothèse,



#### MORALE A EUDÈME.

des sciences, ainsi qu'on le prétend. Si, quand on dévoye ainsi la science, on ne fait pas réellement œuvre «l'ignorance, et si l'on commet seulement une faute voloritaire, que l'ignorance pourrait bien commettre aussi sans le vouloir, il ne se peut pas davantage qu'on agisse par justice comme on agirait par iniquité. Mais, si la prudence est réellement une science, elle produira quelq ue chose de vrai, comme la science; et elle commettra LOLIT aussi bien qu'elle des erreurs volontaires ; car il se pour ratique, par prudence, on agit imprudemment, et qu'on commit précisément toutes les fautes que l'imprudent commettrait. Mais si l'usage de chaque chose était absolument simple, et qu'on ne pût employer une chose qu' en tant qu'elle est ce qu'elle est, on ne pourrait agir que prudemment en faisant usage de la prudence.

§ 4. Pour toutes les autres sciences, il y a tomjo curs une science supérieure qui détermine la direction principale des sciences subordonnées. Mais quelle est la science qui dirige cette science souveraine elle-même ? Ce n'es certes plus la science ou l'entendement ; ce est par davantage la vertu; car cette maîtresse-science emploie la vertu elle-même, puisque la vertu de l'être qui coumande, c'est de faire usage de la vertu de l'être mi obei au commandement. § 5. Encore une fois, quelle est den cette science régulatrice ? En est-il ici, comme uand or dit que l'intempérance est un vice de la partie arration

c'est l'hypothise qui est absurde, bien plus eucore que le fait même n'est la genere que le fait même n'est la prodence... Le texte est évidensement trop altéré pour qu'il soit posseparte la prodence la fin du chas present est évidensement trop altéré pour qu'il soit posseparte la freue dans toutes mais on n'y peut décaste n'est settifient de la freue 
rance..... si elle est contraire..... comme il n'y a pas la supériorité, mais la vertu.... se rapportera plus au vice ainsi constitué. C'est qu'au fond l'homme injuste peut tout ce que peut l'homme juste; et d'une manière générale, la puissance de ne pas faire est comprise dans la puissance de faire. § 7. Nous pouvons donc conclure que les seules facultés de la partie raisonnable de l'âme sont tout à la fois prudentes et bonnes, et que Socrate avait bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus fort que la prudence. Mais il n'était plus dans le vrai quand il disait qu'elle est une science; elle est une vertu et non une science; et la vertu est une espèce de connaissance tout différente de la science proprement dite. . . . .

rations qu'il a subies. C'est là un des motifs les plus puissants pour croire que les trois livres communs de la Morale à Nicomaque et de la Morale à Budème, ont été transportés de la minaire.

texte démontre bien toutes les alté- première, qui est beaucoup complète, à la seconde qui l'est beautiful moins, plutôt que de la seconde première, comme l'ont cru quelq éditeurs. Voir la Dissertation pr-

#### CHAPITRE XIV.

Imbonheur qui ne tient qu'au hasard. Examen de cette question, de savoir s'il y a des gens qui sont naturellement heureux et malheureux. On ne peut nier qu'il n'y ait des gens qui réussissent contre toute raison et malgré leur incapacité. Arguments en sens contraire. - On ne doit pas tout attribuer au hasard; mais on ne doit pas non plus lui dénier toute influence. Souvent on fait sans raison, sans habileté, tout ce qu'il faut pour réussir; c'est une heureuse impulsion de la nature qui fait agir. — Il ne faut pas aller jusqu'à rapporter au hasard la volonté et la réflexion dans l'homme; influence de l'élément divin dans l'âme humaine. — Le succès qu'assurent la raison et l'intelligence, est le seul qui puisse être solide et durable.

§ 1. Ce n'est pas seulement la prudence ni même la vertu qui fait le succès ; et souvent, on parle du succès de gens que le hasard seul favorise, comme si un heureux hasard pouvait faire réussir les hommes tout aussi bien que la science, et leur assurer les mêmes avantages. Il nous faut donc rechercher s'il est vrai, en effet, que tel homme soit naturellement heureux, et tel autre, malheu-

Ch. XIF. Morale à Nicomaque, rale. Sous une autre furme, ce n'est lirre X, ch. 6, et surtout livre I, ch. 2. La Grande Morale n'a pas de pariceorrespondante.

\$1. Il nous faut donc rechercher. Le honheur ou le malheur de La question est en effet fart iniérressante; elle domine la plupart des efforts personnels, il n'aurait qu'à se autres questions traitées par la morrésigner au lot que lui ferait le des-

#### MORALE A EUDÈME.

reux, et savoir ce qu'il en est réellement à cet égar On ne peut nier qu'il n'y ait des gens qui ont vrain bonheur; ils ont beau faire des folies, tout leur dans des choses qui dépendent uniquement du lls réussissent même encore dans des choses q soumises à des règles certaines, mais où la formation cependant une grande part, comme l'art de la set l'art de la navigation. § 3. Ces gens réussi parce qu'ils ont certaines facultés? Ou bien, leurs rités ne tiennent-elles absolument en rien à ce qua personnellement? On croit assez généralement à la nature, qui les a faits d'une certaine manière faut rapporter cette aveugle faveur. Ainsi, la n faisant les hommes ce qu'ils sont, établit entr'eu moment même de leur naissance, des différence fondes, donnant aux uns des yeux bleus, aux au \* ... yeux noirs, parce que tel organe est de telle faço que de telle autre. Tout de même, dit-on, la n les uns heureux, et les autres, malheureux.

§ 4. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas dence qui fait le succès des gens dont nous pa prudence n'est pas déraisonnable, et elle sait to raison de ce qu'elle fait. Mais quant à eux, ils bien incapables de dire comment ils réussissen

tin, sans penser même à le changer.

\$2. Qui out vraiment du bonheur.
Cesi n'est vrai que dans une cercirconstances.
Dites une mesure, et toujours pour des choses d'asser peu d'importance.
\$3. A la nature qui les a faits of une certaine manière. A l'in-lisme sous une autre fo-

erait de l'art et de la science, et ils ne peuvent s'élever 1sque-là. § 5. J'ajoute que leur incapacité est de toute vidence; et je ne dis pas seulement pour les autres poses; car il n'y aurait en cela rien d'étonnant; comme est tout simple qu'un grand géomètre, un Hippocrate, habile et ignorant dans tout le reste, ait perdu dans un yage, par suite de la naïveté qu'on lui prête, une mme considérable avec ceux qui prélèvent le cinquanème à Byzance. Mais je dis que ces gens si heureux sont >toirement insensés dans les choses mêmes qui leur réusssent si bien. § 6. En fait de navigation, ce ne sont pas les us habiles qui sont heureux; mais parfois c'est comme L jeu de dés où l'un n'amène rien, tandis que l'autre raène un coup qui prouve bien qu'il est naturellement sureux, ou qu'il est aimé du ciel, comme on dit; ou en un ot, que c'est une cause tout extérieure à lui qui assure succès. Ainsi, souvent un mauvais navire fait une plus Extreuse traversée qu'un autre, non pas à cause de ce a il est, mais uniquement parce qu'il a un bon pilote; et, ce fou réussit, c'est qu'il a pour lui le destin, qui est un

5. Ce n'est pas la prudence. Il Présente en effet quelquesois des • de ce genre. — Un Hippocrate. Hippocrate de Céos, dont Aris- il paya beaucoup plus qu'il ne deparle dans les Réfutations des vait. Phistes, ch. 11, § 3, p. 369 de ma lèvent le cinquantième à Byzance. parsois peut être exacte.

C'était une sorte de droit de douane et de passage. Hippocrate fut sans doute trompé par les percepteurs; et

§ 6. Comme au jeu de dés. C'est \*duction, et qui avait inventé une surtout dans les jeux de hasard qu'il \*thode pour la quadrature du cercle peut être question du bonheur, dans par le moyen des lunules. Voir les le sens que l'on donne ici à ce mol. Premiers Analytiques, livre II, ch. - Le destin qui est un pilote excel-25, § 3, p. 366. — Ceux qui pré- lent. Expression ingénieuse, et qui

pilote excellent. § 7. J'avoue qu'on peut s'étonner à boxa droit que Dieu ou le destin aime un homme de cette sorte. plutôt que l'homme le plus honnête et le plus prudent. Mais, si, pour que les imprudents réussissent, il faut necessairement, ou la nature, ou l'intelligence, ou une protection étrangère, et que ce ne soit aucune de ces deux dernières influences, il reste que ce soit la nature seul qui fasse le bonheur de ces gens-là. § 8. Or, la nature est la cause de cette suite de phénomènes qui arrive toujours de la même façon, ou qui du moins arrivent plus ordinairement de telle façon plutôt que de telle autre. Mais le hasard est précisément tout le contraire; quand on réussit contre toute raison, c'est au hasand qu'on l'attribue. Puisque c'est le hasard seul qui vo favorise, on ne peut plus rapporter votre bonheur à ce te cause qui produit des phénomènes immuables, ou ďu moins, les phénomènes les plus ordinaires et les p-lus constants. § 9. D'autre part, si l'on réussit parce qu'on **e**st organisé de telle manière, de même que celui qui a **R**es yeux bleus n'a pas en général une vue perçante, al rs ce n'est plus le hasard qui est cause de votre bonher 3; c'est la nature; et il faut dire, non pas que le hasa il mais que la nature, vous a favorisé. Par conséquent. faut avouer que les gens dont on dit que le hasard le-

Réflexion très sensée.

<sup>§ 8.</sup> La nature est la causc. Ces

<sup>§ 7.</sup> Pavoue qu'on peut s'étonner. à la nature ces heureux hasards dont quelques hommes sont favorisis,

<sup>\$ 9.</sup> Celui qui a les yeux bleus. principes sont ceux qu'Aristote sou- Avec la restriction indiquée ici, cette tient dans tous ses ouvrages. - On observation physiologique peut être ne peut plus rapporter. Un peu plus vraie. « En général », les yeux bleus loin cependant, l'auteur rapportern voient moins loin que les yeux noirs,



favorise, ne sont pas vraiment favorisés par le hasard ; ils ne lui doivent rien en réalité; et l'on ne doit attribuer au hasard que les biens dont en effet un heureux hasard est la seule cause. De là, faut-il conclure qu'il n'y a pas de hasard du tout dans les choses humaines? Ou bien, que s'il y en a, il n'est absolument cause de quoi que ce soit? Non, sans doute. Nécessairement, le hasard existe; et il est nécessairement cause de certaines choses. Tout ce qu'il faut dire, c'est qu'il est pour certaines gens une cause de bien ou une cause de mal.

§ 10. Si l'on veut supprimer complétement l'influence du hasard et soutenir qu'il ne fait rien dans ce monde, et que c'est parce que nous ne voyons pas une autre cause, toute réelle qu'elle est, que nous attribuons au hasard le fait que nous ne pouvons comprendre, on peut alors définir le hasard une cause dont la raison se dérobe à la raison humaine; et l'on en fait ainsi, en quelque sorte, une véritable nature. Dés-lors, une autre question s'élève d'après cette hypothèse même; et l'on peut demander: si le hasard a favorisé ces gens une première fois, pourquoi ne dirait-on pas que c'est lui qui les favorise encore une autre, puisqu'ils ont également prospéré? Un même succès devrait avoir une même cause. § 11. Le succès pour eux ne viendra donc pas de la fortune, si ce n'est quand

— Il n'est absolument cause de quoi pensée n'est pes suffisamment déve-que ce soit. Ce serait alors nier l'existence du hasard.

§ 14. Ne riendea donc pas de la § 14. Ne riendea donc pas de la § 15 (au pas de la rision. Cette répétition est dans ce cas ex ne serait plas du hasard, la teure, — La couse pourtant... La puisqu'il y aurait dans les phêne-



le même succès se répète dans des choses où les chances sont infinies et indéterminées. Ce sera sans doute du bien ou du mal. Mais il ne sera point possible de le savoir, précisément à cause de l'infinité même; car si c'était de la science, les gens apprendraient à être heureux; et toutes les sciences, comme le disait Socrate, n seraient plus au fond que d'heureux hasards. § 12. O serait donc l'obstacle que le même succès arrivât plansieurs fois de suite à la même personne, non pas par qu'il y aurait nécessité, mais parce que ce serait comme l'on avait la chance de toujours faire tomber les dés s le bon côté? Eh quoi! N'y a-t-il donc pas dans l'âme l'homme des tendances qui viennent les unes de la réflexion raisonnée, les autres, et celles-là sont les p mières de toutes, d'un instinct sans raison? Si c'est instinct naturel de désirer ce qui nous plait, tout dès-la devrait naturellement aboutir au bien. § 13. Si donc i a des gens qui ont une heureuse organisation, et qui, exemple, sont naturellement chanteurs sans d'ailleurs savoir chanter, de même il y a des gens qui, par u===== faveur de la nature, réussissent sans le secours de

régularité. - Apprendraient à être heureux. C'est précisément ce que produisent les bons conseils et la bonne éducation. — Comme le disait Socrate. Je ne crois pas que cette citation soit fort exacte. Socrate voulait faire de la vertu une simple science; et il croyait peut-être à tort qu'il suffisait de connaître le bien pour le pratiquer. Mais il n'a jamais dit, ce

mènes une sorte de constance et de semble, que les sciences ne sussent que d'heureux hasards.

> § 42. Eh quoi! Tournure un peu déclamatoire. - N'y a-t-il donc pas dans l'âme. Idées peu liées entr'elles, - Si c'est un instinct naturel. Reflexion étrangère à la question.

§ 13. De même il y a des gens... Explication assez plausible du bonheur de certaines personnes. L'expérience le montre chaque jour.

raison. La nature seule les conduit; et, sachant désirer les choses qu'il faut désirer, dans le moment, et dans toutes les conditions, de temps et de lieu, et de la façon, qu'il les faut désirer, ils réussissent, tout inhabiles, tout dépourvus de raison qu'ils peuvent être, aussi bien que pourraient le faire ceux qui sont en mesure de donner aux autres des leçons de conduite.

Ainsi, l'on doit dire que les gens ont du bonheur, quand ils réussissent dans la plupart des cas, sans que la raison entre pour rien dans leurs succès; et les gens heureux, de cette façon, le sont par le seul fait de la nature.

§ 14. Du reste, quand on parle de heureux hasard, de bonheur, il faut bien savoir que ce mot a plusieurs sens. y a des choses que l'on fait à la fois, et par simple irastinct, et par réflexion bien arrêtée de les faire. Il en est d'autres que l'on fait, au contraire, tout différemment. dans les dernières on réussit, tout en ayant mal cal-Carlé, nous disons que c'est du bonheur, ainsi que dans les cas où l'on aurait certainement moins bien réussi en calculant. § 15. Il se peut donc que ces gens-là ne doivent le 💶 bonheur qu'à la nature; car leur instinct et leur desir, en s'appliquant à ce qu'il fallait, ont réussi; mais le ur calcul n'en était pas moins puéril et absurde. Ce qui less a sauvés, c'est que leur calcul avait beau être faux, la use qui avait provoqué ce calcul, à savoir l'instinct, etait juste, et qu'elle a, par sa justesse, sauvé l'impru-

bonkeur. Il n'y a qu'un seul mot dans le texte. - A la fois. J'ai ajouté peu longs. - A savoir l'instinct.

§ 14. De heureux hasard, de pensables à cause de ce qui suit. § 15. Il se peut donc. Détails un ces mots, qui me semblent indis- J'ai ajouté cette explication pour dent. Il est vrai que, d'autres fois, c'est le désir également qui a inspiré le calcul, et qu'on n'en a pas moins échoué. § 16. Mais, dans les autres cas, comment peut-on admettre que le succès tienne uniquement à l'heureuse direction que la nature a donnée à l'instinct et au désir? Si tantôt le bonheur et le hasard sont deux choses différentes, et que tantôt ils se confondent, il faut admettre qu'il y a plusieurs genres de succès.

§17. Mais, comme on voit chaque jour des gens réussir contre toutes les règles de la science, et contre les prévisions les plus raisonnables, il faut bien supposer qu'il y a une autre cause à leur prospérité. Est-ce ou n'est-ce pas ce qu'on appelle du bonheur, une faveur de la fortune, lorsque le raisonnement de l'homme n'a désiré que ce qu'il fallait désirer, et au moment où il le fallait? Le succès, dans ce cas, ne saurait être pris pour une faveur; car le calcul qu'on a fait n'a pas été du tout dénué de raison; le désir n'a pas été purement naturel; et si l'on ne réussit point, c'est que quelque cause vient vous faire échouer. § 18. Si l'on croit devoir attribuer le succès à la fortune, c'est qu'on rapporte à la fortune tout ce qui se passe contre les lois de la raison; et ce succès, en particulier, était contre les règles de la science, et contre le cours

rendre la pensée plus claire. - qui vient d'être dit un peu plus haut. pas tout à fait aussi précis.

- rendue.
- règles du calcul. Répétition de ce qu'il n'est pas moins naturel.

Sauvé l'imprudent. Le texte n'est - Du bonheur, une saveur de la fortune. Il n'y a qu'un mot dans le § 16. Comment peut-on admettre. texte; je l'ai paraphrasé. - Purc-Pensée obscure et incomplétement ment naturel. En ce sens qu'il n'a point été isolé, et que la raison l'ap-§ 17. Réussir contre toutes les prouvait en le guidant. Mais il semble

ordinaire des choses. Mais, ainsi qu'on a essayé de le faire voir, il ne vient pas réellement de la fortune, du hasard; et c'est seulement une apparence trompeuse. \$ 19. C'est que toute cette discussion ne tend pas à prouver qu'on n'a de bonheur que par l'effet de la nature; elle prouve seulement que ceux qui semblent en avoir, ne réussissent pas toujours par suite d'un aveugle hasard, mais aussi par l'action de la nature. Cette discussion ne tend pas davantage à démontrer que le hasard n'est jamais cause de rien en ce monde, mais seulement qu'il n'est pas cause de tout ce qu'on lui attribue.

\$ 20. Il est vrai qu'on peut aller plus loin, et demander si ce n'est pas encore le hasard qui fait qu'on désire les choses, au moment où il faut les désirer, et de la façon qu'il faut. Mais alors n'est-ce pas rendre le hasard maître absolu de tout, puisqu'on le rend mattre, et de l'intelligence, et de la volonté? On a beau réfléchir et calculer; on n'a pas calculé de calculer avant de calculer; et c'est un principe autre qui vous a fait agir. On n'a point pensé à penser avant de penser; et ceci sans fin. A ce compte, ce n'est plus la pensée, qui est le principe qui fait qu'on pense; ce n'est plus la volonté, qui est le principe qui fait qu'on veut. Que reste-t-il donc désormais, si ce n'est le

<sup>§ 18.</sup> On a cssayé de le faire voir. Un peu plus haut, § 9.

cussion. L'auteur sent lui-même le On peut voir, dans l'Herméneia, des besoin d'éclaircir sa pensée en la résumant; mais elle n'en reste pas moins encore fort embarrassée et énergiquement, Herméneia, ch. 9, fort obscure, malgré ses efforts.

<sup>§ 20.</sup> Si ce n'est pas encore le hasard. Réfutation du fatalisme \$ 19. C'est que toute cette dis- jusque dans sa dernière hypothèse. idées analogues à celles-ci, bien qu'elles y soient exprimées moins \$ 14, p. 171 de ma traduction. -

hasard? Ainsi tout viendra et dépendra uniquement du hasard, s'il est en effet un principe universel, en dehors duquel il ne saurait en exister aucun autre.

§ 21. Mais pour cet autre principe lui-même, il es possible encore de demander pourquoi il est fait de telle sorte qu'il puisse faire tout ce qu'il fait. Or, cela reviena à demander quel est dans l'àme le principe du mouvemen qui la fait agir. Il est parfaitement évident que Dieu es dans l'ame de l'homme, comme il est dans l'univer entier : car l'élément qui est en nous est, on peut dire. cause qui met toutes choses en mouvement. § 22. Or,  $\Box$ principe de la raison ne peut être la raison même; c'e= quelque chose de supérieur. Mais que peut-il y avoir c supérieur à la science et à l'entendement, si ce n'est Die lui-même? La vertu n'est qu'un instrument de l'entende ment; et voilà comment les anciens ont pu dire: « Il far » reconnaître que les gens ont du bonheur, quand in » réussissent malgré leur déraison évidente, et quand • » serait un danger pour eux de calculer ce qu'ils font. L'

des causes finales.

§ 21. Cet autre principe lui-meme. l'ame humaine. Le texte est moins précis. Je crois

Il derient un principe unicersel, aussi affirmatif qu'ici dans la Mét-Aristote a toujours combattu ces physique et dans le Traité de l'âme, théories si opposées à son système bien qu'il ait toujours soutenu qu'il y a quelque chose de divin dans

§ 22. Ne peut être la raison qu'il s'agit ici du principe opposé à mime. Il semblerait au contraire que celui du hasard, en d'autres termes, ceci est une conséquence de ce qui de la providence. - Cela revient a vient d'être dit. La raison divine es demander. Il manque ici une transi- le principe de la raison humaine. tion, qui aurait du porter sur des Les anciens ont pu dire. Il eut éte idées très-graves à ce qu'il semble, curieux de savoir à qui l'on doit at - Il est parfaitement erident. Sur tribuer précisément ces grandes idées ce grand sujet, Aristote n'est pas - Un principe qui vant mieur

ont en eux un principe qui vaut mieux que tout l'esprit » et toutes les réflexions du monde. » § 23. D'autres ont la raison pour se guider; mais ils n'ont pas ce principe qui mène les gens heureux au succès. L'enthousiasme même, quand ils le ressentent, ne les fait pas réussir, tandis que les premiers réussissent, tout déraisonnables qu'ils sont. Même chez les gens résléchis et sages, qui voient d'un coup-d'œil, et comme par une sorte de divination, ce qu'il faut faire, ce n'est pas exclusivement à leur raison qu'il faut rapporter cette décision si sûre et si prompte. Chez les uns, c'est la suite naturelle de l'expérience; chez les autres, c'est l'habitude d'appliquer ainsi leurs facultés à la réflexion. Ce sont là des priviléges qui appartiennent qu'à l'élément divin qui est en nous; c'est lui qui voit si nettement ce qui doit être, ce qui est, et tout ce qui reste encore obscur pour notre raison impuissante. C'est là ce qui fait que les mélancoliques ont des songes et des visions si précises. Une fois que la raison a disparu en eux, ce principe semble y prendre d'autant plus de force; et c'est comme les aveugles, dont mémoire est en général beaucoup meilleure, parce qu'ils sont exempts de toutes les distractions que causent les perceptions de la vue, et qu'ainsi ils gardent micux le souvenir de ce qu'on leur a dit.

D'une manière générale, c'est la spon- pas aussi précis. — Même chez les landité, qui se manifeste surtout dans gens réfléchis et sages. Idées grandes les inspirations du génic.

et justes, ainsi que toutes celles qui \$ 23. Qui mone les gens heureux suivent. — Les mélancoliques ont as succès. Ceux qui réussissent par des songes et des visions si précises. la saveur de la fortune, sans mérite et Détails physiologiques assez étranges sans calcul. Le texte d'ailleurs n'est et fort contestables. Ceci serait vrai § 24. Ainsi évidemment, on peut distinguer deux sortes de bonheur: l'un est divin, et l'homme qui a ce privilége, semble réussir par une faveur spéciale de Dieu; il va droit au but, en se conformant uniquement à l'impulsion de l'instinct qui le mène; l'autre réussit en agissant contre l'instinct; et tous deux sont également dénués de raison. Le bonheur qui vient de Dieu peut davantage se soutenir et continuer, tandis que l'autre ne se continue jamais.

#### CHAPITRE XV.

De la beauté morale, et de la vertu prise dans son ensemble et dans sa perfection. Il faut distinguer moralement entre les choses qui sont simplement bonnes, et celles qui, outre qu'elles sont bonnes, sont belles et dignes de louange. — Conditions de la beauté morale; limites dans lesquelles le sage doit se renfermer. — Toute la conduite morale de l'homme doit tendre à servir Dieu et à le contempler. — Fin de ce traité.

§ 1. Dans tout ce qui précède, nous avons traité de chaque vertu en particulier, et nous avons expliqué sépa-

plutôt des poētes et de tous les inspirés.

\$ 24. Deux sortes de bonheur. Dans la Morale à Nicomaque, et même dans les premiers chapitres du présent traité de morale, le bonheur semble dépendre bien davantage des efforts et de la libre volonté de l'homme. Pour tout ce chapitre, le texte est fort altéré, bien qu'il le soit moins que pour le précédent.

Ch. XV. Morale à Nicomaque, livre I, ch. 6; et livre X, ch. 7, 8 et 9, quelques traits; Grande Morale, livre II, ch. 11.

§ 1. Nous avons traité de chaque

rément le caractère et la valeur de chacune d'elles. Maintenant, il nous faut analyser avec le même détail la vertu qui se forme de la réunion de toutes les autres, et que nous avons appelée par excellence l'honnêteté, la parfaite vertu, aussi belle qu'elle est bonne.

§ 2. D'abord, il faut reconnaître que, quand on mérite réellement ce beau titre d'honnête homme, c'est que nécessairement on possède aussi toutes les autres vertus particulières. Dans tout autre ordre de choses, il en est absolument de même. Par exemple, il serait bien impossible d'avoir l'ensemble du corps parfaitement sain, si aucune partie n'en était saine. Il faut de toute nécessité que toutes les parties du corps, ou du moins la plupart d'entr'elles, et les plus importantes, soient dans le même état que l'ensemble. § 3. Être bon, et être parfaitement honnête et vertueux, ce ne sont pas seulement des mots différents; ce sont encore des choses qui en soi sont différentes. Tout ce qui est bon a toujours un but désirable uniquement par lui-même; mais il n'y a de beau et d'honnête parmi les biens, que ceux qui, étant

seriu. Il semble que ceci se rapporto di l'analyse des vertus, terminée avec le troisième livre. Ainsi, ce quinzième river. Ainsi, ce quinzième perfections. Mais cet idéal de la chapitre a ciè delpaice selon toute apperence. — Que nous usons appetes.

On ne retrouve dans la Morale à Endleme ni ce passage anquel il est particular de l'autorità de la verta parfaîte, on pouvait avoir les Endleme ni ce passage anquel il est particular de l'autorità de la verta parfaîte, on pouvait avoir les Endleme ni ce passage anquel il est particular extra. — S. Qui en soi sont différentes, Geci rest que la paraphrase du mot qui, en gros, signifie a l'homnéteté », que ces deux choes sont assex appendentes de l'autre, et qu'elles perchèes l'une de l'autre, et qu'elles le sont pas si completement dufferente.



déjà désirables en soi, sont en outre dignes d'estime et de louange. § 4. Ce sont les biens dont les conséquences, dans les actions qu'ils inspirent, sont aussi louables qu'eux-mêmes. Ainsi, la justice, louable en soi, ne l'est pas moins par les actes qu'elle nous fait faire. Les gens prudents méritent nos éloges, parce que la prudence aussi les mérite. La santé, au contraire, ne provoque pas notre estime, non plus que les conséquences qu'elle produit. Un acte de force ne l'obtient pas davantage, parce que la force n'en est pas digne. Ce sont là des choses fort bonnes sans doute; mais elles ne méritent pas notre estime et nos louanges. § 5. On pourrait, si on le voulait, vérisier cette théorie par induction dans tous les autres cas. Le seul homme qu'il faille appeler bon, est donc celui pour qui restent bonnes réellement les choses qui, de leur nature, sont bonnes. En effet, les biens qui sont les plus disputés et qui semblent les plus grands de tous, la gloire, la richesse, les qualités du corps, les succès, le pouvoir, sont des biens par leur nature. Mais ils peuvent aussi être nuisibles pour quelques individus, à cause des

rentes. Au fond, elles diffèrent de dégré et non point d'espèce. — cune des vertus au même point de Dignes d'estime et de louange. Le vue d'où l'on vient de juger la prutexte n'a qu'un seul mot.

- § 4. La louange, l'estime... Même remarque. L'expression grecque ne peut être bien rendue que par la réunion des deux termes que j'ai employés; elle-même est composée de deux mots.
- § 5. Par induction. C'est-à-dire, la prudence, la ten recourant aux faits particuliers; rage et la justice.

et, par exemple, ici en analysant chacune des vertus au même point de vue d'on l'on vient de juger la prudence. — Le seul homme qu'il faitle appeler bon. Voir la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 6, § 40. — Ils peuvent aussi être nuisibles. C'est là ce qui fait que Platon les reléguait au second rang, et plaçait ces biens humains au-dessous des biens divins : la prudence, la tempérance, le courage et la justice.

dispositions où ces individus se trouvent. Un fou, un coquin, un libertin, n'en sauraient tirer aucun profit; pas plus qu'un malade ne pourrait prendre avec avantage pour lui le repas d'un homme en pleine santé, pas plus qu'un corps chétif ou mutilé ne saurait bien porter le vêtement d'un corps vigoureux et complet.

- § 6. On est moralement beau et vertueux, c'est-à-dire parfaitement honnête, quand on ne recherche les biens qui sont beaux que pour eux-mêmes, et qu'on pratique les belles actions exclusivement parce qu'elles sont belles; et j'entends par les belles actions, la vertu et tous les actes que la vertu inspire.
- § 7. Mais il y a une autre disposition morale qui dirige parfois les cités, et qu'il convient de signaler. On la trouve chez les Spartiates; et d'autres peuples pourraient bien l'avoir à leur exemple. Cette disposition morale consiste à croire que, s'il faut avoir la vertu, c'est uniquement en vue de ces biens qui sont des biens de nature. Cette conviction en fait certainement des hommes vertueux; car ils possèdent les biens selon la nature. Mais on ne peut pas
- reriueux. Même remarque que plus haut: il n'y a dans l'original qu'un seul mot composé de deux autres. -C'est-à-dire parfaitement vertucux. J'ai ajouté cette paraphrase.
- § 7. Qui dirige parsois les cités. Le texte dit simplement « politique.» --

§ 6. On est moralement beau et seule vertu, le courage militaire, Politique, livre II, ch. 6, § 23, de ma traduction, 2º édition. - Consiste à croire... En d'autres termes, les Spartiates ne recherchent pas la vertu pour elle-même, et uniquement parce qu'elle est belle; ils la recherchent pour les avantages qu'elle Chez les Spartiates. Il faut voir dans produit : par exemple, la force du la Politique la critique que fait Aris- corps et la santé, obtenues par la tote de la Constitution de Lacédé- tempérance; le courage guerrier, obmone; il trouve que tout y a été tenu par de pénibles exercices etc. dirigé trop exclusivement vers une La critique est assez juste. - La

dire qu'ils aient la beauté morale dans toute sa perfection. lls n'ont pas les vertus qui sont belles essentiellement et en soi; ils ne cherchent pas à être beaux moralement, en même temps que vertueux. J'ajoute que non-seulement ils sont incomplets sous ce rapport, mais que de plus, des choses qui ne sont pas naturellement belles et qui ne sont que naturellement bonnes, deviennent belles à leurs yeux. § 8. Les choses qu'on fait ne sont vraiment belles que quand on les fait, et qu'on les recherche, en vue d'une fin qui est belle aussi. Voilà pourquoi ces biens naturels ne deviennent vraiment beaux que dans l'homme qui possède la beauté morale; or, le juste est beau; et le juste, c'est ce qui est en proportion du mérite. Mais l'homme honnête, dans le sens que nous indiquons ici, mérite tous ces biens. § 9. On peut dire encore que le convenable est beau; or, il convient que l'homme doué de toutes ces vertus ait la fortune, la naissance, le pouvoir. Tous les biens de cet ordre sont à la fois utiles et beaux pour l'homme qui possède la beauté morale et la vertu parfaite, tandis que tous ces avantages sont déplacés dans la plupart des autres hommes. Les biens qui sont bons en soi, ne sont pas bons pour eux; ils ne sont bons que pour l'homme de bien; et ils deviennent des beautés dans l'individu qui est

beauté morale dans toute sa perfection. Paraphrase du mot unique qui et saus aucun motif ultérieur. force du corps, par exemple.

§ 8. Que quand on les fait en vuc d'autres termes, qu'on fait les belles

choses uniquement pour elles-mêmes, est dans l'original. - Des choses qui Dans le sens que nous indiquons ici. ne sont pus naturellement belles, La J'ai ajouté cette explication qui me semble ressortir du contexte.

§ 9. Sont déplacés. Le texte dit d'une fin qui est belle aussi. En précisément : « détonent ». Je n'ai pu employer cette métaphore.

moralement beau; car c'est avec leur aide qu'il fait sans cesse les actions qui, en soi, sont les plus belles du monde. \$ 10. Celui, au contraire, qui s'imagine qu'il ne faut avoir les vertus que pour acquérir les biens extérieurs, ne fait de belles actions qu'indirectement. Ainsi donc, la beauté morale, l'honnêteté est la seule vertu vraiment accomplie.

§ 11. En parlant du plaisir, on a fait voir ce qu'il est et l'on a expliqué comment il est bon. Il a été prouvé que les choses absolument agréables sont belles aussi, et que les choses absolument bonnes sont également agréables. Le plaisir ne se trouve point ailleurs que dans l'action. Par suite, l'homme véritablement heureux vivra dans le plus vif plaisir; l'opinion commune à cet égard ne se trompe pas. § 12. Mais, de même que pour le médecin, il y a une mesure précise à laquelle il se réfère, pour juger le médicament qui doit guérir le corps malade ou celui qui ne le guérirait pas, et pour discerner le traitement qu'il faut appliquer dans chaque cas, et la vraie dose en deçà et au-delà de laquelle il n'y a pas de guérison à espérer; de même aussi pour l'homme vertueux, il faut bien qu'il y ait, pour ses actes et ses préférences, une règle qui lui apprenne jusqu'à quel point il doit rechercher les choses qui, bonnes par nature, ne sont pas cependant

<sup>\$40.</sup> Celui au contraire qui s'ima- la Morale à Nicomaque, livre X, gine. C'était là le motif qui animait les Spartiates. Voir plus haut, § 7.

ch. 44 et suiv., livre VII de la Motrouve pas précisément toutes les livre VII, ch. 12, § 2. idées qu'on rappelle ici. Voir aussi

ch. 4 et suiv.; et la Grande Morale. livre II, ch. 9. - Ailleurs que dans § 44. En parlant du plaisir. Il a l'action. Ce principe a été soutenu été traité du plaisir dans le livre VI, sous toutes les formes par Aristote. Voir spécialement la Morale à Nicorale à Nicomaque. Mais on n'y re- maque, livre I, ch. 4, \$ 43; et

<sup>§ 12.</sup> De même aussi pour l'homme

dignes d'estime, quelle est la disposition morale dans laquelle il doit se maintenir, et la mesure qu'il doit observer dans ses désirs, afin de ne pas rechercher avec excès soit l'accroissement, soit la restriction de sa fortune et de ses prospérités. § 13. Plus haut, nous avons dit qu'en ceci la vraie limite est celle qu'indique la raison. Mais c'est comme si l'on disait qu'il faut prendre pour règle de son alimentation, celle que prescrit la médecine et la raison éclairée par ses conseils. Ce serait là sans doute une recommandation vraie; mais elle serait trop peu claire. § 14. Il faut ici, comme dans tout le reste, ne vivre que pour la partie de nous qui commande. Il faut organiser sa vie et sa conduite sur l'énergie propre à cette partie supérieure de nous-mêmes, comme l'esclave règle toute son existence en vue de son maître, et comme chacun doit le faire en vue du pouvoir spécial auquel son devoir le soumet. § 15. L'homme aussi se compose, par les lois de la nature, de deux parties, dont l'une commande et dont l'autre obéit; et chacune d'elles doit vivre selon le pou-

vertueux. Conseils très-pratiques et très-délicats. — Soit l'accroissement, soit la restriction. L'alternative peut paraître singulière; mais il ne faut pas oublier qu'on parle ici pour les ames les plus sages et les plus nobles, qui peuvent quelquefois pousser le désintéressement jusqu'à l'excès.

§ 13. Plus haut, nous avons dit...
Voir plus haut, livre 11, ch. 5, § 1, et § 10; et livre V, ch. 1, § 1, livre VI de la Morale à Nicomaque. —
Qu'indique la raison. C'est en partie la formule stoicienne: « Vivre selon

vertueux. Conseils très-pratiques et la droite raison ». Voir ce qui a été très-délicats. — Soit l'accroissement, soit la restriction. L'alternative peut duite dans la Morale à Nicomaque, paraître singulière; mais il ne faut livre I, ch. 4, § 14.

§ 14. La partie de nous qui commande. Voir la Morale à Nicomaque, livre X, ch. 7, § 8. — Il faut organiser sa vic.Grand principe, qu'Aristote a vingt fois recommandé. Voir la Morale à Nicomaque, livre I, ch. 4, § 7

§ 15. L'homme se compose... de deux parties. Cette grande théorie sur la dualité de l'homme, qu'Aristote

voir qui lui est propre. Mais ce pouvoir lui-même est double aussi. Par exemple, autre est le pouvoir de la médecine; autre est celui de la santé; et c'est pour la seconde que travaille la première. Ce rapport se retrouve dans la partie contemplative de notre être. Ce n'est pas Dieu, sans doute, qui lui commande par des ordres précis; mais c'est la prudence qui lui prescrit le but qu'elle doit poursuivre. Or, ce but suprême est double, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs.... parce que Dieu n'a besoin de rien. § 16. Nous nous bornerons à dire ici que le choix et l'usage soit des biens naturels, soit des forces de notre corps, ou de nos richesses, ou de nos amis, en un mot, de tous les biens, seront d'autant meilleurs, qu'ils nous permettront davantage de connaître et de contempler Dieu. C'est là, sachons-le, notre condition la meilleure; c'est la règle la plus sûre et la plus belle; et la condition la plus fâcheuse à tous ces égards est celle qui, soit par excès, soit par défaut, nous empêche de servir Dieu et de le contempler. § 17. Or, l'homme a cette fa-

a toujours soutenue, appartient à son maître Platon. Ce n'en est pas moins un grand mérite de l'avoir adoptée et défendue. — Ce pouvoir lui-même est double aussi. Pensée qui aurait besoin d'être développée, pour être plus claire. Ce qui suit ne l'explique point assez. — Ce but suprême est double. Même remarque. — Ailleurs. Ceci fait sans doute allusion à la Physique, livre II, ch. 3, p. 494, a, 35, édit. de Berlin, et au Traité de l'ame, livre II, ch. 4, § 5, p. 490 de ma traduction. Dans

la Physique, Aristote renvoie pour cette théorie à son Traité sur la Philosophie, qui fait probablement partie de la Métaphysique.— Parce que Dieu n'a besoin de rien. Pensée incomplète.

§ 16. De connaître et de contempler Dieu. Précepte admirable sans doute, mais qu'on est assez étonné de trouver ici. Le système d'Aristote dans son ensemble n'est pas aussi religieux. — De servir Dieu. Cette expression que je traduis fidèlement, me surprend plus encore que tout ce passage; et elle suffirait culté dans son âme; et la meilleure disposition de sor âme, est celle où il sent le moins possible l'autre partide son être, en tant qu'elle est inférieure.

Voilà ce que nous avions à dire sur la fin dernière de la beauté morale et de l'honnêteté, et sur le véritable emple que l'homme doit faire des biens absolus.

dans tout le reste de ce chapitre se préliminaire et la Préface.

presqu'à elle seule pour m'en saire retrouvent les vraies doctrines buspecter l'authenticité, bien que Péripatétisme. Voir la Dissertation

FIN DE LA MORALE A EUDÈME.

# DES VERTUS ET DES VICES.

(APOCRYPHE)

### CHAPITRE PREMIER.

Division générale des vertus et des vices. Parties diverses de l'arrae auxquelles se rapportent les vices et les vertus, selon les theories de Platon.

§ 1. Les belles choses sont dignes de louange; les choses vilaines et honteuses méritent le blâme. Parmi les belles choses, les vertus tiennent le premier rang; et parmi les vilaines, ce sont les vices. § 2. On peut louer également tout ce qui produit la vertu, tout ce qui l'accompagne, tout ce qu'elle fait faire, tout ce qu'elle engendre, de même qu'on doit blâmer le contraire. § 3. Dans la triple division de l'âme qu'admet Platon, la vertu de la partie raisonnable de l'âme, c'est la prudence; la vertu de sa partie passionnée, c'est la douceur avec le courage; la vertu de sa partie concupiscible, c'est la tempérance avec la modération, qui sait se dominer; enfin,

plus parce qu'il résume d'une ma- époque le rapporter.

Des vertus et des vices. Je repro- nière élégante, et claire dans sa conduis ce petit traité, qui n'est pas cision, une partie des idées que d'Aristote, d'abord parce qu'il est l'on a vues dans les trois ouvrages donné par toutes les éditions, et de qui précèdent. On ne sait à quelle

la vertu de l'âme tout entière, c'est la justice unie à la genérosité et à la grandeur d'âme. § 4. Le vice de la partirationnelle, c'est la déraison; le vice de la partie passionnés c'est l'irascibilité et la lâcheté; le vice de la partie concupiscible, c'est la débauche, et l'intempérance, qui n'e point maîtresse de soi; et enfin, le vice de l'âme entière c'est l'injustice, jointe à l'illibéralité et à la bassesse.

#### CHAPITRE II.

La prudence, la douceur, le courage, la tempérance, la commence, la justice, la libéralité, la grandeur d'âme.

§ 1. La prudence est donc la vertu de la partie ration nelle de l'âme; et c'est elle qui prépare tous les élément de notre bonheur. § 2. La douceur est la vertu de la partie passionnée; et c'est elle qui fait qu'on ne se laisse point émouvoir et entraîner par la colère. § 3. Le courage est cette vertu de la même partie, qui fait qu'on résiste aux terreurs qui ont la mort pour objet. § 4. La tempérance est la vertu de la partie concupiscible, qui nous rend insensibles à la jouissance des plaisirs coupables. § 5. La continence est la vertu de cette même partie, qui nous fait dompter, à l'aide de notre raison, les désirs qui nous poussent vers les plaisirs coupables. § 6. La justice est cette vertu de l'âme, qui nous fait rendre a chacun selon son mérite. § 7. La générosité est cette vertu de l'âme, qui nous apprend à faire la dépense con-

enable pour les grandes et belles choses. § 8. La magnamité est cette vertu de l'âme, qui nous apprend à supporter, comme il convient, la bonne et la mauvaise fortune, les honneurs et les revers.

#### CHAPITRE III.

L'imprudence, l'irascibilité, la lâcheté, la débauche, l'intempérance, l'injustice, l'illibéralité, la bassesse d'âme.

§ 1. La déraison est le vice de la partie rationnelle; et c'est elle qui est cause du malheur des hommes. § 2. L'irascibilité est le vice de la partie passionnée, qui fait qu'on se livre sans la moindre résistance à la colère. § 3. La lacheté est le vice de cette même partie, qui nous rend accessibles aux terreurs, et surtout à celles qui concernent la mort. S 4. La débauche est le vice de la partie concupiscible, qui nous porte aux plaisirs coupables. (Il n'y a rien sur l'intempérance; mais tu peux, si tu le veux, la définir ainsi :) § 5. L'intempérance est le vice de la partie concupiscible, qui nous fait céder par déraison au désir aveugle de jouir des plaisirs coupables. § 6. L'injustice est le vice de l'âme, qui fait que les gens prétendent plus

ceci que l'auteur de ce petit traité et il propose au lecteur une définitravaille sur des matériaux qui ne tion de sa façon. C'est qu'il ne cherlui sont pas personnels; il ne trouve che point à cacher son plagiat.

Ch. III. § 4. (Il n'y a rien sur rien sur l'intempérance dans les dol'intempérance.) On dirait d'après cuments qu'ilabrège, et qu'il copie;

qu'il ne leur est dù. § 7. L'illibéralité est le vice de l'âmmunqui nous pousse à rechercher le lucre, quelle qu'puisse être la source. § 8. Enfin, la petitesse d'âme, bassesse, est ce vice qui nous rend incapables de summuporter, comme il convient, la bonne et la mauvaise fortumenteles honneurs et l'obscurité.

# CHAPITRE IV.

Des caractères propres et des conséquences de chacune des vertuss prudence, douceur, courage, tempérance.

S 1. Le propre de la prudence, c'est de délibérer, de discerner le bien et le mal, de distinguer toujours dans la vie ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut fuir, d'user sagement de tous les biens qu'on possède, de choisir les relations qu'on entretient, de bien juger les circonstances, de savoir parler et agir à propos, et d'employer convenablement toutes les choses qui sont utiles. S 2. La mémoire, l'expérience, l'à-propos, sont des qualités qui viennent toutes de la prudence, ou qui du moins en sont des suites. Les unes sont des causes qui agissent en même temps qu'elle, comme l'expérience et la mémoire; les autres en constituent en quelque sorte les parties, comme le bon conseil et la justesse d'esprit. § 3. La fonction de la douceur, c'est de savoir supporter avec calme les accusations et les dédains, de ne pas se précipiter avec emportement à la vengeance, de ne pas se laisser aller



trop aisément à la colère, d'être sans fiel dans le cœur, de fuir les querelles, parce qu'on a dans l'âme de la tranquillité et de l'apaisement. S 4. Le propre du courage, c'est de ne pas se livrer facilement à toutes les terreurs qu'inspire la mort, d'être plein d'assurance dans les dangers, de porter une noble audace dans ceux qu'on affronte, de préférer une mort glorieuse à la vie qu'on sauverait au prix d'une honte, et de procurer la victoire. Le courage sait aussi supporter les fatigues et les épreuves de toutes sortes; et il préfère toujours ce qui est véritablement viril. Les conséquences du courage sont une juste audace, la sérénité de l'âme, l'assurance, et dans l'occasion, la témérité; c'est de plus l'amour même des fatigues et des épreuves qu'il faut endurer. § 5. Le propre de la tempérance, c'est de ne pas attacher trop de prix aux jouissances et aux plaisirs du corps; c'est de rester inaccessible aux attraits de toute jouissance, de tout plaisir honteux; c'est de craindre même une légitime satisfaction; en un mot, de maintenir, durant sa vie entière, une contention et une surveillance perpétuelles dans les petites choses comme dans les grandes. Les compagnes et les suivantes de la tempérance, ce sont : l'ordre, la réserve, la modestie, la circonspection.

## CHAPITRE V.

Suite. Tempérance, justice, libéralité, grandeur d'âme.

§ 1. Le propre de la tempérance, toujours maltress d'elle-même, c'est de savoir dompter par la raison le désir fougueux qui nous pousse aux jouissances et aux plaisirs blâmables, d'endurer et de supporter avec une inflexible constance les privations et les douleurs, qui sont dans les lois de la nature. § 2. Le propre de la justice, c'est de savoir distribuer les choses selon les droits de chacun, de maintenir les institutions de son pays, et d'obéir aux usages passés en force de lois, d'observer religieusement les lois écrites, de toujours dire la vérité partout où elle importe, et de remplir scrupuleusement les engagements qu'on a pris. La première de toutes les justices est celle qui s'adresse aux Dieux, puis aux Génies, puis à la patrie et aux parents, et enfin celle qui s'adresse aux trépassés. Tous ces devoirs constituent la piété, qui est une partie de la justice, ou qui tout au moins en est la conséquence. § 3. D'autres conséquences de la justice, ce sont la sainteté, la sincérité, la bonne foi et la haine de tout ce qui est mal. § 4. Le propre de la libéralité, c'est d'être facile aux dépenses qu'exigent les louables actions, de savoir employer largement sa fortune dans toutes les occasions où le devoir l'exige, de prête aide et secours à qui le mérite, dans tous les cas importants, et de ne jamais rien gagner là où il ne le faut pas



#### CHAPITRE VI.

Des caractères propres et des conséquences des différents vices. Déraison, frascibilité, làcheté, débauche, intempérance.

§ 1. Le propre de la déraison, c'est de mal juger les choses, de mal réfléchir, de choisir mal ses sociétés, de mal employer les biens qu'on a, et de se faire de fausses idées sur ce qu'il y a de beau et de bien dans la vie. § 2. Les compagnes ordinaires de la déraison, c'est l'inexpérience, l'ignorance, la gaucherie, l'absence de mémoire. § 3. On peut distinguer trois espèces d'irascibilité : l'emportement, l'amertune, la fureur concestrée. L'homme irascible ne peut endurer la plus légère négligence; il aime à châtier; il aime à se venger; et sa fureur peut s'éveiller pour la moindre chose, pour le moindre mot. S A. La suite habituelle de l'irascibilité, c'est l'excitation de l'humeur et sa mobilité; c'est l'amertume du langage; c'est l'importance donnée aux plus petites choses; dont on se fâche; c'est d'éprouver tous ces sentiments vite et peu de temps,  $\S$  5. Le propre de la lâcheté, c'est de se laisser aller à toutes les craintes sans discernement, et surtout à celle de la mort, ou des insirmités corporelles ; c'est de croire qu'il vaut mieux sauver sa vie à quelque prix que ce soit, que de la perdre avec honneur. S 6. Les compagnes de la lacheté, ce sont la mollesse, l'absence de toute virilité, la crainte de toute les fatigues, et l'amour aveugle de la vie. C'est aussi un

certaine circonspection et une sorte d'horreur instinctive pour toutes les discussions. § 7. Le propre de la débauche, c'est de se livrer sans discernement à la jouissance des plaisirs dangereux et coupables, de s'imaginer que le véritable bonheur consiste dans ces viles jouissances, de se plaire toujours à rire, aux bons mots, aux plaisanteries, en un mot, de se montrer aussi facile dans ses paroles que dans ses actes. § 8. Les suites de la débauche, ce sont le désordre, l'impudence, l'absence de tout respect de soi, l'amour des excès, la paresse, la négligence de toutes choses, l'abandon, la dissolution. § 9. Le propre de l'intempérance, qui ne sait pas se maltriser, c'est de rechercher la jouissance des plaisirs malgré les avertissements de la raison, qui les défend ; c'est de savoir qu'il vaudrait cent fois mieux ne pas les goûter, et de les goûter néanmoins; c'est de savoir qu'on devrait faire toujours des choses belles et utiles, et de s'éloigner du bien pour s'abandonner au plaisir. § 10. Les suites de l'intempérance, ce sont la mollesse, le remords qui se repent, et presque toutes les conséquences de la débauche.

### CHAPITRE VII.

Suite. Injustice, Illihéralité et petitesse d'âme.

§ 1. L'injustice a trois espèces : l'impiété, l'avidité saus bornes, et l'insolence. § 2. L'impiété est l'oubli coupable de ce qu'on doit aux Dieux, aux Génies, on même aux



morts, à ses parents, à sa patrie. § 3. L'avidité se rappore aux contrats de toute sorte, où elle tâche toujours de s'attribuer plus de profit qu'il ne lui en doit revenir. § 1. L'insolence est ce sentiment qui pousse les hommes à trouver leur plaisir à insulter les autres; et c'est la ce qui justifie le mot d'Evénus sur l'insolence, qui :

« Sans faire aucun profit n'en est pas moins coupable.»

§ 5. L'injustice se plaît à violer toutes les coutumes traditionnelles et légales, à désobéir aux lois et aux autorités, à mentir, à se parjurer, à manquer à tous ses engagements, à se jouer de sa foi. § 6. Les compagnes habituelles de l'injustice, ce sont la calomnie, qui dénonce, la jactance, qui trompe, une fausse philanthropie, qui dissimule, la perversité dans le cœur, la fourberie dans les actes. § 7. Il y a trois espèces aussi de l'illibéralité : l'amour du lucre, qui ne recule devant aucune honte, l'avarice, qui rogne sur tout, et l'épargne sordide, qui ne sait pas dépenser. § 8. L'amour du lucre honteux est ce sentiment qui pousse les hommes à gagner, sans respect de quoique ce soit, et à faire plus de compte du profit que de la honte dont on se couvre. § 9. L'avarice fait qu'on évite de dépenser même dans le cas où ce serait un devoir-§ 10. Enfin, l'épargne sordide est ce sentiment qui, même lorsque les gens font de la dépense, les pousse à la faire mal et trop petite, et les expose à perdre plus qu'ils n'épargnent, en ne sachain pas faire à propos ce qu'il importe de faire. § 11. L'illibéralité consiste à mettre l'argent au-dessus de tout, et à ne jamais voir de déshonneur là où il y a quelque profit, vie de manœuvre, digue des esclaves, vie des gens en haillons, constamment

étrangers à toute noble ambition, à toute générosité. § 12. Les conséquences habituelles de l'illibéralité sont : la dissimulation, qui rapetisse toujours les ressources qu'on a, la dureté du cœur, la petitesse de l'âme, la bassesse sans mesure et sans la moindre dignité, la misanthropie, qui déteste le genre humain. § 13. La petitesse d'âme fait qu'on ne sait supporter, ni les honneurs, ni l'obscurité, • ni la bonne fortune, ni la manyaise; qu'on est plein d'un sot orgueil au milieu des honneurs ; qu'on s'exalte pour la moindre prospérité; qu'on ne sait pas supporter le plus léger mécompte de vanité ; qu'on prend le moindre échec pour un désastre et une ruine, qu'on se plaint de tont, et qu'on ne sait rien endurer. L'homme à petite ame appellera du nom d'outrage et d'affront, la plus mince négligence qui sera commise à son égard, et qui ne viendra que d'ignorance ou d'oubli. § 14. La petitesse d'âme est toujours accompagnée de la timidité du langage, de la manie de se plaindre, de la défiance qui n'espère jamais, et de la bassesse qui dégrade les cœurs.

#### CHAPITRE VIII.

Caractères généraux et conséquences de la vertu et du vice.

§ 1. D'une manière générale, le propre de la vertu, c'est de procurer à l'âme une bonne disposition morale, de lui assurer des mouvements calmes et ordonnés, et par suite, une harmonie parfaite de toutes les parties qui la



composent. Aussi, une âme bien faite semble-t-elle le véritable modèle d'un État et d'une cité. § 2. La vertu sait faire du bien à ceux qui le méritent; elle aime les bons; elle ne se platt pas à châtier les méchants, ni à se venger d'eux; elle se platt au contraire à la pitié, à la clémence, au pardon. § 3. Les compagnes habituelles de la vertu sont : la probité, l'honnêteté, la droiture du cœur, la sérénité, qui ne conçoit que de bonnes espérances. De plus, elle nous fait aimer notre famille, aimer nos amis, aimer nos compagnons, aimer nos hôtes; elle nous fait aimer les hommmes et tout ce qui est beau. En un mot, toutes les qualités qu'elle nous donne sont dignes de louange et d'estime. § 4. Les conséquences du vice sont absolument contraires.

FIN DU TRAITÉ DES VERTUS LT DES VICES

# TABLE DES MATIÈRES

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# TABLE ALPHABÉTIQUE

# DES MATIÈRES.

N. Signifie Morale à Nicomaque; G. signifie Grande Morale; E. signifie Morale à Eudème. Pr. signifie préface; n. signifie note.

Chiffres romains désignent les livres. Le premier chiffre arabe

Signe le chapitre; le second désigne le paragraphe.

#### A

des mis, E, VII, 12, 18.

Deserce, douleur de l'() pour que lui même, G, I, 32, 9. —
Est préférable à l'œuvre qu'il

CADÉMIE FRANÇAISE, le diction paire de l' () ne contient pas le mot d'illibéralité, N, IV, 1, 3, n.

A CHILLE, se mesurant contre II C Lor, E, III, 1, 30. — Indiqué ètre nommé, N, IX, 8, 9, n.

COMME amis, N, IX, 10, 6, n.

TE, définition de l' () complet. N, X,4, 1 et suiv. — Opposé à la simple aptitude, N, I, 6, 8. — Acte et puissance, N, I, 6, 8. — Est préférable à la faculté, G, I, 3, 4. — Définition de l' () qui n'a point d'autre fin

que lui même, G, I, 32, 9. — Est préférable à l'œuvre qu'il produit, E, VII, 8, 3. — L'() et la fin se confondent par fois, G, II, 14, 6. — Condition nécessaire de la vertu, N, X, 8, 5. — L'() vaut en un sens plus que l'intention, E, II, 11, 13. — Acte de la vertu est la fin supérjeure de l'âme, E, II, 1, 8. — L'() est un plaisir présent, N, IX, 7, 6. — Rapports de l'() et du plaisir, N, X, 4, 2. — Rapports de l'() au plaisir, N, X, 5, 5. — Est le véritable but du repos, N, X, 6, 6.

ACTE libre et volontaire, définition de l' () E, II, 8, 1 et suiv. Voyez Liberté.

Acres, deux espèces d'actes : soi-même, N, VIII, 8, i et soit. absolus ou relatifs, N, I, I, 2.— AIMER, sens divers dece mot. La continuité des () finit par E, VII, 6, 17.— Vau mieu donner de l'habileté, N, III, 6, qu'être aimé, G, II, 13, 35.— 11. — Les () de l'homme n'ont que trois causes possibles, E, II, que trois causes possibles, E, II, 2, 35. — Est plus seien l'amitié que d'être aimé, E, VII, 4, 9. 7, 2.— Actes ue i nomme utvises que d'etre aime, E., Vi., a, % judiciairement en trois classes, E., II, 10, 2f.
Actron, n'est juste que si elle est volontaire et libre, N, V, S, VII, 12, 19, n.

bonheur, N, I, 6, 8. Adresse, définition de l' () G,

solue, N. II, 6, 18.

Mot que lui dit Antiphon, E, III, témoignage sur Eudème, Pr. 5, 7. — Figure dans le banquet cocxi. de Piaton, id., ibid., n.

2, 9,

AGRÉABLE, l' () est à recher-

ACTIVITÉ, Indispensable au pas de motifs suffisants pour tner sa mère, N, III, 1, 8.

Adamson, pasteur des peu
AGAMSON, pasteur des peu
Marson pasteur de 

ALIMENTATION, doit être mo-AGE, respect dû à l' (), N, IX, dérée pour être profiable, N, 9.

AMANTS les () sont souvent ridicules, N, VIII, 8, 7.

Ambitieux, Portrait de l'() EN, IV, 4, 3.

Anbition, l'() peut être considérée comme l'excès de la grandeur d'âme, N, II, 7, 8.

Ame, biens de l'() opposés à ceux du corps, N, I, 6, 2. — A deux parties: l'une raisonnable, l'autre irrationnelle, N, I, 11, 10. Ses deux parties, raisonnable et irrationnelle, G, I, 5, 1 et suiv. — Ses deux parties, G, I, 32, 3. — Ses deux parties, E, II, 1, 1 et suiv. — Ses diverses parties, G, I, 4, 7. — Étude générale de l' (), E, II, 1, 15. — Ses deux parties, id., ibid. — Division de l' (), N, VI, 1, 5. — Subdivision de l'(), N, VI, 1, 6. - Étude sommaire de l' (), G, I, 7 et suiv. — Chacune de ses parties peut nous mettre en mouvement, N, VII, 3, 10. - A La faculté nutritive, N, I, 11, 11 et suiv. - A trois éléments essentiels, N, II, 5, 1. — Éléments divers de l' (), E, II, 1, 1. - Ses moyens d'arriver à la vérité, N, VI, 2, 1. — Union de l'âme et du corps, Pr., xxxIII. — L'activité de l'(), conforme à la raison, est l'œuvre propre de l'homme, N. 1, 4, 14. — Œuvre propre de **₽** (), E, II, 1, 7.

Ame du méchant, tableau de ses déchirements intérieurs, N, 1X, 4, 8, et 9.

Ame, Voyez Immortalité. AMI DE TOUT LE MONDE, l'() n'aime personne, E, VII, 2, 48. Amis, le sort de nos () nous intéresse et nous importe, N, I, 9. 1. — Sont-ils nécessaires dans le bonheur? N, IX, 9, 1 et suiv. - Sont-ils plus nécessaires dans le bonheur que dans l'adversité, N, IX, 11, 1 et suiv. - Les () sont nécessaires même aux gens les plus indépendants, E, VII, 12, 4. -Du nombre des (), N, VIII, 6, 1 et suiv. - Du nombre des () N, IX, 10, 1 et suiv. — Du nombre des (), G, II, 18, 1 et suiv. — Les () ne doivent pas être trop nombreux, E, VII, 12, 18. — Deux classes d' (), E, VII, 4, 8.

· Amis, les bons comptes font les bons (), E, VII, 10, 16.

Amitié, définition de l' (), N, II, 7, 14. — Définition admirable de l' (), E, VII, 2, 34. - Théorie générale de l' (), N, VIII et IX. Théorie de l' (), G, II, 12, 1 et suiv. - Théorie de l' (), E, VII, 1, 1 et suiv. — Son importance sociale, id., ibid. 2. -Théories diverses sur l'() E, VII, 1, 7. - Explications diverses qu'on en donne, N, VIII, 1, 6. - Explications physiques sont inadmissibles, id., ibid. 7. -Admirable théorie de l' () dans Aristote, Pr. cxLIII. — Est une sorte de vertu, N, VIII, 1, 1. -Est nécessaire à la vie de l'hom-

me, id. ibid.—Son objet propre, N, VIII, 11, 1 et suiv. — Ses conditions essentielles, N, VIII, 2, 3.—Ses trois espèces, id.,ibid. 3, 1. - Est de trois espèces, G, II, 13, 15. — Trois espèces diverses d' (), E, VII, 2, 9. — Espèces diverses d' (), E, VII, 11, 5. - Ses rapports à la justice, N, VIII, 1, 4. — Ses rapports à la justice, N, VIII, 9, 1 et suiv. - Ses rapports à la concorde et à la bienveillance, E, VII, 7, 1 et suiv. — Est le lien des États comme des individus, N, VIII, 1, 4. — Varie avec les formes de gouvernements, N, VIII, 11, 1 et suiv. — L'() varie avec les diverses formes de gouvernement, E, VII, 9, 1 et suiv. -() morale, amitié légale, N, VIII, 13, 5. — Se perd souvent par un trop long silence, N, VIII, 5, 1. -L'() peut subsister dans l'inégalité, E, VII, 3, 1 et suiv; et 4, 1 et suiv. — L'() peut subsister malgré l'inégalité, G, II, 13, 28. — L' () est une association, N, VIII, 12, 1. - Est surtout caractérisée par la vie commune, N, VIII, 5, 3. — Ne peut exister envers l'esclave, N, VIII, 11, 6. – Ne va guère sans l'estime, N, VIII, 8, 2. — Consiste plutôt à aimer qu'à être aimé, N, VIII, 8, 4. — Limites de l' (), G, II, 13, 6. — Ses mécomptes, G, II, 13, 23. — Par vertu, la plus belle et la plus durable de tou- entr'eux, N, VIII, 1, 3. -L' () est

tes les amitiés, N, VIII, 3, 6. L' () par vertu est la seule au tié véritable, E, VIII, 2, 23. L' () n'est durable qu'entre gens de bien, G, II, 13, 21. L' () doit se former lentemen pour être durable, N, VII, 3, — L' () ne se forme qu'avec temps, E, VII, 2, 40. — L véritable n'existe pas pour 1. Dieux ni pour les Rois, N, V 🔼 7, 4 et 5. - L'intérêt n'est pas l fondement de l' (), E, VII, 6, 1 et suiv. -- () par intérêt, est la plus exposée à se rompre, N, VIII, 13, 4. — () par intérêt, E, VII, 2, 14, — () par intérêt, de deux espèces, légale et morale, E, VII, 10, 16. — () morale, E, VII, 10, 16 et suiv. — L' () est accompagnée de plaisir, E, VII, 2, 32. — Plaisirs délicats et relevés de l' () E, VII, 12, 14.

٦t,

9.

le

()

\_es

Amitié, l' () doit-être sacrifiée à la vérité, N, I, 3, 1.

Amitiés, comparaison des trois espèces d' (), N, VIII, 4, 1 et suiv. - Dans l'égalité, N, VIII, 6, 7. — Dans l'inégalité, id. ibid. 7, 1 et suiv. - Comment il faut rompre les (), N, VIII, 13, 1, et suiv. - Comment il faut agir en cas de ruptures des (), G, II, 19 et suiv.

Ammonius, cité, Pr., cclxx.

Amour l' () n'a pour objet que le bien, G, II, 13, 8. - Rôle de l' () dans les rapports des êtres

vail, N. X. 6. 6.

ANAZARARSIS, sa maxime sur ANAXANDRIDE, mot d' () N, l'utilité des amusements, N, X, VII, 40, 3. — Cité, N, VII, 40, 3, 6, 6.

ANACHARSIS, Voyage du jeune
(), cité, N, IV, 8, 6, n.
ANALYSES de Socrate citées,

N, VI, 11, 3.

VI, 2, 3, Id., ib., 4. — Premiers () cités, N, VI, 2, 3, n, et 4. — Derniers () cités, N, VI, 2, 1, n. id., id., ib., 2 et 3. — Derniers () cités, N, VI, 4, 8, n. — Derniers () cités, N, VI, 5, 2, n. — Andromaque, pièce d'Anti-Derniers () cités, N, VI, 6, 7, n. phon, E, VII, 4, 9. id., VI, 7, 3. — Derniers () cites, N, VI, 9, 3, n, et 4. — () rage, quand ils ont faim, N, III, cités, N, X, 7, 2, n. — Derniers 9, 11. (), cités, G, I, 1, 24, n. — () cités, G, II, 8, 15. — () Premiers cités, G, II, 8, 15, n. neers († 1d. 10., n. — († class, de holment parce qu'ils ne pente. [I, I, 0, 2, 2.—Dernlers, id. ib., sent point, N, X, 8, 8. — Ne neer () Cités, E, II, 6, 7. — Derneires () Cités, E, II, 6, 7. — Derneires () Cités, E, VII, 14, 5, flexion, N, III, 3, 2. — Les () n. — Analytiques cités dans la agissent par une sorte de néces-Morale, Pr. CCLXVI.

souvent plus fort que nous, E, II, 8, 20. — Nes'adresse qu'à un seul d'tres, N, X1, 6, 8. — L') peut suppléer la justice, Pr. CXIV. — Annour m. es soi, théorie de l'() VII, 2, 14. N, X, 9, 3. — De Clazomène, sa Amoura honteux, N, VIII, 4, t. — Son admir suppleur, Amussmarts. Les () ne sont E, 1, 4, 4. — Son admirable réfaits que pour préparer au traposes sur l'ordre de l'univers, vail. N, X, 6. E. 1. 5. 9. E, I, 5, 9.

Anciens, causes de leur supériorité morale, Pr., ccxL.

Andronicus de Rhodes, sa paraphrase supposée de la Morale ANALTIQUES, les () cités, N. à Nicomaque, N. I. 4. 6, n.—Cité I. 2, 3, Id., ib., 4. — Premiers pour la paraphrase de la Morale, cités, N. VI. 2, 3, n, et 4. — N. II. 7, 1, n. —Ses travaux sur Aristote, Pr., ccaxix. — Sa pa-raphrase de la Morale à Nicomaque, Pr., cclxxi.

Animaux les () ne sont courageux que sous l'aiguillon de la douleur, N, III, 9, 11. — N'ont mers cites, G, H, 8, 15, n. — douleur, N, III, 9, 11. — Nont Dernlers () cités, G, I, 32, 43. an librae arbitren fraisonnement, — () Cités, E, I, 6, 6. — Premiers () id. ib., n. — () Cités, de bonheur parce qu'ils ne penE, II, 10, 22.— Dernlers, du'. ib., sen point, N, X, 8, a. Ne
z. — () Cités, E, II, 6, 7. — Dersité, E, II, 8, 5. - Ont parfois



une sorte d'association entr'eux, N, VIII, 42, 7, n.— Leur sensibilité bornée, E, III, 2, 40.— APPITURE opposée l'acte, N, Confondus à tort avec les choses I, 6, 8. Voyez Acte. inanimées, E, II, S, 5, n.—() Inférieurs, tels que les vers, les
crabes, etc., G, II, 9, 43.

ARCHITECTOSIQUE ou fonda-

choses qui n'ont pas reçu de nom, N, II, 7, 2.

ANTHOLOGIE, citée, N, VII, 8, 3, n.

ANTINOMIE de la raison pra-ANTIPHON, Son mot à Aga5, n. ANTIPION, SON MOT À Aga-thon, E., III, 5, 7. — Sophiste, maltre de Thuvydide, id., id., n. ANTIPION, SA pièce d'Andro-maque citée, E, VII, 4, 9 et n. ANTIPIOTÉ à connu et estimé 1, 8. — Argent, possession per-manente et peu utile, E, III, 4, 9. n. de famille, E, VII, 10, 9, n.
Antiquiré toute l' () a cru

aux devins, E, II, 8, 21, n. n.—Cité, G, II, 9, 1, n.—Id., III, 1, 17, n.

APATHE, condition fréquente
n. — Cité, E, I, 4, 7, 8.

APILLICON DE TÉOS. SOS TEST.

APILLICON DE TÉOS. SOS TEST. de la vertu, E, II, 4, 4.

APELICO DE TÉOS, SOS TRA-VAUX SUP Aristote, Pr., CCLXIX. APIS, Le beuf () adoré en ARISTOPHANE, ses deux george

crabes, etc., G, II, 9, 43.

Architectorapper on foodmental, mot applique par Arriton ourrage prétendu d'Aristote,
N, I, 10, 7, m.

Aronnins, II v a besicons de
comme la science souveraide. Anonymes. Il y a beaucoup de N, I, 1, 3, n.

ARCHITECTURE définition de l' (), N, VI, 3, 2.

ARCHITECTURE de Lesbes, citée, N, V, 10, 7.

ARÉOPAGE, acquitte Eschyle

140

Argiens, les () défaits par les Spartiates, N, III, 9, 45. Ariane, aimée par Thésée, E.

APIS, Le Beuff () adoré en Egyple, E, I, 5, 6, Arologie de Socrate par Platon, citée, N, VII, 10, \(\hat{a}\), n. — Sa modestie, N, II, 5, 1, n. — Sa modestie, N, III, 5, 20, n. — Se blame lui-même

9, 4, n. — Fait probablement au bien en soi, N, 1, 3, 2. — Ses des citations de la théorie d'Eucritiques injustes contre la doxe sur le plaisir, N, X, 2, 1 et théorie des Idées, E, I, 8, 3, n. —
suiv. — Avait joint des dessins Emprunte un mot à Platon, N, 1, à son Histoire des animaux, N, 11, 18, n. — Na pas bien comII, 7, 1, n. — Emprunte peutetre aux Sophistes une définiPr. cxui. — Résume le Phittion, N, III, 7, 2, n. — Avait lèbe de Platon, N, 2, 2, 3. —
Phablitude de se promener après Justifie une théorie de Platon,
dingr. E, I, 2, h. e. — Aren N, III, 9, 6, n. — Quelone, diner, E, I, 2, 4, n. — A cru peut-être aux devins, E, III, 8, 21, n. - Très-humain envers 13, n.— I res-duman envers 12, 3, n.— Condamne le suicide, ses esclaves dans sontestament, N. III, 8, 13, n. — Expression N, VIII, 14, 6, n. — A vécu dans magnifique sur l'immortalité de l'intimité des rois, N, VIII, 7, 4, l'honme, N, X, 7, 8, n. — Semmen — A vécu à la cour de Macé-ble croire à l'immortalité de doine., Pr. ct. — Son expé-l'ame, N, 1, 9, 4, n. — A tort de n. — A vécu à la cour de Macé-doine., Pr. cr. — Son expé-rience des affaires, N, X, 10, 20, n. Attache de l'importance aux proverbes, N, IX, 8, 2, n. — Ses ouvrages encycliques, exotériques et de pure philosophie, Pr. cc.xiii. — Tient le plus grand compte des oplinons de tout à fait omise avant lui, x, ses devanciers, N, I, 9, 1, n. — X, 10, 22, n. — Sa politique Rapproché de Leibnitz pour son annoncée et analysée par lui-éelectisme historique, N, I, 6, même, N, X, 10, 23. — Blâmé 6, n. — Imite Platon, N, I, a, pour avoir laissé quelqu'obscu-t3, n. — Avait fait un ouvrage rité dans des théories sur le but 15, n. A Nation divides special sur les doctrines de de la vie, N, l, h, 3, n. — Blâmé Speusippe et de Xénocrate, N, pour avoir substitué le bon-liques contre la théorie des — introduit une question neuve Idées, id. ibid., 45, n. — Blâmé sur le bonheur, N, 1, 10, 1, pour une de ses objections n. — Sa théorie définitive sur

d'une digression, N, 1, 2, 10, n. contre la théorie des Idées, N, — Son erreur en citant Homère, I, 3, 6, n. — Critique Platon N, II, 9, 3, n. — Se trompe peutètre en citant Homère, N, III, théorie des Idées, relativement
9, 4, n. — Fait probablement au bien en soi, N, 1, 3, 2. — Sos

des citations de la théorie d'En, critiques, interces contractes. N, III, 9, 6, n. — Quelques traits de sa théodicée, N, VIII, 12, 5, n.— Condamne le suicide, se croire plus pratique que Platon et Socrate, Pr. cxxv. — Pense de la vertu comme Platon et les Stoiciens, N, I, 8, 8, n. — Se trompe en croyant que l'étude des législations avait été

10. n. — Se contredit sur la but de la vie, id., ibid., 7, n.

Aristote divise les biens en l'amitié, Pr. cxLIII. — Son admirable théorie de la famille, Pr. cxlvi. — N'a jamais douté trait du magnanime, Pr. cxxxix. Indique vaguement un de ses

le bonheur. Pr. cxlvii. — Se — Comparé a Kant et à Platon, contredit sur les rapports de la Pr. ccvi. - Erreur énorme qu'il vertu et du bonheur, N, I, 8, commet en mettant la politique au-dessus de la Morale, N. I. 1. théorie du bonheur et le bien 9, n. — Id., ibid., 11, n. — A suprême de la vie, N, I, 6, 14, eu tort de subordonner la Mo-15, 16, n.—Son optimisme, N, I, rale à la Politique, Pr. cxvil. — 7, 5, n. — Défendu contre une A tort de mettre la Politique aucritique de Kant, N, I, 1, 6, n.— dessus de la Morale, Pr. cxvil. Fait une comparaison ingé- Se trompe sur le rôle de la Polinieuse et très-pratique sur le tique, N, I, 11, 2, n.—Se trompe sur le rôle de la Politique, N, I, 7, 8, n. — Se trompe en croyant deux classes : biens qui sont que la science morale ne peut dans l'âme; biens qui sont en avoir aucune précision, N, I, 1, dehors de l'âme, N, I, 6, 2, 17, n. — A tort de croire que la n. — Sa théorie de la liberté, science morale est peu suscepplus ferme que celle de Platon, tible de précision, Pr. cxxi. -Pr. cxxxvi. — Elève un doute Précision admirable de ses anainutile et dangereux, N, I, 4, lyses morales, Pr. cxxvIII. -10, n. Son admirable théorie Blamé pour sembler interdire sur la vertu, N, I, 8, 4, n. — à la philosophie l'étude des Fait une admirable analyse de causes, N, I, 2, 9, n. — Belles la vertu, N, II, 4, 3, n. — Sa considérations par lesquelles il théorie admirable de la vertu, termine la Morale à Nicomaque, Pr. cxxxi. — Ne tient pas assez Pr. i, et suiv. — Exposé de sa de compte des dispositions natu- doctrine morale, Pr. cvi. - A relles, N, II, I, 6, n. — Doute confondu l'ame avec le corps, que la morale ait des régles pré- Pr. cxIII. - Forme admirable cises et éternelles, N, II, 2, 3, qu'il donne à la science, Pr. n. — Son admirable théorie de cxi. — A eu tort de donner le bonheur pour but suprême à la vie, Pr. cxIII. — Plus mystique que Platon, Pr. cxLix. — Donne de l'amitié, ainsi que Kant le une indication trop vague, N, I, suppose, Pr. cxciii. — Excelle 1, 1, n. — Donne une indication dans les portraits moraux, Pr. trop vague de quelques unes de cxxxviii. — Son admirable por- ses théories, N, I, 4, 7, n. —

ouvrages, N, 1, 7, 3, n. — Trop de l' () E, VII, 9, 2. — Associapeu précis dans une de ses 
théories, N, 1, 2, 4, n. — Désigne 
Platon sans le nommer, id., 
ibid., 5, n. — Désigne implicitement Platon sans le nommer, 
Mégare, E, VII, 2, 44. — Déteste N, I, 7, 1, n. — Combat les So-phistes, qui nient le principe de la Morale, N, I, 1, 10, n.

Annogance, excès de la di-gnité morale, G, I, 26, 1 et suiv. Ant, son rapport avec les 9, 8.

vent par la pratique, N, II, 1, 6.

— Sont pleins d'amour pour leurs œuvres, N, IX, 7, 3 leurs œuvres, N, IX, 7, 3.

ARTS différentes espèces d'() E, I, h, 2. — Les () se perfectiennent avec le temps, N, I, 5, 1. — Les () ont le bien pour but commun, N, I, 1, 1. - Leur subordination entr'enx, id., I, 1, AUTONOMIE de 4. — Les () sont moins exacts Kant, Pr., CLXIX. que les sciences, N, III, 4, 9.

Pr., CCXXII.

ASPARIUS, NA CHOINE OVER the port and a fractiones of the portante, N, VH, 12, 2, n. — Sa definition, N, IV, 4, 22. — Sa scholle très-importante, Pr. Comparé avec la prodigalité, ecxen. — Cité, N, VIII, 1, 7, n. id., idid., 29. — Mise au-dessous Association, diverses espèces d' () dans les sociétés humaines

G, I, SI, A5 et suiv. — Association politique, comprend toutes les associations particulières, N, blamable que la prodigalité, N, VIII, 9, 5. — Espèces diverses IV, 1, 40.

Mégare, E, VII, 10, 14. ATHÉNIENS, délicatesses de la

Société athénienne, N, IX, 1, 10,

ATHLETES de profession, N, III,

Morale d'Aristote, Pr., ccl.xxiii.
Attributs ordinaires du bonheur, N, I, 6, 1.

AULU-GELLE cité, Pr., CCLXX. AUTONOMIE de la volonté, Pr.,

AUTOVOMIE de la volonté selon

ue les sciences, N, III, A, 9. Autorité, est indispensable, Ascérique morale de Kant, N, X, 10, 12.

ASPANUS, defaut dans l'em-ASPANUS, sa scholie fort imploi de la richesse, N, IV, 4, 3.

ortante, N, VH, 12, 2, n. — Sa définition, N, IV, 4, 27. de la prodigalité, id., ibid., 30 et sulv.

AVARICE, définition de l' (), G,





Avance, nuances diverses de Aveugles, out une excellente () E, III, h, 5. mémoire, E, VII, 14, 23. l' () E, III, 4, 5.

BADINAGE, le () de Socrate est fort gracieux, N, IV, 7, 16, n. BANQUET DE PLAYON, N, VIII,

1, 4, 2.

BARNI, sa traduction excellente de Kant, N, III, 3, 1, n.
— Sa traduction de la Critique de la Raison pratique de Kant, N, I, 1, 6, n. — Sa traduction de la critique de la Raison pratique de Kant, N, III, 10, 5, n.
— Sa traduction de Kant, Pr.,
xı et xıv. — Sa traduction de Kant, Pr., XLVI. — Pr., CXXVII. — Sa réfutation de Kant, Pr., Sa réfutation de Kant, Pr., société, N, V, 5, 3.

LEXVI. BESOUNS se faire le moins de ()

RARTHÉLEMY, l'abbé () cité, N, qu'on peut, Pr., cext-CLXXVI.

IV, 8, 6, n.

RASSESSE, définition de la () () bravent souvent la mort par sauver l'eurs petits, E, VII, I, BAYARDS, Les () no sont pas de sintempérants, N, III, 41, 2.

RAVIRRE, Mémoires de l'Académile des sciences de (), Pr., CLIXXIV.

BAYRRE, Mémoires de l'Académile des Sciences de (), Clifés de l'autre prépare pupul étr l'obdémile des Sciences de (), Clifés de l'Autre, mémoires pupuls ét. Il.

BAVIÈRE, Mémoires de l'Aca-démie des Sciences de () cités, G, I, 6, 3, n. BEAUTÉ MORALE, théorie de la

(), E, VII, 15, 1 et suiv.

Bellérophon, tragédie, citée, N, V, 9, 1, n.

BELLÉROPHON, pièce d'Euripide, G, II, 13, 25, n. Béotiens les soldats () lachérent pled & Hermæum, N, III. 9, 9, n.

BERLIN, édition de (), E, II, 7,

4, n.
BERLIN, édition de (), citée,

Besoins naturels du boire et

du manger, N, III, 12, 3.
BESOINS, brutaux de l'homme, E, I, 5, 5.

BESOINS COMMUNS, lien de la

Bères, les () ne sont coura-Bass, carré par la (), en par-lant d'un homme, N, 1, 8, 5. Bassesse, définition de la () () bravent souvent la mort pour

jet d'une science unique, G, I, 1, 18. — Acceptions diversed a ce mot, E, I, 8, 7. — Sens didivers de ce mot, E, VII, 2, 8. — Le () est du fini suivant les Pythagoriciens, N, II, 6, 1h. —

tique, id., 1, 1, 9. - Identique pour l'individu et pour l'Etat, id., I, 1, 12. - Diversité des systèmes qu'il provoque, id., 1, t, 14. — Le (), but de toute () est la fin véritable de la vertu, G. I. 18, 1 et suiv. — Le () ne peut se confondre avec le plaisir, N, VII, 11, \( \Lambda - Le \) () est \( \alpha \)
rechercher et le mal \( \alpha \) fuir, N,
II, 3, 7. — Le () est la chose en vue de laquelle on fait tout le reste, N, I, 4, 1. — Le () est l'objet de tous les désirs, E, VII, 2, 3. - Le () seul est l'objet de l'amour, G, II, 13, 8. - Le () est le milieu, N, VIII, 8, 8. - Le () doit être recherché surtout dans la vue de le rendre pratique, N, 1, 3, 14. - Bien suprême, but de tous nos vœux, N, I, 1, 6. — Il faut le connaître pour régler sa vie sur ce but su-périeur, id., I, 1, 7.—La science du () relève de la politique, souveraine de toutes les sciences, Buid., 1, 1, 11. — Confondu avec le 1, 11. bonheur, id., 1, 2, 2. - Le () bonheur, id., 1, 2, 2. — Le ()
doit être parfait et définidf, N,
1, h, 3. — Becherche du (), G,
ls, 2, 8. — Deux méthodes pour
cette recherche, id., ibid., 9. — obligés, E, VII, 8, 1 et suiv.

Objet commun de toutes les ac-tions de l'homme, N, 1, 1, 1,—Sa suiv. — Bien absolu, le () abso-définition approuvée, id., ibid. le set-ll l'objet des désirs de — Il relève de la science poliréel et non apparent est l'objet de toutes les actions de l'homme, N, III, 5, 1. - Bien en sol, Aristote n'a pas bien compris cette théorie de Platon, Pr., exxiv. -Tactivité de l'homme, G. I. 1. Bien en soi, N. I. 2, 5. — Cri-10. — Le () est la fin véritable tique des théories de Platon, id. de l'homme, E, II, 10, 26. — Le 1, 3, 1 et suiv. — Critique du (), E. I. 8, 41.

E, I, 8, 41.

Biens de diverses espèces, E,
VII, 15, 3. — Division des (),
G, I, 2, 1. — De quatre espèces,
id., ibid., 4. — Autre division,
id., ibid., 5. — Division des ()
I, 18ma, du samp et du debors. de l'âme, du corps et du dehors, G, I, 3, 4. — Diversité essen-tielle des blens que l'homme poursuit, N, I, 3, 11 et suiv. — Biens naturels, E, VII, 15, 3. Différentes espèces de (), E, I, 7, 4. — Division des (), E, II, 1 et suiv. — Divisés en trois classes, N, 1, 6, 2. — Les () de l'âme sont les plus excellents, id., ibid. — Biens de l'âme, di-vision des (), G, I, 3, 2.— Biens extérieurs indispensables au bonheur, N, I, 6, 14.

BIENS DIVINS de Platon, G, 1, 2,

BIENS DIVINS, Pr. XXII.



BIENFAITS, considérations di-

naxyatta.cs.cs. describe de la respect plutôt que nes loges, (), N, IX, S, 4 et saiv. — La () N, I, 10, 1. — Arisota apour n'est pas de l'amtité, G, II, 14, le () une sorte de fétchisme, 0. — Théorie de la (), id., ibid.

— Son rapport à l'amtité, E, VII, de toutes nos actions, N, 1, 41

Boisseaux de sel, proverbe sur l'amitié, E, VII, 2, 46.

Box gour, définition du (), dans les relations de société, N, IV, 8, 5.

Bon sens, définition du ( ), N, VI, 8, 4. — Définition du () G, II, 3, 1 et suiv.

Box rox, définition du () dans les relations de société, N, IV, 7 et suiv.

Bossuer s'est servi de la Morale à Nicomaque pour l'éduca-tion du Dauphin, Pr. 19. — instruit le Dauphin avec la Morale à Nicomaque, Pr. CLI.

Bourron, portrait du (), N, IV. 8. 3.

Bourroxnenie, définition de la (), G, I, 28, 1 et suiv.-La() est l'excès de la gaieté, N. II, 7, 13. BOUDDRISME, Ses doctrines déplorables, Pr. ccxir.

BOULLIER, sa traduction de

BENTAITS, considerations of privilege (1), N, IX, 7, 1 et sait, Pr. execut.

BIENVEILLANCE, théorie de la (), N, IX, 5, 4 et sait. — La () N, 1, 10, 4. — Artisota apour n'est pas de l'amtité, G, II, 44, le () une sorte de Étichisme, -Son rapport à l'amitié, E, VII,
7, 4 et suiv. — Origine de l'amimitié, G, II, 43, 5. — La () est le bien définiumitié, G, II, 43, 5. — Il est
doit être réciproquement connue pour devenir de l'amitié, N,
VIII, 2, 4. — Définition de la ()
G. 1.29, 4 et suiv.

L. 22, 2. — Diversité des opinius Boisseaux de sel, proverbe 1, 2, 2. — Diversité des opinions sur l'amitié, N, VIII, 3, 8.

Boisseaux de sel, proverbe lon les situations du l'on se trouve, id., I, 2, 4.— On le juge par sa propre vie, id., I, 2, 40.

Ne se confond ni avec les plaisirs, ni avec la gloire, al même avec la vertu, id., 1, 2, 13.

— Aristote confond à tort le () avec le souverain bien, Pr.,
cxxiii. — Le () confondu dordinaire avec la prospérité, N. l.
6, 4. — Ses conditions, id., ibid.
— Confondu souvent avec la fortune, N, 1, 6, 16.— Sa défini-tion répétée, N, 1, 6, 43.— Le () ne peut se passer des blem extérieurs, id., ibid., 14 - Se conditions très-nombreuses et très-diverses, id., ibid., 15.— Aristote explique et justife la définition qu'il en a donnée, 8, 1, 6, 1 et suiv. — Théorie de () selon Aristote, Pr. cxt. — Resumé de la théorie du (1, N, X,

6, 1 et suiv. — Le () parfait consiste dans la pensée, N, X, 7, 7. — Confondu avec la contemplation, N, X, 6, 8. — Définition **du** () N, X, 7, 1 et suiv.—Définition du (), G, I, 3, 2. — Sa défimition, ses conditions, G, I, 4, 3 et suiv. — Sa définition, E, II, **1, 9.** — Définition du (), E, I, 7, 2 et suiv.—Privilégede l'homme id., ibid. — Théorie du (), E, VII, 14, 1 et suiv. — Le () est esentiellement un acte, G, I, 4, 5 et suiv.—Théories antérieures **sur le** (), E, I, 3, 4 et suiv. — **Théori**e du ( ), E, I, 1, 4 et suiv. Opinions ordinaires sur le (), id., ibid., 7. — Ses caractères et ses attributs divers, N, I, 6, 1. — Esquisse du (), N, VII, 12, 3. — Peut-on apprendre à être heureux? N, I, 7, 1. — Son ori-Sine, id., ibid. 2.—Le() est une chose divine en ce monde, id., ibid., 3. — Est le prix de nos efforts, id., ibid., 5. — Le () Peut-il être enseigné comme la **Vertu, N, I, 7, 1, n, —** Le () dé-Pend en partie de nous, E, I, 3, - Définition du (), E, I, 4, 1 et suiv. — Le () se contente de de biens extérieurs, N, X, et suiv. — Λ-t-on besoin d ans is quand on est dans le () N \_ 1x, 9, 1 et suiv. — Le () pour réel doit durer longtemps, I, 46. — Il faut qu'il ait duré to la vie pour être complet, 7, 11. — Opinion que s'en

fait Anaxagore, E, I, 4, 4. — Théorie définitive d'Aristote sur le () Pr., CXLVII. — Aristote le prend à tort pour but suprême de la vie, Pr., CXII. — Le () et la vertu marchent presque toujours ensemble dans le monde, Pr., XXX.

BOXITZ, M. H. (), sa dissertation sur la Morale d'Aristote. Pr., ccxcv.

BRAHMANE, le () pouvait tuer le tchandala ou paria qui le touchait, E, II, 8, 19, n.

Brandis, son histoire delaphilosophie ancienne, Pr., cclvi.

— Cité sur les trois rédactions de la Morale, Pr. cccviii—Communique à M. Spengel une scholie d'Aspasius, Pr. ccxc.

Brasidas, cité, N V, 7, 1, etn. Bravoure, la () ne désespère jamais, N, III, 8, 11.

BRUCKER, ses critiques peu justes contre la Morale d'Aristote, N, I, 6, 11, n. — Trop sévère pour la Morale d'Aristote, P. CL.

BRUTALITÉ, définition de la (), G, II, 7, 1 et suiv. — Définition de la (), G, II, 8, 33. — Moindre que le vice, N, VII, 6, 9.

BRUTALITÉ, de certains besoins de l'homme, E, I, 5, 5.

Brute, la () ne possède pas le principe supérieur, N, VII, 6, 9.

But, on doit toujours se proposer un () dans la vie, E, I, 2, 1 et suiv.

But de la vie placé dans les Breance, douane de (), E, biens de l'Ame, N, I, 6, 3. VII, 14, 5.

CADAVAES, on a l'habitude de les conserver en Egypte, E, VII, Morale, Pr. CCLAV.

CAUSE, l'homme est une (). Calliclès, ses arguments ci- E, II, 6, 1 et suív.

certains () moraux, E, II, 3, 5 25. et suiv.

CATÉCRISME moral de Kant, l'homme, N, VII, 43, 8. Pr. ccxxIII.

Catágories, citées, N, II, 8, N, IX, 1, 4; E, VII, 10, 32. Carabonnos, ciotes, N, 11, 0, N, 1X, 1, 1; E, VR, 10, 325 5, n. — Citées, N, V, 1, 5, n. — Citées, N, X, 3, 3, n. — Citées, E, 1, 8, 7, n. — Citées, Carabonnos, VII, 3, 4 Citicos renonce à être immer-

CADAVRES, on a l'habitude de CATÉGORIES Indiquées dans la

CALLISTRIÊNE , son Histoire I, 6, 2, — II ne fant pas todiours greeque, N, IV, 3, 21, n.

CAUSE, recherched la (), L.

CAUSE, recherched la (), L.

CAUSE, rechercher la () des chose pour les bien comprendes, N.

greeque, N, IV, 3, 21, n.
CALTESO, N, II, 9, 3.

CAMARADES, rapports des ()

I, 5, 3.

CANSE PINALE de deux eCAMARADE, étymologie de co
mot en grec, E, VII, 10, 1, n.
CAMÉLÉOS, comparaison ingénieuse qu'en tire Aristote, N, 1,
S, 3, n.

CAMERARICS, cité N, I, 3, 1, n.
CAMERARICS, cité N, I, 3, 1, n.
CAPITAEX, association de (),
N, VIII, 14, 1.

CAPITAEX, association de ()
N, VIII, 14, 1.

CAPITAEX, association de ()
N, VIII, 14, 1.

CAPITAEX, association de ()
N, VIII, 14, 1.

Carcing off N. VII. 7, 6, impossible, E. II. 10, 11.—II est difficile de trouver ence CARTHAGE, citée, N, VII, 5, 2, ment le centre d'un (), G, L, 9,

tel, E, III, 1, 27. - Centaure tel, E, III, 1, 27. — Centaure Givilisation, la () ne corrompt précepteur d'Achille, id., ibid., pas les âmes, Pr., coxil.

CHOSES, les () notoires pour gore, E, I, 4, 4.

8. — On ne peut pas since. nous, et noures en su, N, 1, 2,
8. — On ne peut pas aimer vraiment les () inanimées, N, VIII,
2, 3.—Théorie sur les différents pérance, E, II, 7, 9. usages des (), E, VII, 13, 1 et suiv.

CHRISTIANISME, ses idées d'hu-

5, 11, n. - Cité, Pr. XL.

CIRCÉ, N. II. 9, 3, n.

CITOTES, rapports d'affection Confore ancienne et nou-des () entr'eux, N, VIII, 11, 4.— velle, N, IV, 8, 6. Rapports essentiels des () en-Rapports essentiels des () entr'eux, G, I, 31, 16. — Limites de leur nombre quant à l'Etat, N, IX, 10, 3.—Tous les () ne sont pas aptes indistinctement au pou-voir, 6, 11, 5, 7. — Les () plus braves que les soldats à Hermaeum, N, III, 9, 9. — Citoyens, VIII, 9, 1. leurs devoirs en fait d'opinions politiques, Pr., CCXLIX.

CLÉARQUE, tyran fameux, G.

Cogun le () a aussi son intem-

CORURS, le plaisir est le che-min des (), E, VII, 2, 28.

Colère, théorie de la () N, manité, N, V, 12, 8, n. — IV, 5, 7, —La () n'est pas vo-Moins éloigné moralement du lontaire et réfléchie, N, II, 5, 4. paganisme qu'on ne le croit — Aveuglements de la (), G, II, d'ordinaire, Pr., ccx. 8, 25. — La () ne doit pas se d'ordinaire, Pr., ccx. 8, 25. — La () ne doit pas se Caczaos croit que la Morale à confondre avec le courage, N, Nicomaque est de Nicomaque III, 9, 10. — Ses rapports au fils d'Aristote, N, I, 1, 1, 1, ... A courage, N, III, 9, 12. — La () sans doute imité un passage d'A- est un excès dont le contraire tote, Pr. CCLXXI. - Cité, N, IV, la colère, N, VII, 6, 6. - Sens particulier de ce mot, G, I, 11, 2, n. CIMON, son opulence, E, III, - La () est une sorte d'intempérance, E, II, 7, 9.-La() est une nuance de l'appétit, G, 1, 11, 2.

> que la moltié en toutes choses, N, 1, 5, 3.

COMMUN, Aristote tient trop de compte du sens () Pr.,

COMMUNAUTÉ entr'amis, N,

de la prudence, N, VI, 10, 1.



CONTRAIRES, théorie des l COMPLAISANCE, définition de la (), N, II, 7, 14.—Défaut de dignité morale, G, I, 26, 1 etsuiv. COMPLAISANT, définition du (), N, IV, 6, 9. — Définition du (), E, III, 7, 5. COMPTES, les bons () font les bons amis, E, VII, 10, 16. Concorde, théorie de la () N, IX, 6, 1 et suiv. — Théorie de la (), G, II, 14, 13. — Son rapport à l'amitié, E, VII, 7, 1 et suiv. Conditions les () de la vertu, au nombre de trois, N, II, 4, 3. Conjecture rôle de la () dans l'acquisition de la vérité, G, I, CONNAISSANCE, qui fait la gravité de la faute, N, VII, 3, 5. Connaitre, difficulté de se () soi-même, G, II, 17, 6. CONRART a traduit le portrait du magnanime, N, IV, 3, 1, n. Conscience, description de la (), Pr., xvii. Constitutions, Recueil des () N, X, 10, 23; Pr., cclxvii. Constitutions, ne sont pas partout identiques, N, V, 7, 5. Constitutions politiques de diverses espèces, N, VIII, 10, 1 et suiv. CONTEMPLATION, confondue avec le bonheur, N, X, 8, 8. -Bonheur qu'elle donne. E, I, 4, 4. — Plaisir de la (), N, X, 7, 4. — De Dieu, E, VII, 15, 16.

CONTRAIRE, le () récherche le

contraire, G, II, 13, 2.

rappelée, N, VIII, 8, 8, n. Rapports des (), N, V, 1, 4. Rapports des () entr'eux, II, 5, 4. — Opposition réguli≥ des (), E, II, 10, 27. Contraires, rapport des () amitié, E, VII, 5, 5. CONTRAIRES de la vertu excès ou par défaut, G, I, 9, Coriscus, E, VII, 6, 14. Cornélius Népos, cité sur T 🔼 mistocle, E, III, 6, 5, n. Coronée, ville, N, III, 9, 9, Corps, union de l'âme et de () Pr., xxxIII. — Instrument c génial de l'âme, E, VII, 9, 2. de Biens du () opposés à ceux l'ame, N, I, 6, 2. Coupable, peut-on être () vers soi-même? G, I, 31, 31. Courage, théorie du (), N, **J**II. 7, 1 et suiv. — Idée général (), id., ibid., 3 et suiv. — L () se rapporte surtout à la m - It, id., ibid., 6; se montre dan dangers de la guerre, id., it 8.—Limites du (), N, II, 8, ==-Théorie du (), G, I, 29, suiv. — Milieu entre la crante et la témérité, N, II, 7, 2. -() a cinq espèces distinctes 🗩 III, 9, 1 et suiv. — Courage vique, id., ibid. — Rapport=== du () à la colère, id., ibid., 12-Nobles motifs du vrai (), id. -14. — Le () est une vertu d 🥔

partie frationnelle de l'ame, Citè, E, II, 7, 4, n - N, X, 10, N, III, 41, 2. — Le () vient sou- 3, m. — Son édition de Desvent de l'habitude, N, III, 9, 6. cartes, Pr., cxxii. — Son ouvent de l'nanticies, N, III, 9, 6 carces, IV, CXII. — Son ouLe () ne doit pas se convrage sur le Vrai, le Bean et le
fondre avec la colère, N, III, 9, Bien, E, 1, 1, 8, 3, n. — Son ou10. — Le vrai () n'est produit vrage sur le Vrai, le Beau, et le
ni par la colère, ni par l'espoir, Bien, 6, I, 1, 42, n.
ni par l'ignorance, N, III, 9, 42 .

COUSIN, V. (). Voyez Platon. ni par l'ignorance, s, ini, 9, 32 cocsis, v. ). Voyez Praton-et suiv.—Ses conditions, N, III, 40, 1 et suiv.—Le () affronte la mort, tout en regrettant la vie, N, III, 40, h.—Théorie du (), E, III, 4, 4 et suiv.—Le vrái () Il faut distinguer parmi les ob-est une soumission aux ordres jets de (), N, III, 7, 3.—Quels de la raison, id., ibid., 12. — sont les vrais objets de () 7, N, Ses cinq espèces, id., ibid., 15. III, 8, 1 et snlv. Ses rapports à la justice, G, 11, 5, 9,

Counageux, définition de n. l'homme (), N, 111, 8, 5,

Covers, sa traduction de la N, III, 2, 5, n.
Métaphysique d'Aristote, citée Caère, théâtre des exploits de N, VII, 13, 9, n. — N, X 8, 7, n. Thésée, E, III, 1, 17.
— Sa traduction de la MétaphyGnérois les législat — Sa traduction de la Métaphy-sique, G II, 17, 4, n. — Sa tra-et des Lacédémoniens se sont sque, to 11, 17, 4, 8, 8 are see the Lacecemoniers see Sout duction de la Métaphysique, E, surtout occupés de la vertu, N, II, 10, 17, n. — Sa traduction de la Métaphysique, E, VII, 12, 6, Carriçor historique en philon.

— Sa traduction de Platon citée, O acriçor de la Ráison pracation de Platon citée, Carriçor de la Ráison prachas de la Ráiso N, 1, 2, 7, n. — Sa traduction de tique de Kant, analyse de la (), Platon citée, N, 1, 3, 1, n. — Sa traduction de Platon citée, N, 1, 6, n. — Cité, N, III, 1, 8, n. — Cité, N, III, 1, 8, n. — Cité, N, III, 10, 2, n. — Cité, N, IV, I, Solon rapporté par liérodote, 20, n. — N, X, 4, 1, n. — N, X, N, 7, 12, n. —Sa conversation 2, 3, n. — Gité, N, N, 2, 41, n. — avec Solon, E, II, 1, 40.

CRATTLE DE PLATON, cité, N, V, 4, 9, n. — Cité, N, VII, 11, 2,

CRESPHONTE, pièce d'Euripide,

N, I, 2, 7, n. - Sa traduction de tique de Kant, analyse de la (),



CROYANCES, importance décisive des () morales, Pr. ccix.

CYCLOPES, leur gouvernement intérieur, N, X, 10, 13.

CYNIQUE, école (), définition qu'elle donne de la vertu, N, II, 3, 5, n. — Ecole () citée, N, VII, 11, 3, n.

Cyniques les philosophes () indiqués, G, II, 9, 13, m.

CYPRIS nommée, N, VII, 6,5,n.
CYRÉNAIQUE école () citée, N,
VII, 17, 3, n. — Ecole (), N, X,
1, 2, n.

CYROPÉDIE de Xénophon, N, VIII, 10, 4, n.

### D

Danseuses, marchant sur les mains, E, VII, 11, 2.

DARIUS, G, II, 14, 10.

David L'Arménien, son témoignage sur les ouvrages d'Aristote, Pr. cclxxvi.

DÉBAUCHÉ le () commet ses fautes par son libre choix, N, VII, 3, 2. — Plus vicieux que l'intempérant, N, VII, 7, 3. — Ne sent point de remords, N, VII, 8, 1. — Le () ne se confond pas avec l'intempérant, G, II, 8, 29 et 40.

DÉLIBÉRATION, sa définition et ses limites, N, III, 4, 1. — La () doit se confondre avec l'intention, N, III, 3, 16. — La () ne s'applique qu'aux moyens et jamais au but, N, III, 4 11. — A le même objet que l'intention, id., ibid., 17. — Sa définition, N, VI, 7, 1, 2, 3 et 4. — Objet propre de la (), E, II, 10, 10.

DÉLITS, différence qu'on doit faire entr'eux, N, V, 5, 3. — L'intention en change la nature, N, V, 8, 3, 4, 5, 6, 7.

DÉLOS, inscription de (), E, I, 1, 1. — Inscription de (), N, I, 6, 13.

Delphes, inscription de (), G, II, 17, 6, n. — Précepte de (), Pr. XLIX.

DÉMOCRATIE, déviation de la République, N, VIII, 10, 3.

Démodocus, son mot contre les Milésiens, N, VII, 8, 3.

DENYS, méchanceté qui lui est attribuée par Plutarque, N, IX. 1, 4, n. — Sa férocité, G, II, 8, 33.

DENYS D'HALICARNASSE, cité par M. Spengel, Pr., ccxvII.

DERNIERS ANALYTIQUES, cités, N, I, 2, 8, n. — Cités, N, I, 5, 3, n. Voyez Analytiques.

DESCARTES, cité sur la puissance supérieure des démonstrations métaphysiques et morales, N, I, 1, 17, n. — Refuse la pensée aux animaux, N, X, 8, n. — Cité, Pr. cxxII.

Désia, théorie du (), E, II, 7, 6. — Son rapport à l'intention, N, III, 3, 4. — Le () est nue

l'intérêt, Pr. cxvii. - Apos- dance n'a pas besoin d'ami, E, N, III, 49, 5, n. — Apostrophe aux hommes une affection ré-

société, N, IX, 2, 7.

sirs specialix, id., idid.— Idistinction entre les plaisirs et les respect, N, I, 10, 5.— Accepte (), N, VII, 4, 6.
Dessits, explicatifs de l'Histoire des animaux d'Aristote, plaisir éternel, N, VII, 43, 9.—
N, II, 7, 4, n.

L'acté éternel de () est de se N, II, 7, 4, n.

L'acte éternel de () est de se contempler lui-même, N, X, 8, pilote excellent, E, VII, 44, 6.

L'acte éternel de () est de se contempler lui-même, N, X, 8, 7. — Est le bien, E, 1, 8, 7. — Hote excellent, E, VII, 44, 6. 7.—Est le bien, E, I, 8, 7.— DETTE DE RECONNAISSANCE, Il Ne fait que du bien, E, VII, 40, faut toujours la payer avec 15. — Ne peut être l'autour du usure. N. IX. 2, 5. désordre, G, II, 10, 3. — Est usure, N, IN, 2, 5.

DEVINS, les () ne sont pas seul supérieur à la science et à maîtres d'eux, E, II, 8, 21.

désordre, G, II, 10, 3. — Est seul supérieur à la science et à l'entendement, E, VII, 14, 22. manres d'eux, E, II, 8, 21. Pentendement, E, VII, 14, 22. —
Devon, le () est la règle du Son indépendance, G, II, 47, 3. 
(i) ne doit jamais fléchir dosset

société, N, IX, 2, 7.

Disor (Pinnis), variante que l'homme vertueux, N, X, 9, 3.

son édition d'Aristote propose Les () n'ont besoin de rien, N, dans la Morale à Eudème, E, X, 8, 7. — Idées basses qu'on VII, b, 9, n. — Son édition en l'en rien par d'amis, N, édition des fragments du lleville des Constitutions d'Aris- dessus de nos louanges et ne l'en N, X, 4, 21, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 1, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22, n. Spaddille méritent que le reanect. N, 2, 22,



10, 3. — Combattus par Niobé, Dissimulation, définition to N, VII, 4, 6.

DIFFORMITÉS DE CORPS, les () sopt

Dioceste Larren, Cite, N, (7,0,1,21,1) et suiv.— on method of the Mill, (1,4,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (1,5,1), (ges peu exacts sur les ouvrages d'Aristote, Pr. cclaxiv.

Diomètre est plein de courage

du (), E, VII.2, 6.

Dissertation préliminaire, N, III, 12, 6. ctiée, N, V, 9, 8, n. — Citée, N, VI, 3, f., n; et passim. 
DISPOSITION morale de l'homDISPOSITION morale de l'hom-

me, N, VII, 7, 1.

ments de l'âme, G, 1, 7, 1 et Aristote, id., ibid.

Suiv. — Théorie des () de l'âme,

DROITE BAISON. Voyet l'âl-l'âl. G, I, 7, 1 et suiv.

la (), G, I, 30, 1 et suiv. Divix, élément () dans l'hom-

autres morales d'Aristote, N. IV. 1, 1, 1.

Dionkoe est plein de courage
dans Homère, N, II, 9, 7. — X, 2, 41. — Il importe à la polcité, N, Y, 9, 7. — Compagnon
d'Ulysse, N, VIII, 12, 2. — Compagnon
d'Ulysse, N, VIII, 12, 2. — Compagnon
inen qui ne veut pas les appeler
nien qui ne veut pas les appeler
a son aide, E, VII, 42, 20. — Contraire du phâir,
1d., ibid. — L'homme fuit abs-DISCRNEMENT MORAL, règles lument la (), N, VII, 13, 2— a (), E, VII, 2, 6. Son influence sur nos détermidu (), E, VII.2, 6.

Son influence sur nos déterments dans les liaisons où l'un des amis est supérieur, N, VIII, 41, 4 et suiv.

Dissentation sur les trois souvent du bien, G, I, 15, 15.

sous le nou d'Aristote, Pr. cct.v
et suiv.

Son influence sur nos déterments institutes par la course de la course d

ne, N, VII, 7, 4.

Dispositions, un des trois élóRecommandée par Platan aran-

Droits réciproques des indi-

vidusjesuns a l'égard des autres, Dualité de l'homme, E, VII, N, VIII, 9, 3.

contre Kant, Pr. cxxvn.

science ( ), E, I, 8, 20.

E, I, 8, 20, n.

EDITION A AISTOCIA CONDUCTION OF PART 18 SAUCTORS, N, IA, I, I et SAIV. PARAMÉNIO de Berlin, citée, N, E, VII, 40, 3, n; et E, I, 5, 6. — On a l'habitude en passin.

EDICATION, influence de l' (). E, VII, 4, 14.

N, X, 10, 6. — A Lacédémone,
N, X, 10, 53. — Publique, N, X, n'effraie pas l'abricuis, N, III, 9.

16. 16. — Particultion à tibit. 15. n'effraie pas l'abricuis, N, III, 9. 10, 14. - Particullère, id. ibib. 15, n. - Théories sur l' (), Pr. ccxvi.

- Son importance, Pr. ccxxv.

- Son importance, Pr. ccxxv.

10, 7. — Traité des (), ouyrage

L' () doit toujours être séprésumé d'Aristote, N, I, 10, 7, vère, Pr. ccxxx.

EGALITÉ, mílieu entre le plus EMPÉDOCLE, cité, N, VII, 5, 8. et le moins, N, V, h, 6. — Défi- — Ses vers difficiles, cités, N,

Eac, son rapport au feu, G, U, nition de l' (), G, I, 31, 3. - L' EGI SAFE EN NATURE PERDIACE

Antitiés dans l' (), N, VIII, 8, 6, 2

BOILANGE EN NATURE PERDIACE

Antitiés dans l' (), N, VIII, 6, 7, 2

Bole de l' () dans la société, N, — L' () est une des causes de IX, 1, 4.

EGI SETIMAN MARIONI PEROPE ECLECTISME historique recom
4, t et suiv. - Numérique, ()
mandé par Aristote, N, I, 6, 6, n.
porportionnelle, E, VII, 40, 41.
ECOLE ÉCOSSAISE, sa théorie du - Proportionnelle, G, I, 31, 7.

sens commun, E, I, 6, 4, n. Ecoisms, théorie de l'(), G, II, Ecoisms grecques, leur théo- 13, 42. — Définition de l'(), G, rie du souverain bien défendue II, 45, 4 et suiv. — Définition de Γ ( ), E, III, 7, 5. — Limites où il ECONOMIQUE, importance de la convient de le renfermer, N, IX, cience (), E, I, 8, 20. 8, 1 et suiv. — Du méchant, Économique d'Aristote, citée, E, VII, 6, 12. — De l'homme de L, I, 8, 20, n. bien, id. ibid., 43. — Louable \* Ecossaise, école () attache () du bien, N, IX, 8, 11. - De la une grande importance au sens vertu, N, IX, 8, 9.—Source pré-commun, N, X, 2, 5, n. tendue de l'amitié et de toutes Epirion d'Aristote donnée par les affections, N, IX, 4, 1 et suiv.



VII, 3, 8, n. — Cité, N, VIII, 1, vers leurs parents, N, VIII, 12, VII, 3, 8, n. — Cite, N, VIII, 1,
6. — Son explication sur les habitudes d'une chienne, 6, II, 43,
2. — Son explication des habitudes d'une chienne, E, VII, 1, 8.

En soi, formule de la théres des idées défendue contre Ariente.

ENTENDEMENT, partie supposés par Aristote, N, 1, 2, 43.

On en ignore le sujet, id.

Succulière explication suiv. — Est un principe divis - Ouvrages () d'Aristote, Pr. CCLXIII

ENYANT, I'() ne peutêtre beu-reux, N, I, 7, 40. — On ne peut pas dire que I'() soit heureux, G, I, 4, 5. — L'() n'est pas tout à fait responsable de ses actes, E, II, 8, 5. — Aucun () vain-queur aux Jeux Olympiques, n'a ENYETE, I'(), ses rapports avec le tempérant, N, VII, 9, 3. Exvert, définition de I'(), N, II, 444 couronné étant houme fait.

privés de raison, G, II, 9, 31. -La pétulance des () comparée à l'intempérance, N, III, 13. 5. — Les () n'ont pas de réflexion, pas maîtres d'eux, E, II, 8,2t.
N, III, 3, 2. — Leurs appréciations insensées, N, X, 6, h. — Le
N, III, 9, 9, n. sort de nos () nous intéresse et EPICHARME, une de ses expresous importe, N, 1, 9, 4. — Sont sions citée, N, 1X, 7, 4. — Id. un lien de plus entre les parents, N, VIII, 42, 7. — Leurs rents, N, VIII, 42, 7. — Leurs devoirs envers leurs parents, N, VIII, 7, 2. — Rapports d'affaction des parents et des (); N, VIII, 42, 2. — Leurs devoirs en-

dans l'homme, N, X, 7, 8. — Est tout l'homme, N, X, 7, 9. — Na besoin de rien en dehors de lui-ESPINION, son sommeil éternel, N, X, 8, 7. — Son sommeil
étereternel, E, 1, 5, 7, n.

ENYANT, I'() ne peutêtre beuplique à la commissance ésc oxtrêmes, N, VI, 9, 3.—L'() s'applique à la conaissance des principes, G, I, 32, 13.— hôle de l' () dans l'acquisition de la vérité, G, I, 32, 7.

decir ax seas variantes et al.

7, 16. — Définition de l' (), 6, t.

N, 11, 2, 6, n.

29, 1 et suiv. — Bécrapants, les () sont d'abord

1' (), E, III, 7, 1 et suiv. — Béprobation absolue del' (), N, II,

ENTHOUSIASTES, les () ne sont

ibid., n.

EPICTETE, cité comme homme

Voir Kant.

d€finition de la vertu, N, II, 3, 6, n

Equité, définition de l' (), G, **I I 1**, 2, 1 et suiv.

ERIX OU ERYX, ville de Sicile, N \_ III, 11, 10, n. — Ville de Si-**★** le, E, III, 2, 12, n.

Erreur n'est jamais absolue, I, 6, 6, n.

ESCHYLE révèle indiscrètement les Mystères, N, III, 2, 5. -Ses pièces perdues, où il révé-Lait les mystères, N, III, 2, 5, n. ESCLAVE, rôle de l' (), N, VIII, 💶 🖪, 5. — Il n'y a pas d'amitié ssible envers lui, id., ibid., 6. Esclave ne peut jouir du bon-**P** ■ **e**ur, N, X, 6, 7.

Esclaves trop zélés, G, II, 8. 24.

Espérance, plaisir pour l'ave-**I**r, N, IX, 7, 6.

• Ourage, N, III, 9, 13.

Espait de Société, théorie de (), N, IV, 6, 1 et suiv.

Estime, l' () ne va guère sans **1** amitié, N, VIII, 8, 2.

ETAT, l'() ne vit comme les ■ adividus que par la modération, E. LXXIX. — Ressemble à la Tamille, N, VIII, 10, 4.—Limites Q l' () quant au nombre des **◯ i**toyens, N, IX, 10, 3. — Ses pports aux individus, qui le Composent, N, VIII, 9, 6. — L' ■ Due doit pas avoir sur les indipar Aristote, N, III, 1, 8. — Vers

Ericunéisme adopte une fausse anciens lui en donnaient, N, 1, 2, 1, n. — L' () n'est qu'une association, E, VII, 9, 1.

ETAT par excellence, N, X, 10,

ETAT, l'homme d'() doit connaître les choses de l'âme, N. I. 11, 7.

ETATS, les () ont besoin de l'amitié pour subsister, N, VIII,

ÉTRE, acceptions diverses de ce mot, E, I, 8, 7.

ETUDE de la nature, N. VII, 13, 5.

ETYMOLOGIE mauvaise donnée par Aristote, N. VII, 11, 2, n.

EUDÈME, ses travaux suivant, M. Spengel, Pr. ccxcvi. — Supposé à tort l'auteur de la Morale à Eudème, Pr. cccv. - Voyez Spengel, Fischer, et Fritzsch.

Eudoxe, sa théorie du plaisir Espoir, l'() donne souvent du justifiée sur un point, N, I, 10, 5 et n. - Sa théorie du plaisir, N, V, 2, 1 et suiv. — Citations probables qu'en fait Aristote, id., ibid. — Cité, N, X, 2, 18, n. - N, X, 2, 13. - Réfuté peutêtre dans le Philèbe de Platon. N, X, 2, 13, n. — Ses théories morales, G, I, 1, 9, n. — Cité, E, I, 1. 7, n. — Cité par Diogène de Laërte, Pr. cclxxv.

> EURIPE, son flux et son reflux. N, IX, 6, 3.

Euripide, son Alcméon cité 🍑 🗖 dus autant de pouvoir que les d'() cités, N, V, 9, 1, n. — Vers d' (), cités, N, VI, 6, 3, n. — Cité, N, IV, 3, 21, n. — Cité — N. Cité, N, VII, 13, 9, n. — Cité, N, VIII, 1, 6. — N, IX, 6, 2, n. — Cité, G, II, 13, 25. — Cité, G, II, 13, 29. — Cité, E, VII, 11, 2. — Id., ibid., n. - Indiqué, N, VII, 13, 9.— Id., ibid., n.— Cité sans être nommé, N, IX, 9, 1. — Id., ibid., n. - Cité sans être nommé, B, VII, I, 9 et 10. — Cité sans être nommé, E, VII, 2, 2. — Cité sans être nommé, E, VII, 53. — Id., ibid., n. - Cité saus être nommé, E, VII, 5, 4, n. - 1d., ibid., 5, n. — Sa pièce de Cresphonte, N, III, 2, 5, n.

EURYSTHÉE persécute l'ercule, E, VII, 12, 19.

Eusèbe cité, Pr. cclxxIII.

EUSTRATE, son explication inadmissible sur les ouvrages Encycliques d'Aristote, N, I, 2, 13, n.—N'est peut-être pas l'auteur du commentaire sur la morale, N, X, 5, 8, n. - Son commentaire cité, N, I, 1, 5, n. — Son commentaire cité, N, I, 1, 1, n. -N, I, 3, 8, n. — Cité, N, I, 7, 3, n. — Cité, N, I, 10, 8, n. — Cité, N, II, 7, 1, n. — Cité, N, III, 6, 22, n. — Cité, N, III, 9. 9, n. —

VIII, 1, 7, n. — N, IX, 10, **≥** \_ n Evénus, vers d' () cités 🕳 N, VII, 10, 4, n. — Cité, E, II, et ibid., n. Excès, soit en trop, soit moins, également redout ble pour la vertu. N, II, 2, 6. Voyez Milieu et Vertu. Exercices du corps, doi

\_les N, II, 2, 6. — Pr. cxcvii. -JU, () procurent du plaisir, N, 11, 10.

Exotériques, Aristote cite ouvrages Exotériques sur l'à 🖚 🗯 N, I, 11, 9.

Exotériques, ouvrages () ristote, Pr. cclxIII.

Expérience, l' () suffit parpour donner du courage, N, 9, 6. — Le temps seul la p cure, N, VI, 6, 4. — Utilité née de l'(), N, X, 10, 16.

Extérieurs, biens () opp à ceux de l'âme et du corps I, 6, 2. — Voyez Biens.

Extrêmes, rapports de entr'eux et avec le milieu, N -8, 6. — Difficultés de les juger, id., ibid., 7.

F

FABRICIUS, son courage imperturbable devant l'éléphant de Pyrrhus, N, III, 9, 15, n.

FACULTÉ, la simple () est audessous de l'usage, G, I, 3, 3.

de FACULTÉS ou puissances l'ame, E, II, 2, 5. — Un des tr éléments de l'âme, N. II, 5, 1-Un des trois éléments de l'ar G, I, 7, 1 et suiv. — Tern

FAIT, le () est souvent le vrai et le seul principe, N, I, 2, 9. FAITS, les () sont la mesure

des théories, N. X. 9, 4. FAMILLE, la () est le modèle

de l'Etat, N. VIII, 10, 4. - La () source de l'amour, de l'Etat et de la justice, E, VII, 10, 9. — Antérieure à l'Etat, N, VIII, 10, 7. - L'homme est surtout un être de (), E, VII, 10, 5. - Affections de ( ), N, VIII, 12, 2. -Liens de (), G, II, 14, 2 et suiv. — Affections de (), E, VII, 12, 1 et suiv. — Education dans le sein des (), N, X, 10, 14. — Sentiments de la () plus répandus qu'on ne croit, dans l'anti-quité, N. VIII, 7, 2, n.— Théorie admirable de la () dans Aristote, Pr. CXLVI. — Rôle de la () dans dicule, G, II, 8, 20. l'éducation, Pr. ccxxvii.

N, IV, 7, 2.

auxquelles elles s'appliquent, Frams, ses rapports à son N, VI, 9, 1. mari, N, VIII, 7, 1 et suiv. — Ses FAIRE, plusieurs acceptions rapports au mari, G, I, 31, 18. de ce mot, N, V, 9, 11. — Association de la () et du marl, N, VIII, 10, 5, 11 et 3. Voyez Mari. Fermeré, la () consiste à ré-

sister, N, VII, 7, 4.

FEC, son rapport & l'eau, G, II, 13, 30.

FIRMIN DIDOY, son édition des Fraux Didot, son édition des Classiquesgrecs citée passim.— Voyez Didot. — Son édition d'Enripide citée, N, III, 1, 5, m. — Son édition d'Eurlpide, E, VII, 1, 9, n.—Cité, G, II, 13, 25, n.—Cité, G, II, 17, 1, n.— Cáté, N, VII, 11, 1, n.

Fils, ses rapports à son père, N, VIII, 7, 1 et suiv. — Est toujours le débiteur de son père, N, VIII, 14, 5. — Ses liens avec le père, G, II, 14, 4. - () qui frappe son père; son excuse ri-

FISCHER, M. A. M. (), sa dis-FANFARON, définition du () sertation sur la Morale d'Aristote, Pr. ccxcvi.

۰





des moyens, G, I, 2, 6.

FLATTERIR, définition de la (), G, L. La () contribue au tenN, II, 7, 14. — Définition de la (), G, I, 29, t et suiv. — Définition de la (), E, III, 7, A.

FLATTERIR, définition du (),

FORTUNE du pot, receroir let grant de la (), E, III, 6, 3.

FORTUNE, nuance de ce mot

N, IV, 6, 9.

FLATTECRS, on alme en géné- 1, 11, 9, n. FLATTERIS, OR anne en general railes (), et pourquoi, N, VIII, 8, 1 et suiv. — Bien accueillis des tyrans, N, X, 6, 3, n. FRANCHISE, définition de la (),

FLEGRATIQUE, définition du N, IV, 7, 7, caractère (), N, II, 7, 10. FRÈRES, P.

10. 5.

sique des Mœurs, analyse de cet ouvrage de Kant, Pr. c.x.

FORTHER HAPCHER LEWIS HAVE A STATE AND A S

6. — Rapports de la () et de davantage à la () qu'et a grée sol-même, N, IV, 5, 20. —
Firs, () les deux espèces de la () n'arrive guère qu'e cut fins absolues on relatives, N, I,
1, 2, — Distinctions des () et — La () acquise est plus prèdes moyens, G, I, 2, 6.

'Adaptine de la ()

comparé au mot d'heureus, N,

Paractère (), N. II, 7, 40.

Filter à deux tuyaux, E, VII,
10, 5.

FONDEMENTS de la Métaphyproduct de Metaphy-

que des Meurs, analyse de cet factrions , les () prouvest vivage de Kant, Pr. c.x. du plaisir, N, III, 14, 16. Yoyez Kant. Poacs, définition de la () et de nicessité, E, II, 8, 3. Eudéme, Pr. cccu et suis.— Force majeure, définition de 11, 1, 17, n. — Cité, E, VII, 13,

GAIRTÉ, définition de la ( ), N. GIPHANIUS, CITÉ, N. 111, 5, 22,

par de simples particuliers, N, maque, N, IX, 4, 10, n. IV. 9. 9.

rale d'Aristote, ses excellentes 2, 12. — N'est pas le bonheur, remarques sur la Morale à Nico-id., ibid. remarques sur la Morale à Nicomaque, N. 1, 1, 9, n. — Blâme
avec raison une digression d'Aristoto, N, 1, 1, 18, n. — Ne.

Hi, 1, 8, n. — Cité, N, V, 1, 46, n. — Cité, N, V, 1, 1,

3, 16, n. — Blâmé dans une de
se crifiques contre Platon et qu'y fait Aristote, N, VI, 12, 1,

Aristote, N, 1, 7, 1, n. — Sa crin. — Cité, N, V, 1, 10, 18, n. —
tique contre Aristote, N, II, 8. Cité, E, I, 5, 12, n. tique contre Aristote, N, II, 8, Cité, E, I, 5, 12, n.

1, n. Gosira, est le siège du goût
Gartois. Voyez Celtes, N, III, chez les animaux, E, III, 2, 12.

jours un peu vides en morale, 9.

IV. 1. 6.

GENS DE BIEN, les () se plaisent mutuellement, G, R, 13, verses de (), E, VII, 9, 3.
26. — Leur amitié seule est Grace, propre de la (), N, durable, G, II, 13, 21.

V, 5, 5.

II, 7, 13. n. — Falt un bel éloge d'un des Galènes de l'Etat équipées chapitres de la Morale à Nico-

V, 2, 9. GLOIRE, la () est le but des GARVE, traducteur de la Mo- esprits actifs et distingués, N, 1,

Gounov, nom du précepteur Généralités, les () sont tou- spirituel dans l'Inde, N, IX, 1,

Gour, le siège du () dans les Gour, le siège du () dans les Gézénarios, tout plaisir n'est animaux est surtout dans le pas une (), N, VII, 41, 9. — Les plaispiss ne sont pas une (), N, siré du () peuvent être pris avec x, 2, 9. — Gézénaux, les () sont souvent obligés de donner des ordres ceruels pour prévenir la làcheté dife, N, VII, 5, 2.— Bizarres et malacruels pour prévenir la làcheté dife, N, VII, 5, 3.— Bizarres et malacruels pour prévenir la làcheté dife, N, VII, 5, 3.— Gouvenzeuxers, te définition N, diverse formes de () N, VIII.

Générosité, sa définition, N, diverses formes de (), N, VIII.

GOUVERNEMENT, espèces di-



.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

GRACES, temple des (), sa nous lui devons, Pr. cen et place dans la ville, N, V, 5, 5.
GRAMMARK, les règles de la ()
sont invariables, N, III, 4, 8.
GRAMMARKES, leurs recherson contraire, N, VII, 4, 1.
Connec E. II, 40, 43.

ches, E, II, 10, 13.

GRANDE MORALE, tome II, pages 4 et suiv. — Traité inachevé, G, II, 19, 1 et suiv. — de la paix, N, X, 7, 6.
GYMRASTE, zon rôle spécial, sée, Pr. occxxi.

Granderd'ame, théorie de la (), N, IV, 3, 1 et suiv. — G, I, 3, 1 et suiv. — G, I, 23, 1 et suiv. — Théorie de la (), E, III, 5, 5 et suiv. — Définition de la () E, III, 5, 5. — Granderd de la () E, III, 5, 5. — Granderd de la () E, III, 7, 8. — La () expose aux fatigues et à la desquantimité. Granteré, définition de la () V, 11, 7.— Son utilité, E, 1, 8. & Granderd, immenses services raile de la (), Pr. cexxul.

III, 7, 5. GYMNASTIQUE, UIIIIE GRÉCE, Immenses services rale de la (), Pr. coxxxii. qu'elle a rendus à la science GYMMASTI morale, Pr, XLIV. exercices () Gricce, héritage moral que E, II, 5, 6.

GUERRE, la () est surtout l'é-

GYMRASTE, son rôle spécial, E, II, 41, 4.

GRANDEURD'AME, théorie de la GYMNASTES, les () réglaieut la

GYMNASTIQUES, Itilité des exercices (), pris avoc mesure.

6, 11. — Peut devenir de la fourberie, N, VI, 40, 9.

BABUTURO, Plus facile à changer que la nature, N, VII, 10, 4. — influence de l' () sur le plaisir, N, X, 5, 2.—I' () est le fond même de la vertu morale, E, II,

HASARD, contraire de la rai-

ILABILE, l'homme () peut être jintempérant, G, II, 8, 45.

ILABILETÉ, théorie de l' (), G, II, 32, 48.— I' () s'acquiert par la continuité des actes, N, III, 4, 7.— Un des trois élément de la fourberie, N, VI, 40, 9.

son et de l'intelligence, G, II, HERDER a une belle page sur 10, 2. — Théories sur le (), E, la Philla des Grecs, N, VIII, 1, 1, VIII, 16, 1 et suiv. — Limites n. dans lesquelles il s'exerce, E, VII, 14, 9, et 19. — Deux sortes que la fortune qu'on a acquise de [], E, VII, 14, 24. — Effets soi-même, N, IX, 7, 7.

HECOR est plein de courage dans (toners, N, III, 9, 2, — II ERMÉRIA d'Aristone en dans (toners, N, III, 9, 2, — II HERMÉRIA d'Aristone menace ses inférieurs de punir N, II, 8, 5, n. — Citée, E, VII, leur lâcheté, id., ibid., 4. — 14, 20, n.

maque, N. I. 4, 5, n — Son édition de la paraphrase de la Mo-rale à Nicomaque, Pr. ca.xxi. — 8, XII, 2, 17. Son édition d'Hésiode citée, N, 8, 9, 1, 2, 9, 11.

N, II, 3, 10, n. — Cité, E, II, 7, 9. — Cité, N. VII, 3, h, n. — Cité, N. VIII, 1, 6. — Cité, N. X, 5, 8. - Sa conviction imperturbable dans ses propres idées, G. II, 8, 12; id., ibid., n. — Rlàmait une pensée d'Homère, E. VII. 1, 11. — Désigné sans

être nommé, E, Vil, 4, 9, n.

HERCULE, sa mère préfère
qu'il soit loin d'elle plutôt que de le voir souffrir, E, VII, 12,

HÉRITAGE, est moins précieux

Son courage dans Homère, G, I,

19, 8. — Son courage, E, III, 1, VII, 40, 31, m.

30. — Cité, N, VII, 3, 1.

Héanonte rapporte l'entreHeissurs, éditeur de la paratien de Solon et de Grossus, N, I,
phrase attribuée à Andronicus 7, 12, n. — Cité, N, X, 9, 3, n.
de Rhodes sur la Morale à Nico— Cité, E, II, 4, 10, n. — Cité

and la roitelet, et le crocodile,

Hésione cité, N, 1, 2, 9, НЕДЕЗЕ en présence des vieil-cité, N, III, 10, 2, м. — Cité, N, lards de Troie, N, II, 9, 6. V, 5, 1, м. — N, VII, 12, 6, м.— Иёласыте, cité sur la diffi-culté de se valnere soi-même, nommé, N, IX, 9, 10, 1, id., nommé, N. IX. 9, 10, 1, id., ibid., n. — Cité indirectement, N, IX, 1, 6, n. - Cité sans être

nommé, E, III, 1, 9, n.

HERREUX, nuance de ce mot comparé au mot de fortuné, N, 1, 8, 9, n. — Il y a des gens heu-reux dans toutes leurs entreprises malgré leurs folies, E, VII, 14, 2 et suiv.

Hignon, la femme d' () inter-

roge Simonide, N, IV, 1, 26, n. HIPPOGRATE, le médecin, a montré combien la philosophie



84

peut être utile à la médecine, IX, 8, 9, 11. — Indiqué, X, X.

Toolias city, N, 10, 2, 2, 10.

Croft à l'insociabilité de l'homme, id., ibid. — Croft à la ménature, E, VII, 2, 31, 57.

chanceté naturelle de l'homme, L' () est une cause libre et ri-E, VII, 2, 31 et 34.

des gouvernements anciens, N, III, h, 18. — Cité, N, III, 9, 2. — Cité, N, III, 9, 18. — Un vers cité par Aristote ne se retrouve pas dans le texte actuel, N, III, 9, 10, n. — Compare Ajax à un ane, N, III, 9, 11, n. — Cité, N, III, 11, 7, n. — Cité sur les plaisirs de la jeunesse, N, III, 12, 1. sirs de la jeunesse, N, III, 12, 1, — Cité sans être nommé, N, IV, 2, 3. — Vers d' () cités, N, V, 9, 7, — Cité, N, V, 6, 7, n. — Vers d' () cités, N, VI, 5, 4. — Cité, N, VI, 5, 4, n. — Cité, N, VI, 5, 4, n. — Cité, N, VII, 5, 4, n. — Cité, N, VII, 5, 4, n. — Cité, N, VII, 4, Cités, N, VIII, 4, Cités, N, VIIII, 4, Cités, N, VIII, 4, Cités, N, VIIII, 4, Cités, N, VIIIII

E, VII, 2, 31 et 3 $\hat{n}$ .

Hostar, cité par Aristote, N, L' (est le seul être libre, E, II, 6, 1 et suiv.

L' (est le seul être libre, E, II, II, 9, 3, n.—

Cité, N, II, 9, 6, n.— Cité, E, III, 4, 30.— Peinture qu'il fait L' () seul est susceptible d'èrres gouvernements anciens, N, houven N, L, 7, 2, Es les de l'acception de l'ac heureux, N, I, 7, 9.-Est lese etre qui puisse être heures. E, I, 7, 2. — La faiblesse de l' a besoin d'un changement co-tinuel, N, VII, 13, 8. — Homme, tinuel, N, VII, 13, S.— Boume,
sa disposition morale, N, VII, 7,
1.— Sa dualité, E, VII, 15, 15.
— L' () a en lui un élément
divin, E, VII, 14, 23.— Son privilége et son but suprême, c'est
de pouvoir contempler Dieu, E,
VII, 15, 16.— L' () est une plante du ciel, seion Timée, Ps. xcix. — La partie supérieure dans l'(), c'est l'entendement, N, VI, S, A, n. Cité, N, VII, I, A. — LA partie superior A. Cité, N, VII, I, A, n. — dans  $I^+()$ , C est l'entendement, V error G () cités, N, VII, I, G, S. — Cité, N, VII, I, G, S. — Cité, N, VIII, I, G, G. — Cité, N, VIII, I, G. — Cité, N, VIII, I, G. — Cité, N, VIII, I, G. — Cité, G. —

66

.

15. — Est surtout un être de famille, VII, E, 10, 5. — L' () est éminemment sociable, E, VII, 10, 2. — Est nécessaire à l'homme, N, VIII, 4, 3. — Et lui est sympathique, id., ibid. — Dans quel cas on dit qu'il est internperant, N, VII, 4, 4 — L.' () tempérant sait changer d'opi-nion, N, VII, 9, 3. — Intempé-rant, se repent de ses faiblesses, N. VII. 8, 1. - Peut être guéri, id., ibid., 1 .- Prudent, poss toutes les vertus, N, VII, 2, 5.

HOMME DE BIEN, tableau de la conscience de l'(), N, IX, 4, 4. — L'() peut être l'ami du méchant, 6, II, 13, 10. — L'() peut-il être l'ami de l'homme de hien ou du méchant?, 6, II, 13, 18 et sulv. — L' () n'est pas

I' (), N, V, 10, 8.

amour reconnaissant aux Dieux, A, VIII, 12, 5. — Leurs passions trop souvent grossières, N, I, 2,

11.

HOMMES D'ÉTAT, leur habileté aux Stoiciens, N, VIII, 42, 3, 72.

est toute pratique, N, X, 40, 48.

Les trais () sont fort rares, plus () n'excluent pas la vertu, X, X, 9, 2.

Hoxnère, l' () est moilleur que le juste, N, V, 10, 2. — Bec-tification de la justice, N, V, 10, 3.

Honnéteré, définition de l' (), G, II, 1, 1 et suiv.

HONNÉTETÉ PARFAITE, résumé de toutes les vertus, G, II, 14, 1 et suiv. - Théorie de l' (), E,

VII, 15, 1 et suiv. HONNEUR, l' () avec le devoir est la règle du vrai courage, N, III, 6, 8. — () récompense des supérieurs, N. VIII, 14, 2.—L' () rétablit l'égalité entre les amis inégaux, E, VII, 10, 13. — Diverses espèces d' (), E, III, 5,

HONTE, la () qui fait rougir, implique toujours quelqu'hon-nèteté, N, IV, 9, 6.

Egoiste, G, H, 2, 15, 1 et suiv.—

Bans quel sens il peutl'être, id.

Bidd, 46, 1 et suiv.

Homer No. es le seul intéressée, N, VII, 9, 4 et suiv.

Homer No. es le seul intéressée, N, VIII, 3, 4 — juge des choeses, N, X, 5, 40.— Genre de liaison qu'elle pro-Amour qu'il se porte à luimeme, E, VII, 6, 13.

Home mossée, J. Belling. duit des amitiés très-solides, G, Номие новуюте, définition de 11, 13, 46.

(), N, V, 10, 8. Hostilté, définition de l'es-Hosmes, les ( ) doivent un prit d' (), G, I, 29, 1 et suiv. mour reconnaissant aux Dieux, Hyman, Aristote nerecherche que le bien purement (), N, I,

11, 5.



Intes, critique du système des (), relativement au bien en soi, N, I, 3, 1 et suiv. - Réserve d'Aristote dans cette critique, parce que ce système a été soutenu par des personnes qui lui sont chères, id., ibid. - Critique de la théorie des (), G, I, 1, 22. — Critique de la théorie des (), E, I, 8, 3 et suiv. -- Critique injuste d'Aristote contre la théorie des (), E, I, 8, 22, n. - Il y a certaines () plus fortes que nous, E, II, 8, 22.

IGNORANCE, l' () peut causer desactes involontaires comme la force majeure, N, III, 2, 1. - Ne doit pas être confondue avec le vice, id., idid. 3. — Pume par les législateurs, N, III, 6, 9. -L' () produit souvent le coucause des actes involontaires, E, II, 9, 3.

ILIADE citée, N, 111, 9, 10, n. - Citée plusieurs fois, N, III, 9, 4, n. - N, III, 11, 7, n. -Citée, N. III, 12, 1, n. — Voyez Homère.

llion citée, N, VI, 1, 13. Illibéralité, emploi de ce mot justifié, N, IV, 1, 3, n.

immortalité de l'âme, admise implicitement par Aristote, N, I, 9, 4, n. — Opinion douteuse d'Aristote sur l' (), N, III, 3, 7, n.

IMMORTALITÉ Progressive l'homme, N, X, 7, 8.

IMPARTIALITÉ, définition de (), N, II, 7, 16.

IMPASSIBILITÉ, qualité rare. E, III, 2, 4.

IMPÉRATIF CATÉGORIQUE dans le système de Kant, Pr. clxviil.

Impudence, définition de l'(), E, III, 7, 3. — Défaut de modestie, G, I, 27, 1 et suiv. - Définition de l' (), N, II, 7, 15.

Incoupé, mot forgé pour rendre un mot grec analogue. E. III, 2, 1, n.

Inde, Citée, G, I, 16, 4. - E, II, 10, 11. - Allusion probable à l'expédition d'Alexandre dans l' (), G, I, 6, 14, n. - E, II; 10, 11, n.

Indépendance, théorie de l' rage, N, III, 9, 46. - L' () est (), G, II, 17, 1 et suiv. - A-telle besoin de l'amitié id., ibid. -Elle n'appartient qu'à Dieu. G. II, 17, 3 et 5. - Définition de l' (), E, VII, 12, 1 et suiv.- N'exclut pas l'amitié? id., ibid., h et suiv. - Avantages et dangers de l' () morale, Pr. ccxLII.

> Indiens cités, G, I, 16, 4; id., ibid., n.

> Indignation (Némésis). N. II. 7, 16. — Théorie de l'(), G, 1, 25, 1 et suiv.

INDIVIDU, l' () existe surtout par le principe divin qu'il porte en lui, N, IX, 8, 6.—Est surtout



15

constitué par l'entendement, N. 1.' () à l'égard des plaisirs est X. 7, 9. — Un () ne peut à lui fort rare, N. III, 12, 7. seul avoir tous les avantages, E, seu avoir tous ses avantages,  $\kappa$ , avoir tous ses avantages,  $\kappa$ , avec ses semblables,  $\Pr$ , coxivit. Inspection, emploi de  $\Gamma$  (),  $\kappa$ ,  $\Gamma$  (),  $\kappa$ , 1, 13, 2, 4 et suiv. Inspection, emploi de  $\Gamma$  (),  $\kappa$ ,  $\Gamma$  (),  $\kappa$ , 1, 11, 2, — noit obéir à  $\Pi$ ,  $\kappa$ , 3. — Emploi de  $\Gamma$  (),  $\kappa$ , la raison,  $\kappa$ ,  $\Pi$ ,  $\kappa$ , 5. VII. 15, 5.

INÉGAL, son milieu, N, V, 3, 1. êtres, N, VII, 12, 7. Infoatre, See rapports ave

Injustice, N, V, 2, 9.—() caractere de l'injustice, N, V, 3, 4.—

Amitié dans l' (), N, VIII, 7, 4 et suiv.— L'amitié peut subsister dans l' (), E, VII, 3, 4 et suiv.;

Voyez vertus.

INTELLECTUELLE, la vertu (), 11, 14, 1.— A besoin d'enseignement, id., ibid.

Suiv.—L'amitié peut subsister vertus morales, N, 1, 11, 20.—

dans l' (), E, VII, 3, 4 et suiv.;

Voyez vertus. et 4, 1 et sniv.

prend l'idée de l'injustice, N, V, ibid., 12. — Très-différente de la sensation, G, I, 32, 5. — Ne

excès et défaut, N, V, 5, 16. — etc. — Le bonheur de l' () n'a Définition de l' (), G, H, 5, 1 et aucun besoin extérieur, N, X, suiv. - Ne s'éprouve jamais vosolv.—As septime analysis of the solution of t est possible contre le méchant, rale à Nicomaque. — L' () est 6. II. 5. 5. surtout relative aux plaisirs du 11, 11, 5, 5.

INSOLENCE, définition de l' ().

INSTINCT DIVIN de tous les

INTELLIGENCE, I' () est le fond INFORTENE, épreuve des véritables amis, E, VII, 2, 50.

INFORTENE, épreuve des véritables amis, E, VII, 2, 50.

Objet unique de l' (), N, VI,
1, 10. — Son importance, id., INJESTICE, définition de l' (), s'applique qu'aux choses où il N. V. 1. 8. — Méthode pour peut y avoir doute, N. VI. 8. 1.

- Se borne à juger, id. ibid., 2.

INJUSTICE, I' (), tout ensemble — Bonheur de I' (), N. X. 8. 4. 8, 6. - Voyez Entendement,

Inscarption de Délos, sentence toucher et du goût, N, HI, 40, morale, N, I, 6, 13. — Id., E, 1, . — S'applique surtout aux sens t, 1. Voyez Délos.





lontaire, dt., tout., v.

Interschart, proverbe appliqué à F (), N, VII, 2, 10.

Etudes sur F (), N, VII, 3, 2, 3,

A, 5.—Portait de l' (), N, VII,

S, 5.—Etudes sur l'intempé
25.—Varie sans cesse, N, VIII.

INTENTION, I' ( ) est indispen- 16. sable pour constituer la vertu, INTERPOLATION, possible dans N. H. A. 3. — Théorie de l' (), le texte de la Morale à Nico-

nécessaire de la verte, N, X, 8 5. — Change la nature du délit, N, V, 8, 2. — Importance morate de l' (), G, I, 15, I et sub.

Théorie de l' (), E, II, 10, I et suiv.

Ne se conford passes la volonté, id., ibid. - Se ompose du jugement et de la so-lonté, E, II, 40, 14. - L'homme ne l'a pas à tout âge, ni dans toute circonstance, id., ibid., 18. - L' ( ) est plus louable que l'acte, E, II, 11, 13,

INTENTIONS, Il faut surioni regarder aux () pour apprécier les

XXXVIII.

N, III, 3, 1, - Son rapport au maque, N, III, 6, 21, n. - Elic

sordre probable dans la Grande Morale, G, H, 11, 1, n, n.

(), N, III, 1, 10 et 12. III, 5, 3. INVOLONTAIRES, les choses () Inonie o

sont toujours pénibles, N, III, 3, 7, n. 2, 13,

et Liberté.

Irmgénie, pièce d'Eschyle, N,

INVOLONTAIRE, définition de l' IV, 5, 2. - Défaut fréquent, E,

INVOLONTAIRES, deux espèces l'âme est double, N, I, 11, 18. d'actes (), l'un par force ma-jeure, l'autre par ignorance, N, lateurs, N, III, 6, 8. — Les délits III, ch. 1 et ch. 2 Voyez Volonté commis dans l' () sont doublement coupables, G, I, 31, 25.

J

Jeunesse, la () n'est pas propre Al'étude sérieuse de la politique, des opinions et des systèmes N,1,4,18.—La() est une sorte d'iqu'il provoque, N, V, 1, 14.—Le

paraison qu'Aristote en tire, N, 1. 6. 8. n. Joursances corporelles, leur rapport avec la mollesse, N, VII,

4. 5.

nomines, N, viii, vii, 4. — On Jestice, theorie de la  $(\cdot)$ , N, V, we sacrific pas toutes les vic— Méthode pour étudier la  $(\cdot)$ , times à  $(\cdot)$ , N, IX, 2, 6. — Na N, V, I, 1. — Théorie de la  $(\cdot)$ , G, pas à lui seul tous les hommages  $(\cdot)$ , 3I, 1 et suiv. — La  $(\cdot)$  a deux des humains, E, VIII, 4I, 3. — espèces, id., ibid., 1 et suiv. — Chèvre qu'on immole à  $(\cdot)$ , N, V, Théorie de la  $(\cdot)$  dans tout le 7, 1. — Prend pitié des premiers livre 4 de la Morale à Emième, humains, Pr. Lu.

ticose, N, VII, 43, 6.—Se lie sur-() ou la justice selon la loi, G, lout par le plaisir, N, VIII, 3, 5.—I, 31, 4 et suiv.— Définition du JEEN Olympiques, belle com-(), N, V, 1, 8.— Définition du paraison qu'Aristote en éte (), N, V, 2, 6. - Moins bon que (), N, Y, 2, 6. — Motas bolt que l'honnète, N, V, 10, 2. — Pro-portion géométrique du (), N, V, 3, 9. — Egalité suivant la proportion arithmétique, N, V,



5 de la Morale à Nicomaque. — Définition de la (), N, V, I, 15, — Définition de la (), G, I, \$1, 23. — La () est une égalité proportionnelle, G, I, 31, 7, — La () confondue avec l'égalité, G, I, 31, 3. — Deux espèces de (), N, V, 2, 12 et 13. — Ses applications, N, V, 9, 17. — Différentes espèces de (), N, V, 9, 12. — Justice domestique diffère de la () civile, N, V, 6, 6. — Justice proportionnelle, lien de la société, N, V, 5, 4. — Justice réparatrice, proportion qu'elle

doit suivre, N, V, 4, 2.

JUSTICE, SA rectification, II.
V, 10, 3. — Relative, N, V, 11,
9. — Ses rapports au courage,
G, II, 5, 9. — Ses rapports à l'amitié, N, VIII, 1, 4. — Ses rapports à l'amitié, N, VIII, 9, 1 et
suiv. — La () varie avec les
formes de gouvernement, E, VII,
9, 1 et suiv. — Admirable théories de la () dans Aristote, Pr.
CXLI. — () politique, justice légale, Pr. CXL.

JUSTICE ne peut jamais suppléer l'amour, Pr. CXLV.

### К

Kant blame à tort la méthode d'Aristote et des anciens pour étudier la morale, N, I, 1, 6, n. - Son apostrophe au devoir, N, III, 10, 4, n. — Cité, N, V, 10, n. - Cité, Pr. xl. - Cité, Pr. xl.vi. - Sa critique peu fondée contre les Écoles Grecques, Pr. cxxvi. — Cité, Pr. cxxxIII. — Sa critique peu exacte contre la théorie du souverain bien dans les Ecoles Grecques. Pr. cxxvi. — Exposé général de sa morale, Pr. clviii. — Défauts de sa méthode, id, ibid. — Analyse de son ouvrage, Fondements de la métaphysique des mœurs, Pr. clx. — Son ouvrage sur les Principes métaphysiques de la morale, Pr. cc.vi. - Sa Critique de la raison pratique, Pr.

clxxII. - Sa théorie du souverain bien, Pr. clxxxII. - Ses hésitations sur la liberté, l'immortalité, et l'existence de Dieu, Pr. clxxix. — A inauguré les erreurs de la philosophie contemporaine en Allemagne, Pr. CLXXXII. - Son étrange doctrine sur la liberté, Pr. clxxIII. -- Sa doctrine de l'autonomie de la volonté, Pr. clxix. - Ses deux ouvrages des Principes métaphysiques de la morale et des Principes métaphysiques du droit, Pr. cxc. — Interprète audacieusement les dogmes du christianisme, Pr. cc. - Subordonne le droit et la politique à la morale, Pr. con. — Se trompe sur la théorie de l'amitié dans Aristote, Pr. cxciii. - Altère une opinion d'Aristote sur l'a—Ses théories sur l'éducation, mitté, Pr. cxuii. — Cité, E. II, Pr. cxxii. —Ses consells ad11, 13, n. —Son erreur sur une pensée d'Aristote, E. VII, 12, — Sa manière de comprendre 18, n. — Ne croit pas À l'amitté, le précepte de Delphes, Pr. Pr. cxciv. — Se trompe en cxxxviii. — Sa Métaphysique retranchant la théodicée à la philosophie, Pr. cxcv. — Ses maxime sur la bonne volonté, mérités, Pr. ccv. — Comparé à G. I, 18, 4, n.

Author de Aristote, Pr. cxv. — Carv. — Karv. Yovez Parel. Platon et à Aristote, Pr. ccvi. Kant, Voyez Barni.

une opinion d'Aristote sur l'a- - Ses théories sur l'éducation,

qui ne veut pas appeler les Dios-cures à son aide, E, YII, 12, 20.

Lacenémonicas les l'additiones de l'acceptionnes de l'additiones de l'acceptionnes de l'additiones de l'acceptionnes de l'a

surfout occupés de la vertu, N,
1, 11, 3.— Les () ne s'occupent
paa des affaires des Scythes, N,
LANGUEUR, espèce de mollesse, N, VII, 7, 5.
LANGUEUR, espèce de mol-1, 11, 6.— Les () ne socioque pa des affaires des Scythes, N.

11, 4, 6. — Les () ne parlent ses Maximes, E, VII, 4, 17, n.—
dans une ambassade aux Athéson syntème à des antécédents niens que des services qu'ils en dans l'antiquié, E, VII, 6, 1, n.

Lanceureroceaux, allusion à des l'acceptant de la control de l'acceptant de la control de l'acceptant de l'accepta ont recus, N, IV, 3, 21.

LACHE, définition du (), N, III 1, 1.

8, 4, n. — Cité, N, III, 9, 6, n. — Sa trade Cité, G, I, 19, 4, n. — E, III, 1, CCLXXI. 15, n.

LABRUYERE n'égale pas Aris- son de la () et de l'intempérance, tote dans les portraits moraux, N, III, 13, 1 et suiv. — La () rest pas toujours volontaire, Lackénémone a attaché un id., idite, 3. grand intérêt à l'éducation des

1, 36.

cures à son aide, E, VII, 12, 20.

Lackbrioners, les législateurs des () et des Crétois se sont ces morales, N, II, 7, 11.

LATOON, temple à Délos, E, 1,

16. LECLERC (J.-V.), sa traduction Lacues de Platon, cité, N, III, de Clicéron, N, IV, 5, 11, n. — A, n. — Cité, N, III, 9, 6, n.— Sa traduction de Cicéron, Pr.

Législateun, rôle du (), N, LAGHETÉ, la () désespère aisément, N, 111, 8, 11. — Comparai-Législateurs, leur but est de



former les citoyens à la vertu. Aristote, Pr. cxxvv.—La () ée N, II, 1, 5.—Les () crolent à la l'homme est incontestable, 6, liberté morale de l'homme, 1, 10, 4 et suiv.—Théorie de puissent dans cerlais cas, N, III, 6, 6.—Les () doivent se rendre bien compte des notions de volontaire et d'inde de la () norale de volontaire, N, III, 1, 2.—Rôle proral des (), N, N, 10, 10,—Son rapport à la raison, E, II, 8. moral des (), N, X, 10, 10. — Son rapport à la raison, E, II, 9. Ont divisé les actes de l'homme 1 et suiv. — La () se confond

LIAISONS AMOUREUSES, N, VIII, LIBÉRAL, portrait de l'homme

() et généreux, N, IV, 1, 12 et 5, 2. sulv.

Lineralite, la () se fait le plus aimer parmi toutes les vertus, N, IV, 1, 11. — Théorie de la (), N, IV, 1, 1 et suiv. — Sa définition, uit, ibid. — La () est un milion entre la prodigalité et l'avarice, N, II, 2, 1, 4. — Théorie de la (), G, I, 22, Lot, sa force nécessaire, N, E, III, 4, 4 et suiv. — Lot, sa force nécessaire, N, Lo

morai des (), N., X., 10, 10.— Son rapport à la raison, E, II, 9.
Ont divisé les actes de l'homme de tsuiv.— La () se confend
en trois classes, E, II, 40, 24.

Législatzeras, les () des Crè—
tois et des Lacédémoniens se
sont surrout occupés de la verles plus graves, E, II, 8, 16.

tu, N, I, 14, 3.

Législation, ses rapports
avec la justice, N, V, 1, 12.

Legianitz, rapproché d'ArisCCXXI.

tote pour son principe d'éclec-tisme historique, N, 1, 6, 6, n.
Lesnos, son architecture, ci-tée, N, V, 10, 7.

LIGNE DROITE, la () n'est pas étudiée de la même manière par le maçon et le géomètre, N, 1,

Livres, l'étade des () est pen LIBÉRALITÉ, la () se fait le utile pour la pratique des

domances diverses de la (), N, — Gitées, N, V, 3, 43, n. — Gi-V, 4, 14. — Ses rapports avec les tées, N, V, 8, 6, n. — Gitées, N, vertus et les vices, id., ibib. — VII, 2, 1, n. — Gitées, N, X, 4, 1, Ce qu'elle n'ordonne point, elle n. — N, X, 10, 10, n. — E, II, 10, le défend, N, V, 34, 1.

Ce qu'elle n'ordonne pont,
la défend, N. V. 11, 1.

Lon, qui interdit les procès
entre amis, E, VII, 10, 19.

Loss, leur objet dans l'Etat, N,
Lourser, la () ne s'applique
V, 1, 43.—Influence des () sur qu'à des choeses secondaires et relatives, N, 1, 10, 2.

Logranue, portrait du (), N,

V, 1, 33. — influence des (7 sur qua des chosts secondaries et Pédocation, N, x, 40, 8. — relatives, N, 1, 10, 2. — Lors, recueils de (1), N, X, 40, 121. — Voyes Constitutions. 17, 7, 45. — Lors no Ruzzo, citée, S, M, 1, 3, 2, n. — Citées, N, III, 8, 5, n. 13, 35, n. — Cité, E, VII, 2, 9, n.

MAXAMENTE, animarane theorems in the last a connect reducation moried he la (), dans Aristote, Pr. rais aux enfants, Pr. ccxxvii.

Mat., le () est de l'infini suivant les Pythagoriciens, N, II, 4 la libéralité, N, II, 7, 6, — 6, 14.

Théorie de la (), N, IV, 2, 1 et suiv. — Théorie de la (), 6, I, 4 Mat., il n'y a jamais nécessité suiv. — Théorie de la (), 6, I, 6 la vive de la (), E, II, 14, 10. 24, 1 et suiv. — Définition de la

24, I et suiv. — Demnition us de (), E. III, 6, I et suiv. — availes, ois-saix () parageant (), E. III, 6, I et suiv. — MALES, Ois-saix () parageant (), E. III, 6, I et suiv. — Maluscu, épreure des véridans la Grando Morale et la Motables amis, E, VII, 2, 50. —

MAGISTRAT, SES TAPPOTÉS AVEC
les autres citoyens, N, Y, 1, 16,
MAGISTRATS, leur noble salaire, N, Y, 6, 5.
MAGNANDIC, portrait du (),
N, IV, 3, 2 et suiv.
MAGNANDITÉ, théorie de la (),
N, IV, 3, 1 et suiv. — Id.,
N, IV, 3, 1 et suiv. — Id.,
N, IV, 3, 1 et suiv. — Id.,
MAGNANDITÉ, théorie de la (),
N, IV, 3, 1 et suiv. — Id.,
MAGNANDITÉ, théorie de la (),
MAINES, véhération que les
la (, G, I, 23, 4 et suiv. — Id.,
MAGNANDITÉ, damirable théorie de la () dans Aristote, Pr. rale aux enfants, Pr. ccxvii.

Mal, il n'y a jamais nécessité de faire le [ ), E, II, 11, 10. Males, oiseaux [ ) partageant avec les femelles les solus de la



NG-11 renorms to the constructions. LLL: Wall it is not a maken - Income a unit of it hash 1. TL 44. =

s . LITTH - Printing was LITTH - D **明まったに近ける他に一 2000年1200年300 7000 1** is represent assume A.T. & VI. 42 & — Imment in

inutes to I.I.L.

MARK H. M. - Series (L. M. Series - M.) the start

MARCHEL F CHORDECK I The internal beautiful and the second

TAKE MY TOPPOPEL AND THE TIME IN A SECOND PROPERTY OF THE PARTY OF THE TOTAL TOTAL STATE - STATE - TOTAL STATE ST THE OLD PROPERTY AND LESS AND THE PARTY OF T THE SERVED AS THE CALLED AS MEN LA PARTIE & L. M. SL

Mariale, grande inde (1) ar 18 maries L. R. M. M. renue mare ... A. VIII. 45. T. ... Benez des Pellus en vienbent. - Itilité et league du . L. respectier, L. L. & L. a. 1注红玉

neur a mier fae l'habitmos di pistors et ur milien 🕻 🕻 🗘 🕻 CHARLET . T. T. S.L.

KITHERITYCES, IS THEN BELLTILLE tamens l'energinant. L 11. 4. L

Reit es di moje sun soi- linenes, E. VII. 2.14. tent ingutations a m fatte of ... Research les ? sont fames "FILL OF ME MORETY N. H.L. & LL. THE IN SECURED SHE DETRISON

544. N. Vi. 14. 14. a. id., thic. . dramaticals, N. IV. 2, 18.

MUZANT, descripcios de ses sur un optimare prétendu d'Arie Circoles intérieures, E. VII. 6. 1000, N. I. 10, 7, n.

THE REAL PROPERTY. National Plants of B 1995 page 50002 16 PREMIUM : Branch him Banker Con mark & LTLLS-2 et min に上兵:生物スート Mant-Links. Mante de se rest-i est um de mechani MELLINGUES MINISTER IN

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T

Henrick Per deliberation

MEDIATETES, DIES OF CO-COM Rasting les dermine also and inges joine indigner que! **प्र**तानाता. श्लाह विम्लाह **वेट** (

> Cidali d'EST Libres, l T. 11. 12 — 56 2772222 conti

Metable plation-riegnes, ci- maire de leurs représentation

MEXAGE, anonyme de 1, cil

12 - 6 + base subset Mentury, cité, N. I. 10, 7, 1

justice, Pr. LII.

Mêne, rôle de la (), dans l'éducation des enfants, Pr. ccxxxx.

2, 5.

fants, E, VII, 6, 7.

() en amitié. N, IX, 1, 3.

Mέχος, le (), clié, N, VI, 42, l'immortalité de l'âme, N, I, 9, 3, n. — Gité, N, VII, 2, t, n. — h, n. — Cliée sur les Pythaguri-N, X, 10, 3, n. — N, X, 10, 3, n. — Cliée, N, VI, 2, 4, n. — Mέχακοιμομοκ, N, VII, 43, 6. — Gitée, N, VI, 5, 2, n. — Litée, N, VI, 5, 2, n. — Litée, N, VI, 7, 2, n. — Gitée, N, VII, 3, n. — Gitée Maxvox, divers molfs du pour la théorie des contraires, (), N, IV, 7, 20, et suiv, N, VII, 8, 8, n. — Gitée, N, VII, 4, n. — Waxvox, était adroitsans être prudeut, n. — n. N, X, 8, 7, n. — N, X, 9, Mencene apporte aux premers n. — N, X, 8, 3, n. — N, X, 10, n. — Méres humains la pudeur et la n. Gitée, n, VII, 4, n. — Gitée, n, VIII, n. — Gitée, n, VIII, n. — n. — N, X, 40, 16, n. — Gitée, n. — Cliée, n. — Cl Manon, le (), cité, N, VI, 11, l'immortalité de l'âme, N, I, 9, Citée, G, II, 17, 4, n. — Gitée, E, I, 4, 4, n. — Citée, E, I, 8, 20, n. — Citée, E, II, 6, 3, n. — — Vénération et tendresse qu'on doit à sa (), N, IX, 2, 8, 19, n. — E, VII, 12, 6, n. — Mênes, aiment davantage E, VII, 12, 8, n. — Id., ibid., 17, leurs enfants, N, IX, 7, 7, — n. — Cliée, (), E, VII, 12, 8, n. — Id., ibid., 17, n. — E, VII, 15, 8, N. — Id., ibid., 17, n. — E, VII, 15, 18, III, 18, 14, 21, n. - Indiquée dans la Ménore, sa conduite involon-Ménore, sa conduite involon-taire envers son fils, N, III, rale, Pr. cci.x. — () des Mosurs 5. de Kant, N, 111, 3, 1, n — () des Mœurs, E, VII, 12, 18, n.

METAPONTE, ville de la grande

MESURES, differences entre tes (1), N, V, 7, 3.

dées générales de la (1), E, Méra-Fuonce, proscrite par I; 7, 4. — A suivre dans less Aristote en philosophie, G, I, 1, et al., a.—Proscrite de la philosophie, E, I, 8, 14.

MÉTA-PURSIQUE d'Aristote, cidams l'étude du bien, E, I, 8, 12.

De morale E, II, 4, 21. — A suivre dans l'étude du bien, E, I, 8, 12.

De morale pratique recom-216.



mandée par Kant, Pr. cexix. l'âme se rapportent les (), E. H. Mérnopologie morale, de 2, 3. Kant, Pr. ccxxxvi.

Μέτσεουε, étranger qui ne amitiés banales, E, VII, 2, 48, a.

Sa definition serve pas toujours savalour, id., ibid., 9. — En ibid., 42. — Role de la () dim rapport avec les extremes, N, II, 8, 2. — Difficulté de le bien juger, id., ibid., 7. — Que prescricta de la (), 6, 1, 31, 42, id., ibid., 7. — Que prescricta at 14, n. () entre les extremes, G, I, 9, 4 N, I, I, 9 et sais. — Nest per et suis. — Difficultés pratiques susceptible d'une grande pro-() care les extremes, G, 1, 9, 1 et suiv. — Difficultés pratiques de trouver le () et de s'y tenir, N, II, 9, 7. — Rôle général du (), E, II, 3, 1 et suiv. — La théo-rie du () défendue, Pr. CXXXIII. MILON, sa voracité, N, II, 6, 7. — Id., idid., n.

MILTIADE, père de Cimon, E, III, 6, 4, n.

MINOTAURE, tué par Thésée, E,

III, 1, 17, n.

à propos des amitiés banales, E, VII, 2, 48, n.

MOLIÈRE, cité à propos des

jouit qu'en partie des droits de citoyen, E, III, 2, 20.

Michiel D'Épuisse, auteur prohable du commentaire sur la VII, 7, 7. — Définition de la (), N. Moraleà Nicomaque, N, X, 5, 8, m. G. D'Émondo.

Mussierss, mot de Démodo.

Multistras, mot de Démodo-cus contre les (), N, Y, I, 8, 3. Ny, 5, 8. — Sa définition en Multieu, définition du () en grec, id., ibid., 9. — Ne co-

MORALE, la () est subordon-née par Aristote à la politique, sion, id, 1, 14. - La () fall partie de la politique, G, I, I, I. -La () est supérieure à la politique, Pr. cxvn. - Mise a tori au-dessous de la politique par Aristote, Pr. cxvu. — Placie par Kant au-dessus de la politique et du droit, Pr. con. — Eternité de MINOTAURE, tué par Thésée, E., ses principes, Pr. c.xv. — La (), 1, 17, n.

MINANTHROPE de Mollère, cité N, L, 1, 15, n. — La () doit vier

surtout à la pratique, E, I, 3, 1 et suiv. — La selence () ne dell MORERS, à quelle partie de les plaisirs et les peines de 
Phomme, N, II, 3, 9. — Indécidans le texte, E, VII, 12 et 13.— sion inévitable, selon Aristote, Voyez Aristote. de la science morale, N, II, 2, 3. Monaux. La vertu (), N, II, 1, - La science () peu susceptible de précision suivant Aristote, pr. cxxi.—L'idée de () implique l'idée d'habitude, G, J, G, 3. — Etymologie du mot qui signifie ) en grec, G, I, 6, 2.—Histoire abrégée de la science (), 6, 1, 4, Monoses, les gens () sont pou 5 et suiv. — La () d'Aristote portés à l'amitié, N, VIII, 5, 6 etite d'autres ouvrages d'Aristote, Pr. ocass. — Cite d'autres N, II, 7, 14. ouvrages d'Aristote, Pr. ccl.xiii.

d'Aristote, N. I. 1, 1, n. - Cicéron penche à l'attribuer à Nicomaque, fils d'Aristote, id., ibid. on encore à ce qui concerne les

Désordre dans la suite de enfants et les amis qu'on a eus — Désordre dans la sure.

quelques pensées, N. I. 9, 4, n. sur la terre? N. I. 9, 3.

— Désordre probable dans le L'homme courageux affronte la L'homme cour Pr. cccx.—Passage qui est peut-ètre interpolé, N, III, 6, 21, n. - A servi à Bossuet pour l'éducation du Dauphin, Pr. IV.

morale, Morale à Eudème. Ordre 11.
différent de quelques théories dans ces trois ouvrages, N, IV, pas un ( ), N, X, 2, 9. — Yoyez

Grande Morale, Citée, N, VII, 7, 8, n. — Citée, VI, 1, 2, n. — Grande (), traité inachevé, G, II, 19, 2. — Analysée, Pr. cocxxIII. Monale à Eudème, Analysée,

Pr. cocxx. - Désordres divers Aristote et Platon, N, X, 8, 9, n.

MORALE. La vertu (), N, II, 1, 1. - A besoin d'habitude, id., ibid.

MORALES, vertus () et intelle tuelles, N, I, 11, 20. — Livre VI tout entier de la Morale à Nicomaque.

Mont, sent-on encore quel-Morale à Nicomaque. Le plus que chose après la mort? N, 1, complet des ouvrages moraux 7, 1h.— S'intéresse-t-on à ses d'Aristote, N, 1, 4, 4, n.— Gicéparents et à ses amis? id. ibid., 15. - Après la () s'intéresse-t-N, III, 10; 4. — La crainte de la () est la vraie mesure du courage, E, III, 1, 22.

ation du Dauphin, Pr. iv. Mors nouveaux qu'Aristote se Morale à Nicomaque, Grande voit obligé de forger, N, II, 7,

Plaisir.

Traité du Mouvement d'Aristote, Gité, N, VI, 10, 10, n. MURET, cité, N. III, 6, 22, n. Mysticisme, N. X. 8, 8, n. Mythologie, critiquée par



## N

NATURALISTE, sens de ce mot en grec, E, VII, 1, 8, n.

Nature, les lois de la () sont immuables, N, II, 1, 2. — La () ne donne rien au hasard, G, II, 10, 2. — Les dons de la () ne dépendent pas de nous, N, X,

Navigation, la () est un art peu précis, N, III, 4, 8.

Nécessité, théorie de la (), G, I, 13, 1 et suiv. — Définition de la (), G, I, 14, 1. — Définition de la () et de la force, E, 11, 8, 3.

NECTAR, confondu par ignorance avec le vin, G, II, 7, 17.

Négligence, la () est quelquefois le signe de la grandeur d'ame, E, III, 5, 7.

Némésis, ou la juste indignation, N, II, 7, 16, n. - Définisuiv. — E, II, 3, h, n. — Ou la G, I, h, 7.

juste indignation, E, III, 7, 2. Néoptolème, cité, N, VII, 2, 7. — De Sophocle, cité, N, VII, 9, 4. — Cité, N, VII, 9, 4, n.

NICOMAQUE, fils d'Aristote. Cicéron lui attribue la Morale à Nicomaque, N, I, 1, 1, n.; et Pr. cclxxII. Voyez Morale à Nicomaque et Aristote.

Niobé, citée, N, VII, 4, 6.

Nombres, critique de la théorie des nombres, E, I, 8, 12 et

Nomisma (monnaie), explication étymologique de ce mot grec, G, I, 31, 12.

Notoires, choses () en soi, et () pour nous, N, I, 2, 8.

NUANCES qu'il faut distinguer dans les choses, N, VI, 3, 1.

Nutritive, la faculté () est la faculté inférieure de l'âme, N, tion de ce mot, G, I, 25, 1 et I, 11, 14. - Partie () de l'âme

0

Obligés, rapports des () et des bienfaiteurs, E, VII, 8, 1 et suiv.

Odeurs, il ne peut guère y avoir d'intempérance en ce qui concerne les (), N, III, 11, 5. — Espèces diverses des (), E, III, 2, 11.

Odyssée, citée, N, III, 9, 10, n. OEDIPE, pièce d'Eschyle, N. 111, 2, 5, n.

OEUVRE, rapport de l' () et de la fin, E, II, 1, 3. — Double sens de ce mot, E, II, 1, 5. - Est au dessous de l'acte qui la produit, E, VII, 8, 3.

OLIGARCHIE, déviation de l'aristocratie, N, VIII, 10, 3.

OLYMPIE, théorie fastueuse envoyée à () par Thémistocle, E, 111, 6, 4.

OLYMPIQUES, jeux (), très-belle comparaison morale qu'en tire Aristote, N, I, 6, 8, n. — Voir Jeux ().

Opinion, l'() individuelle varie sans cesse, N, III, 5, 3.

OPTIMISME inventé peut-être par Platon, Pr. cxxv. — D'Aristote, N, I, 7, 5, n.

Opuscules d'Aristote, cités, N, I, 11, 12, n. — Cités, N, VII, 5, 1, n.

ORESTE et Pylade, cités comme Is, N, IX, 10, 6, n.

ORESTE, tragédie d'Euripide, G, II, 17, 1, n.

ORGANISATION humaine, l'() a ses limites, E, III, 1, 24.

ORGANON, cité, N, I, 5, 4, n. OSTENTATION, définition de l'(), G, I, 24, 1 et suiv.

Ouie, il ne peut y avoir d'intempérance dans les plaisirs de l'(), N, III, 11, 4.

OUVRAGES de pure philosophie d'Aristote, Pr. cclxiv.

Ovide, allusion à ses vers sur l'amitié, E, VII, 1, 16, n.

P

AGANISME plus rapproché de moralement qu'on ne le cit, Pr. ccx.

AIX, objet de la guerre, N,

AMMÈNE, sa dispute avec Pyon, E, VII, 10, 31.

la Morale à Nicomaque, Pr.

ARDON, sentiment du () rare l'antiquité, N, III, 1, 1, n.

PARENTÉ, l'affection de la ()
spéciale, N, VIII, 12, 1.

n envers leurs enfants, N,
1, 7, 2. — On ne peut jamais
equitter envers ses (), N, VIII,
5. — Rapports d'affection des
et des enfants, N, VIII, 12, 2
uiv. — Leurs devoirs dans l'écation des enfants, Pr. ccxxv.

PARTAGES, répartition relative dans les (), N, V, 3, 5 et 6.

Passion, définition de la (), E, II, 2, 4. — La () résiste souvent à la raison, N, X, 10, 7. — La () ôte toute domination de soi, E, II, 8, 22.

Passions, un des trois éléments de l'âme, N, II, 5, 1. — Un des trois éléments de l'âme, G, I, 7, 1 et suiv. — Rapports des () à la raison, G, II, 9, 28. — Vont jusqu'à nous rendre fous, N, VII, 3, 7. — Le sage n'en conçoit ni de violentes ni de mauvaises, N, VII, 2, 6.

Paternel, le pouvoir () n'est pas suffisant pour l'éducation, N, XV, 10, 12.

PATERNITÉ, ses bienfaits, N. VIII, 11, 2 n.

Patriotisme ancien, mérite

notre respect, N, 1, 2, 4, n. Cité, N, VI, 4, 5. — Cité, N, VI,
PATROCLE et Achille, cités 11, 8, n.
comme amis, N, IX, 40, 6, n.
PERSE, Ia / Cités N, V, 2 n. comme amis, N, IX, 10, 6, n. PAUVRETÉ, moyen de vertu,

РÉЛЬВОСПРИЕ, OUVIAGE DE G. II, 14, 10.

Kant, Pr. ссі. — Pr. ссіххіпі. — Рекусавіт d'indulgence, d'indulgence, Prive, Ia () du talion, son rapport avec la justice, N, V, 6, 3.

— Rapport de la () à la tempérrance et à l'intempérance, N, 11, 3, 1.— En quoi
illi, 12, 6.— La () nous détourne
souvent de la verin N II, 3, 4.

— Reprive d'Ame, opposé de la
souvent de la verin N II, 3, 4. souvent de la vertu, N, II, 3, 1, PEINES, leur rapport avec la

fermeté, N, VII, h, 4.
PÉLIAS, les filles de () le tuèrent sans le vouloir, E, II,

9, 2.

PENSÉE, le plaisir de fa ()
n'implique aucun besoin anté-rieur, N, VII, 11, 8. — La () se confond avec la vie dans l'hom-me, N, IX, 9, 7. — l'laisir et dime, N. IA, S. 7.
gnité de la (), N. X. 7, 5.— Acte
de la () n'a que lui-même pour but, N, X, 7, 7. — Diversité des Pr. coxci. actes de la (), G, I, 17, 1 et suiv. — La () donne un plaisir sans mélange, G, II, 9, 6.

sans mélange, G, II, 9, 6.

Pian, rapports du () à son fils.

N, VIII, 7, 1 et suiv. — Limites des devoirs envers un (), N, IX, 2, 1 et suiv. — Ses liens avec le lils, G, II, 14, 4.

Pian, râpe du () dans l'édica-luis et le lils, G, II, 14, 4.

Photos, et lé, N, VII, 5, 3.—

Photos, et lé, II, 7, 4, m.

Photos, et lé, N, VII, 4, 4.

PERS, rôle du () dans l'éduca-tion des enfants, Pr. CCXXIX.

PHILANTHROPE, N. VIII. 1, 2

PERSES, fa () citée, N. V. 7, 2. PERSES, chez les (), le ponvoir est despotique, N, VIII, 10, 4-

PERVERSITÉ, ne mérite jamais d'indulgence, N, VII, 2, 4. -Ressemble aux maladies chro-

magnanimíté, N, IV, 3, 30. – Opposée à la magnanimité, N, IV, 3, 4. — Définition de la | }, E, III, 5, 46.

PEUPLE, Platon respecte les croyances religieuses du (), Pr. CXXIII.

PHALARIS, SES RUTOCHÉS, N. VII, 5, 2. — SES GOULS déparés, id., id., id., 7. — Gité, N. VII, 5, 2, n. — Sa férocité, G. II, 8.

PHANIAS, disciple d'Aristole,

Phépon de Platon cité, N. VII.

Princiles, Aristote faltallusion Philians de Platon, cité, N. VII, 11, 8, n. — Id., ibid. 9 vi

Philia des Grecs, vantée par tions, E, VII, 9, 3. fferder, N, VIII, 1, 1, n. — N, Physiologistes, 6 VIII, 14, 3, n. - N, VIII, 7, 1, sulter sur l'intempérance, N,

PHILIPPE, Aristote a vécu dans son intimité, N, VIII, 7, 4, n.

2, 7. - Cité, N, VII, 9, 4, n. Philocykyk d'Euripide, cité, N. VI, 6, 3, #.

decte, cité, N, VII, 7, 6. ristote, E, Philocados , son mot sur la force irrésistible de certaines idées, E, II, 8, 22.— Pythagoricien, antérieur à Socrate, E, II,

Philosophie des choses humaines, belle expression d'Aristote, appliquée à la morale et à IX, 6, 2, id., ibid., n. — Sa loi la politique réunies, N, 1, 1, 13, contre l'ivresse, G, I, 31, 25, n. a. — Philosophie des choses humaines, N, X, 10, 22.

Phrosophie, vénération qu'on no doit aux maîtres qui vous ont doit aux maitres qui vous ont appris la (), N, IX, 1, 8. — Plai-sirs admirables de la (), N, N, 7, 3. — f.a () mai comprise du valgaire, N, II, û, 6. — Ne con-2 et suiv. — Règles de la (), E, vulgaire, N, II, 4, 6. — Ne con- 2 et suiv. siste pas en de vaines paroles, III, 7, 8. id. ibid. - La () n'agit jamais immédiatement, Pr. viii.

Physiologistes, qu'il faut con-VII, 3, 12.

Physique d'Aristote, un de ses principes les plus importants, Риплостите de Sophocle, cité, N, I, 7, 5, n. — Citée, N, X, 3, N, VII, 2, 5, n. — Cité, N, VII, 3, n. — Citée, E, VII, 45, 46, n. - Indiquée dans la Morale, Pr. CCLXV.

Pierron et Zévort, leur tra-PRILOCTÈTE, le () de Théo- duction de la Métaphysique d'Aristote, E, II, 10, 19, n.
PINDARE, CITÉ, N, VI, 1 13, n.

PIRITHOGS et Thèseé, N. IX.

Pirit, sentiment de la () rare dans l'antiquité, N, III, 1, 1, n.
PITTACUS, sa loi contre l'ivresse, N, III, 6, 9, n.— Cité, N,

signe de faiblesse, N. IV, 3, 28,

PLAINTES en amitié, N, VIII,

mais Praisie, il importe à la morale et à politique d'étudier le () et





21. — Ses rapports avec la vie. N, X, h, 7. — Le | | a été nourri et s'est développé avec nous des notre enfance, N, II, 3, 8.—Ses importance dans tous nos acte. N, II, 3, 7. — Son influence entralpements du (), N, II; 9, du plaisir qui nous pome an mal, id., ibid. — Ses rapported la vertu, G, I, 6,1.-Le |) pous souvent au mal, G, I, 46, 11. -Le () est le chemin du ceur E, VII, 2, 28. — Cause de l'amitié. N, VIU, 3, 1 ot suiv. - 60 || accompagne l'amitié, E, VII, 2. 13, 23. — Que donne l'espoir de la vengeance, E, III, 1, 26. — Vie de (), E, I, 4, 2. — Son influence sur nos déterminations, E, II, 10, 28. — Ne gons pas

PLAISIRS, empéchent de pen

ser quand ils sont trop vifs, N, VII, 11, 4. — Deux sortes de (), N, VII, 4, 2. — Ne sont pas le bonheur, N, I, 2, 11. — Variété des () suivant les individus, N, III, 12, 2. — Leur rapport avec la tempérance, N, VII, 4, 1. — Distinction entre les désirs et les (), N, VII, 4, 6. — Différentes espèces de (), N, X, 5, 1 et suiv.— () du corps, plaisirs de la sagesse, N, VII, 11, 14. -() du corps et plaisirs de l'âme, N, III, 11, 2. - Nécessaires, N, VII, 4, 2. — Étude sur les (), N, VII, 13, 1 et suiv. — Corporels, peuvent contribuer au bonheur, E, I, 5, 43. — Les () du toucher et du goût provoquent surtout l'intempérance, N, III, 11,

PLAISIRS du vulgaire, ne sont pas de vrais plaisirs, N, I, 6, 10. PLANTES, n'ont qu'une existence inférieure, E, I, 5, 7.

Platon, cité sans indication spéciale, N, 1, 1, 1, n. — A eu raison de mettre la morale audessus de la politique, N, 1, 1, 9, n. — N'a pas confondu comme Aristote le devoir et le bonheur, N, 1, 2, 2, n. — Désigné par Aristote qui ne le nomme pas, N, I, 2, 5, n. — Cité par Aristote, id., ibid., 7, n. — Approuvé pour sa méthode relative à l'étude des principes, N, I, 2, 7. — Critique de sa théorie des Idées, relativement au bien en soi, N, I, 3, 4

et suiv. - A peut-être fourni à Aristote sa fameuse maxime sur les rapports de la vérité et de l'amitié, N, I, 3, 1, n.— Défendu contre les critiques d'Aristote, N, I, 3, 14, n. — En quoi sa morale est supérieure à celle d'Aristote, N, I, 4, 5, n. - Imité par Aristote, N, I, 4, 13, n. -Divise les biens en deux classes: biens humains, biens divins, N, I, 6, 2, n. — Désigné implicitement par Aristote, N. I. 7, 1, n. - Fait de l'Idée du bien, la première de toutes les Idées, I, 7, 5, n. — Emprunte une métaphore à Simonide, N. I. 8, 6, n. — Les Lois citées, N. II, 3, 2, n. - Loué par Aristote, N. II. 3, 2. - Sa théorie du plaisir, N. II, 9, 7, n. — N'a pas étudié la liberté aussi profondément qu'Aristote, N, III, 1, 1, n. -Cité, N, III, 2, 2, n. — Critiqué indirectement par Aristote, N. 111, 2, 11, n. — Sa théorie du vice, N, III, 2, 11, n. — Cité, N, 111, 5, 4, n. — Cité, N, 111, 6, 1, n. - Critiqué indirectement par Aristote, id., ibid., 4, n. — Id., ibid., 12, n. — Id., ibid., n. — Réfuté indirectement par Aristote, N, III, 6, 16, n. --Cité, N, 111, 7, 4, n. — Cité, N, III, 8, 4, n. — Une de ses théories justifiée par Aristote, N, III, 9, 6, n. - Défend de rendre le mal pour le mal, N, IV, n. -Grace exquise de ses dialogues,

N, IV, 8, 1, n. — Cité, N, V, 3, 13, n. — Cité, N, V, 7, 4, n. — Flétrit le suicide, N, V, 11, 1, n. - Cité, N, V, 11, 3, n. — Cité, N, VI, 10, 10, n. — Cité, N, VI, 5, 8, n. - Les étymologies qu'il donne dans le Cratyle ne valent rien, N, VII, 11, 2, n. — Cité, N, VII, 11, 10, n. — Cité, N, VIII, 7, 2, n. — Cité, N, VII, 2, 1, n. - Sa théorie sur la vertu citée, N, VII, 2, 2, n. — Cité, N, VII, 2, 10, n. — Objection contre sa doctrine, N, VII, 2, 10. -Condamne le suicide, N, III, 8, 13, n. — Cité, N, VIII, 9, 5, n. Sublimité de sa théodicée, N, VIII, 12, 5, n. — A trop souvent sacrifié l'individu à l'État, Id., ibid., 7, n. - Ses principes sur la nature de l'homme, N, IX, 4, 5, n. — Cité par Aristote, N, X, 2, 3. — A peut-être eu en vue dans le Philèbe de réfuter Eudoxe, N, X, 2, 13, n. — Citant . Théognis, N, X, 10, 3, n. — Exagère l'influence de la loi sur l'individu, N, X, 10, 9, n. — Ses travaux en morale, G, I, 1, 8. -() et Socrate défendus contre Aristote, G, I, 1, 7, n. — Critiqué par Aristote, G, I, 1, 10 et suiv., n. - Sens qu'il donne au mot de colère, G, I, 11, 2, n. — A eu raison de faire une théorie générale du bien, G, I, 1, 17, n.— Cité sur le bien, mobile de l'homme, G, I, 18, 1, n. — Critiqué indirectement par Aris-

tote, G, I, 22, n. - A fondé sa république sur l'égalité proportionnelle, G, I, 31, 8, — Une de ses théories politiques critiquée. G, I, 31, 8, n. — Indiqué, G, II, 9, 2, n. - Id., ibid., 10, n. -Id., ibid., 27, n. — Id., ibid. 30, n. — Cité, E, I, 8, 1, n, — Indiqué, E, I, 6, 3, n. — Défendu contre Aristote, E, I, 8, 3, n. -Indiqué, E, I, 8, 14, n. — Indiqué, E, I, 8, 11 et 12, n. - Cité, E, II, 7, 4, n. — A cru peutêtre aux devins, E, II, 8, 21, n. - Indiqué sans être nommé, E, II, 11, 1, n.

PLATON, Ses hésitations sur la liberté, Pr. Lxv. — Exposé de sa doctrine morale, Pr. xlvu et suiv. — Inséparable de Socrate moralement, id., ibid. — Cité, Pr. l et suiv. — Est peut-être l'inventeur de l'optimisme, Pr. cxxv. — Moins mystique qu'Aristote, Pr. cxlix. — Respecte les croyances populaires, Pr. cxxiii. — Comparé à Kant et à Aristote, Pr. ccvi. — Le plus grand des moralistes, id., ibid. Pleurésie, sa gravité, N, V, 11, 8.

PLOTIN, cité, Pr. cclxxIII.

PLUTARQUE, Cité, N. IX, 1, 4, n. — Cité sur Thémistocle, E, III, 6, 4, n.

Plutus d'Aristophane cité, N, IV, 8, 6, n.

Pleurs, les () sont un signe de faiblesse, N, IX, 11, 4.

Poèmes héroïques cités par Aristote, N. I., 7, 11.

Poètes sont pleins d'amour pour leurs œuvres, N, IX, 7, 3. Politesse, la () est une sorte de devoir, G, II, 4, 1 et suiv. — Définition de la (), E, III, 7, 7.

Politique d'Aristote citée sur le bien, but de toutes les actions humaines, N, I, 1, 1, n. — D'Aristote, citée sur la distinction des actes, N, I, 1, 2, n. - Rapprochée de la Morale à Nicomaque, N, I, 2, 15, n. — Citée, N, I, 4, 6, n. — Citée, N, I, 4, 14, n. — Id., ibid., 15, n. — Id., ibid., I, 5, 3, n. — Citée, N, I, 8, 6, n. - Citée, N, I, 11, 3, n. -Citée, N, II, 2, 6, n, — Citée, N, II, 3, 10, n. — Citée sur la gymnastique, N, II, 6, 7, n. — Citée, N, II, 9, 4, n, — Citée, N, III, 6, 8, n. — Citée, N, 111, 9, 4, n. — Citée, N, IV, 1, 7, n. — Citée, N, IV, 8, 12, n. — Citée, N, V, 1, 13, n. — Citée, N, V, 2, 11, n. — N, V, 3, 1, n. — Citée, N, V, 3, 5, n. — Citée, N, V, 5, 4, n. — Citée, N, V, 5, 8, n. - Citée, N, V, 6, 3, n. — Citée, N, V, 6, 6, n.— Citée, N, V, 7, 5, n.—Citée, N, VI, 5, 8, n. - Citée, N, VI, 10, 1, n. —Citée, N, VII, 5, 2, n.— Citée, N, VII, 6, 9, n. — Citée, N, VII, 7, 6, n. — Citée, N, VIII, 1, 4, n. — Citée, N, VIII, 9, 5, *n*. — N, VIII, 10, n; 1, n; 2, n; 3, n; 4, n;5, n; 6, n. — Citée, N, VIII, 11, 5, n. — Citée, N, IX, 6, 2, n. —

Citée, N, IX, 9, 9, n. — Citée, IX, 9, 9, n. — Citée, N, IX, 10, 3, n. — Citée, N, X, 4, 6, n. — N, X, 5, 10, n. — Citée, N, X, 6, 5, n. - Id., ibid., 6, n. - Id.,ibid., 7, n. - Id., ibid., 8, n. -N, X, 7, 2, n. — Citée, N, X, 10, 8, n. — Citée, N. X. 10, 12, n. -Id., ibid., 13, n. - N, X, 10, 22, n. — Citée, G, I, 31, 16, n. — Id., ibid., 25, n. — Citée, E, I, 4, 2, n. — Id., ibid., 5, 4, n. — Citée, X, I, 8, 20, n. — Citée, E, III, 4, 5, n. - Citée, E, VII, 2, 3, n. — Citée, E, VII, 9, 1, n; 2,  $n; 3, n; \text{ et } 4, n. \leftarrow E, VII, 10, 9,$ n. - E, VII, 10, 15, n. - E, VII,12, 6, n. - E, VII, 15, 7, n.

POLITIQUE d'Aristote cite plusieurs fois la morale, Pr. CCLIX. — Citée dans la morale, Pr. CCLIX. — Indiquée dans la morale, Pr. CCLX.

Politique, () est la science souveraine et architectonique, N, I, 1, 9. — Ne doit pas être étudiée par la jeunesse, qui n'y est pas propre et qui est trop passionnée, id., 1, 1, 18. - Son but est de former l'âme des citoyens, N, I, 7, 8. — La () doit étudier jusqu'à un certain point la psychologie, N, 1, 11, 7.—La () doit étudier les plaisirs et les peines de l'homme, N, II, 3, 10. - La science () doit étudier le plaisir et la douleur, N, VII, 11, 1 et suiv. — Enseignée par les Sophistes, N, X, 10, 18. — La ()

comprend la morale et la domine, G, I, 1, 1. — La () a pour but la recherche du bien suprème, G, I, 1, 10. — Rôle et limites de la science (), G, I, 1, 15. — La () est la plus haute de toutes les sciences, E, I, 8, 20. — Le but principal de la () est de provoquer l'union entre les citoyens, E, VII, 1, 2. — Mise à tort au-dessus de la morale par Aristote, Pr. cxvii. — La () relève de la morale, Pr. cxvii. — Subordonnée par Kant à la morale, Pr. ccii.

Politique, la vie (), E, I, 4, 2.

Agitations continuelles de la (), N, X 7, 6.

Pourrique de Platon, le () cité, E, 1, 5, 12, z.

Pouvs dans le Gorgias de Platon, Pr. LIIL

ton, Pr. Liil. Polybe, cité, N, VII, 5, 2,

POLYCLÈTE, cité, N, VI, 5, 3. POLYDAMAS, ses reproches effraient Hector, G, I, 19, 8.

PORPHYRE, cité sur les travaux d'Andronicus, Pr. cclxx. — Cité, Pr. cclxxIII. — Son témoignage sur les ouvrages d'Aristote, Pr. cclxxv.

PORTRAITS MOTAUX par Aristote, Pr. CXXXVIII.

Possession et usage, distinction profonde faite par Aristote, N, 1, 6, 8, n.

Priam, Ses revers à la fin de sa vie, N, I, 7, 11.

POSTULATS de la raison pratique selon Kant, Pr. CLXXVIII.

POTIRAS, leur haine entr'eux est proverbiale, N. VIII, 1, 6.

Pocvoir, le () doit-être attribué à la raison, N, V, 6, 4.

PRATICE, la science morale doit s'occuper surtout de la (), (), N, II, 2, 1.— La () est indispensable pour former la vertu, N. E.N., II, 4, 1.— importance de la (° ) () N, X, 10, 1 et suiv.— La morale doit viser surtout à la (), E, III I, 3, 1 et suiv.

Paícision, la () ne peut par etre la même dans tous les sujette etre qu'on étudie, N, 1, 5, 2.

Pardestination, problème de de la (), E, VII, 14, 1, n.

PRÉFÉRENCE, théorie de la ( ), N, III, 3, 4.

Préparence réfléchie, théormanie de la (), G, I, 16, 1 et suiv.

Prámáditation, la () describés se confondre avec l'intention on, N, III, 3, 16. — Les législater ont grande raison d'en terminir compte, E, II, 10, 21.

Paiam, ses malheurs deversamus proverbiaux, N, I, 8, 9. — Caracté, N, VII, 5, 1.

PRIMITIF, le () est l'universel, E, VII, 2, 11.

PRINCIPE Platonicien adc\_\_\_ptê
par le Stoïcisme, N, VI, 1, 1\_\_\_\_, a.
PRINCIPE souverain de l'immedividu, N, X, 8, 6.

PRINCIPES, l'Ame diviséemen trois (), N, VI, 1, 8.

Principes, diversité des (), E, 11, 6, 3. — 11 y a deux méthodes pour les étudier : en partir, ou y remonter, N, I, 2, 7.— Méthodes diverses pour les atteindre et les connaître, N, 1, 5, 3. — () propres, principes communs, G, I, 4, 24.

Principes métaphysiques de la morale, par Kant, Pr. cl.xvi. Principes métaphysiques de la morale, et

Principes métaphysiques du droit, deux ouvrages de Kant, Pr. cxc.

Principes métaphysiques du droit par Kant, Pr. cci.

Producus médecin, E, VII, 10, 31.

Producus de Céos, le Sophiste, E, VII, 10, 31, n.

Prodicalité, excès dans l'emploi de la richesse, N, IV, 1, 3. — Sa définition, N, IV, 1, 27. — Comparée avec l'avarice, id., ibid., 29. — Mise au-dessus de l'avarice, id., ibid., 30 et suiv. — Définition de la (), G, I, 22, 1 et suiv. — Ses espèces diverses, E, III, 4, 7. — La () est moins blâmable que l'avarice, N, IV, 1, 40.

PRODIGUE, définition du (), N, IV, 1, 5.

Progrès, le () des arts et des sciences estamené par le temps, N, 1, 5, 4.

Proportion, sa composition, — Divers () sur l'amitié, G, II. N, V, 3, 7 et 8. — La () égalise 13, 2.—Divers () sur l'amitié, G,

les amis, N, IX, 1, 1.— Est souvent la véritable mesure des choses, E, VII, 10, 33.

Propositions, deux sortes de (), N, VII, 3, 6.

Prospérité excessive ne contribue pas au bonheur, N, VII, 12, 5. — Confondue d'ordinaire avec le bonheur, N, 1, 6, 4.

PROTAGORE, sa manière de fixer le prix de ses leçons, N, 1X, 1, 5. — A le premier mis ses leçons à prix, N, 1X, 1, 5, n. — A souvent raison contre Socrate, Pr. LXVII.

PROTAGORAS de Platon cité, N, I, 8, 6, n. — Cité, N, III, 9, 6, n. — Cité, N, III, 10, 2, n. — Cité, N, VI, 11, 5, n. — Cité, N, VII, 2, 1, n. — N, X, 10, 18, n.

Proverbe, Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, N, I, 4, 16. — Cité par Aristote : Le commencement est plus que la moitié, N, I, 5, 3, n. - Appliqué à l'intempérance, N. VII, 2. 10. - Sur l'amitié, N, VIII, 1, 6. — Sur les conditions de la véritable amitié, N, VIII, 3, 8. - Sur l'amitié, N, VIII, 5, 1. — Sur la communauté entr'amis, N, VIII, 9, 1. - Sur les affections qui résultent de la parité d'âge, N, VIII, 12, 4. — Divers () sur l'amitié, N, IX, 8, 2. — Sur l'amitié des gens honnètes, N, IX, 12, 2. - Divers () sur l'amitié, G, II.

., z., o. — Sur l'amitié, E., VII., PUREUR, la () ne pout pasèire 1, 7. — Sur la fausse amitié, E., considérée tout-à-fait conne 2, 53. — Sur l'amitié, E., VII., une vertu, N., IV. n. 1 2, 53. — Sur l'amitié, E, VII, 10, surto 16. — E, VII, 10, 21. — Sur l'è 3. — loignement des amis, E, VII, 42, 7, 3. 11. - Sur leur liaison, id., ibid., 13.

PRUDENCE, qualité qui détermine la conduite, N, VI, A, 6, 8.

Est une vertu et point un art, id., ibid., 7. — Ne s'oublie jamais, id., ibid., 8. — Définition de la clence, oi l'art, id., ibid., 3.

— Son objet, N, VI, 5, 2. — Définition de science, oi l'art, id., ibid., 3.

— Son objet, N, VI, 5, 9. — Définition de l'. PYTHAGORE, ses travaux en la science, oi l'art, id., ibid., 3.

— The sum of the least of the least of the latest o science politique, N, VI, 6, 1. — classe de l'infini, N, II, 6, 11. — Ne s'applique qu'aux faits partit- Les () condamnent le suició. Cullers, N, VI, 6, 5. — Pas de () N, III, 8, 13, n. — Leur devans vertu, N, VI, 10, 10. — tine, N, V, 5, 4. — Clés, N, V, 10le de la vérife, G, I, 32, 7. — Ses rapports à la sagesse, G, I, 32, —Leu () se trompent sur le facilité. — Questions diverses sur le dement de la justice, G, I, 13, n. N, 2, 2, 2, n. F, VI, III, 2, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, rôle de la prudence, G, 1, 32, 14.—N, X, 2, 7, n.—E, YII, 12.

Pr. CCXXXIV.

one vertu, N, IV, 9, 1. — Sied surtout à la jeunesse, id., ibid. 3. — Définition de la (), E, III,

PUISSANCE et acte, N, I, 6, 8,

PYLADE et Oresie, cités comme PROVERDES, sagesse populaire
des nations, N, IX, 8, 2, n.
PRUDENCE, qualité qui déterPRAMIDES d'Egypi

8, n.

PUTHON, SE dispute avec Pariner. CCXXXIV. PYTHON, SE dispute avec Parinène, E, VII, 10, 31.

Q

QUALITÉS, qui sont des dons caractère (), N, IV, 6, 9. de nature, N, VI, 9, 4. QUINER, Sa traduction excelue d'Herdor, N, VII, 1, 1, 2.

RAISON, l'activité de l'ame solennelles, N, VIII, 9, 7. RABON, I acutive de l'ame solementes, N, VIII, 9, 7.
conforme à la (), est l'ouvre | Reconstassance, (a () s'adresse
propre de l'homme, N, I, \( \frac{1}{2}, \) \( \frac{1}{2}, \) surtout \( \frac{1}{2}, \) cetti qui donne, N, IV,

— La (), faculté supérieure de 1, 8. — La () est assez rare, N,

l'ame, N, I, 11, 15. — See divi- IN, 7, 1 et suitv. sions, id., ,bid. — La droite ( ) seule guide l'homme, N, II, 2, 2. — La ( ) domine tous les désirs dans l'homme tempérant, N, III, 13, 9. — La () s'identifie avec l'individu même, N, IX, 8.
6. — Vivre selon la (), N, IX, 8;
6. — Impuissance fréquente de ta () contre la passion, N, X, 10, 7, — Théorie de la droite (). G, I, 32, 4 et suiv. — Théorie de la droite (), G, II, 12, 4 et suiv., — Théorie de la droite () annoncée, E, II, 5, 40. - La droite () doit régler l'emploi de la ri-chesse, K, III, 4, 1. — Bapports de la () aux passions, G, II, 9, 28. — La () indique les limites du plaisir, E, VII, 15, 13. - Elle doit dominer toutes les autres facultés, id., ibid., 14.-La () doit combattre l'instinct, E, II, 8, 5. - La () doit toujours commander aux passions, E, II, 18, 3. — Son rapportà la liberté, E, II, 9, 1 et suiv. - La () constitue le N, VIII, 10, 1 et suiv.

RÉGRIMINATIONS en amitié, N. VIII, 13, 2. - En amitié, E, VII.

10, 22, RECUEIL des Constitutions, ouvrage d'Aristote, cité dans la

Morale, Pr. cci.xviii. RECUEILS généraux de Lois et de Constitutions, N. X. 10, 21.

RÉFUTATIONS des Sophistes, citées, N, I, 5, 4, n. — id., ibid., 3, n. — Citées, E, VII, 6, 44, n. RÉGLE de plomb comparée à la loi, N, V, 10, 7.

RÉGULES, cité, N. III, 1, 8, n. REIO, cité, N. VI, 1, 11, n.

Religion, erreur de Kant sur la ( ), Pr. excent. REPENTIR, signe d'un acte vo-

lontaire et coupable, N, III, 2, 1 et 7. Repos, le () n'a jamais lien

que pour préparer l'acte, N, X, 6, 6.

REPUBLIQUE ON timocratie, espèce de constitution politique,

Tet suiv. — La [7] constatos a servicio de Platon, citée, RAISON. Voyez Droite Raison. RAISONNABLE, la partie () de Plame est dobble, N. [1, 14, 19. N. [1, 3, 4, n. — Citée, N. [1, 13, 1, n. — Citée, N. [1, 13, 1], n. — Citée, des sacrifices et des réunions Citée, N, IV, 1, 20, n. - Citée,



E, I, 1, 7, n.

Résenve, définition de l'esprit

Réseave, definition de réspiré de (), N, IV, 7, 3.

Réseave, de () ne s'applique qu'aux choses supérieures qui RITTER, M sont au-dessus de la louange, trois rédae N, I, I, Q, 2.— De l'inférieur pour

Pr. occvir. le supérieur, N, VIII, 14, 4. -

cité, N, VII, 3, 8, n. RESPONSABILITÉ MOTAIC, E, II, 6, 12.

tié, N, VIII, 8, 6.

du vulgaire, N, I, 11, 13.

RRIADMANTE, CHEC, N. Y. 2.

11, 10, 1 et suiv.

RRIATORIQUE d'Aristote, citée,
1, 1, 8, 6, n. — Citée, N. IV, 1, N. IV, 7, 13. — Définition de la 26, n. — Citée, N. V. 1, 1, n. — (), N. IV, 8, 3. — Définition de Citée, N. VII, 7, 6, n. — Citée,

la (), G, I, 28, 1 et suiv.

pas d'Aristote, Pr. ccsc.
RICHESSE, la () ne peut à elle
seule donner le bonheur, N. I.

RITTER, M. Henri (), cité sur les trols rédactions de la Morale,

Rot, abusant de la confiance le superieur, N, viii, 14, & - Hoi, abusant de la comme-béfinition du (), G, I, 26, 1 et suiv. Dupant un artiste, E, VII, 10, 32 Respect humain, définition du (), E, III, 7, 3. Rosser traité de la (), Parallet vieur l'appres Homère, N, III, 4, 18. u (), E., III, 7, 6.
RESPIRATION, traité de la (), Les () ne peuvent avoir d'amis, ité, N, VII, 3, 8, n.
N, VIII, 7, Д.

ROITELET, ses rapports arec 42. le crocodile, E, VII, 2, 47.
RESSEYBLANCE, la () fait l'amiBOYAUTÉ, forme de constituion

tié, N, VIII, 8, 6.
RÉVES, les () des hommes vertuezs des amitiés, N, IX, tueux sont meilleurs que ceux
3, 1 et suiv. — Mesurc et docdu vulgaire, N. I. 41, 43.

REVUE des Deux Mondes, Voir
Villemain, N. VIII, 3, 4, n.

RIADAMANTE, cité, N. V. 2.

RIADAMANTE, cité, N. V. 2.

RIATORION d'Aristote citée.

SACRIFICES, se faisaient d'or-

Sage, son inaltérable sérénité dinaire à l'époque de la récolte, et sa résignation, N. I. S. & -N. VIII, 9, 7. Portrait du ( ) et de sa tempé rance, N, III, 12, 8. — Portrait travaux sur les trois Morales du (), N, X, 9 6. — Le () des d'Aristote, Pr. GLAXVIL.
Stoicleus, N, X, 9, 6, n. — Portrait du (), G, II, 8, 38. — Portrait du (), E, III, 2, 7 et suix.

SCIENCE, Fole de la () dans

vertu, N. VI, 10, 5. — Plaisirs avec la vie, E, VII, 12, 8. — sérieux de la (), N, X, 7, 3. — Etats moraux, dans lesquels la Rôle de la () dans l'acquisition () ne peut servir à rien, N, VII, de la vérité, G, I, 32, 7. — Ses rapports à la prudence, G, I, 32,

et suiv.

SAPRO, citée, N, VII, 6, 5, n. - Son prétendu bonheur, E, I,

tor, cité, N, VII, 4, 6. - Cité, N, VII, 4, 6, n.

ce mot, E, 11, 9, 4

SAGES, leur constance iné- l'acquisition de la vérité, G, I. braplable dans le bien, N, 1, 8, 32, 7. - Source de bonheur, E, neanante dans le men, N, 1, 5, 4, 2, 7, -- source de conneur, R, 5, 1, 4, 1, 6 et 5, 9, - Plaisirs sérieux.
Sagsse, le plus haut degré de de la (1, N, X, 9, 3, -- La (1) la science, N, VI, 5, 1 et 2, -- cause de vifs plaisirs, E, VII, 2, Etymologie du mot (1) en grec, 33, -- Supérieure à la vertu, N, VI, 4, 5, -- Partite de la X, 7, 1 et suiv. -- Confondue e la vérité, G, I, 32, 7. — Ses 3, 7. — Notion précise de la apports à la prodence, G, I, 32, (), N, Vi, 2, 2, id., id., 3. — La 6. () ne s'adresse jamais qu'à un Sanc, liens du (), G, II, 14, 1 petit nombre d'hommes, Pr. v.

Science morale, son étendue, sa méthode, ses applications, Pr. SARDANAPALE, cité, N. I. 2, 11. 1 et suiv. - Ses dovoirs dans notre temps, Pr. va. - Sa supé-, 10. riorité sur toutes les autres SATTRES surnommé Philopa- sciences, Pr. IX. Voyez Morale.

Sciences, les () ont le bien pour 31, 4, 6, n. but commun, N, I, 1, 1, 4, — Leur Sauvages du Pont, cités, N, subordination entr'elles, id., Savora, double sens de ce mot, de la politique, id., I, 4, 10. —

G, H, 8, LL — Double sens de Leur exactitude plus grande que celle des arts, N. III, 4, 9. ce mot, E, II, 9, 1.

Savoin vivre, définition du | | ... les () se perfectionnent avec le E, III, 7, 7.

EB, III, 7, 7.

SCHLERRMAGRES, cité, N, VII, des | | E, I, 5, 46. — Les () ne 41, 1, n. — id., ibid., 2, n. — A s'occupent jamais de juger leur cort de critiquer la théorie d'A-propre but, G, 1, 4, 45. — Les cistate aux les vertus morales et () ne s'occupent jamais de la intellectuelles, Pr. cxxx. — Ses fin même qu'elles poursuivent, 42.



E. H. II. L - No sout one Chement hashes, wine 56- VI. 10, 2 7786. E. VII. 11. 11.

SETTERS, SPS . N. III. L. C. - Maineme des rois (). X, VIII.

le semblable. G., II. 13. 2. Voyer titemetie. G. I. 31., 9. — Ser Amiti-

Senstantes, expoorts des () 19, 1 et suit. en antié. E. VII. 5. 2 et ecir.

Seas commun, Aristote tient VIII, 9, 7. le plus grand compte du (). N. I, 9, 1, n. - Aristote attache ment pas devant la mort, N, III. une grande importance au . 1.8. n. - A pensé que le cou-N. N. 2, 4, n. — Aristote tient rage est une science, N. III, 9. trop de compte du (', Pr. exxil. 6. — Défend de rendre le mi Sessation, très-différente de pour le mai, N. IV, 5, 11, n. l'intelligence, G. I. 32, 5.

h vie, N, IX, 9, 7.

surtout () dans les cas douteux. Cité, N, VI, 5, 8, n. — Ses and E, VII, 11, 1 et suiv.

Sicrosz, ville, N, III, 9, 16. Sinonide trouvait la fortune mêne moral indiqué par (), 3. présérable à la sagesse, N, IV. VII, 3, 14 - A su être heureut 1, 25. — Sa réponse blamable à sans aucune fortune, N, I, 14. la semme d'Hiéron, N, IV, 1. n. — Pauvre toute sa vie, N, X. 26, n. — Sa conduite basse et 8.4. n. — Son opinion sur l'inhonteuse, id., ibid. - Belle mé- tempérance, N, VII, 2, 1, et 2. taphore dont Il se sert, N, I, 8, - Ses travaux en morale, G, l, 6, n.

vrages d'Aristote, Pr. cclxxvi. 111, 2, 5, n.

Semanteri de l'houme. E.

Sycastal Phonone est un être ". L.IL. 9. 2

Società, théorie générale de a . X VIII. 9. 5. — La ⊕ ci-Sennana, le () recherche vile reçone sur l'égalité propor-Services essentiels, E. VII.

Sorzérés particulières dans Sésègee, cité, N. VII., 7. 6. a. la grande société politique, N.

SOCRATE. Sa dignité ne se dé-Caractire spicial de son ironie. Sensibilité, confondue avec N. IV. 7. 14 - Son badinage et fort gracieux dans les dialogues Service, à qui doit-on rendre de Platon, N, IV, 7, 16, n lyses, citées, N. VI, 11, 3 -Cité, N. VII. 2. 1. n. - Phéno-1, 7. — Théorie de () sur la Simplicius cité, Pr. cclxx. — vertu, G, I, 10, 1 et suiv. — Nie Son témoignage sur les ou- la liberté dans l'homme, id., ib. - Ses erreurs en morale, G, I, Sisyene, pièce d'Eschyle, N. 1, 26. - Se trompe en croyant que le vice est involontaire, G, 11, 8, 2. — Cité, G, II, 17, 6, n. — A cu tort de confondre la vertu avec la raison, G, I, 32, 25. — Son erreur sur le courage, G, I, 19, 4. — Son opinion sur le courage militaire, E, II, 1, 15. — Faisait du courage une sorte de science, E, III, 1, 28.— Appelé le vieux Socrate, G, II, 8, 2. — Appelé le vieux Socrate, E, I, 5, 15. — Appelé le vieux Socrate, E, I, 5, 45. — Appelé le vieux Socrate, E, VII, 14, — Son mot sur les sciences, E, VII, 14, 11. — Modèle de la vertu parfaite, E, VII, 15, 2, n.

SOCRATE et PLATON critiqués indirectement par Aristote, G. I., 11, 3, n. — et 12, 3, n. — Ont Inésité sur la question de la liberté, G, I, 10, 1, n.

SOCRATE n'a pas raison contre Protagore, Pr. LXVII. — Inséparable de Platon en morale, Pr. XLVII. — Grandeur incomparable de son personnage, id., ibid. — Mémoires de Xénophon sur (), N, VI, 11, 3, n. — Cités, id., ibid., 6, n.

SOCRATIQUE, doctrine (), citée, N, VII, 2, 4, n.

SOLDATS, les () n'ont souvent du courage que pour obéir à leurs chefs, N, III, 9, 4.—ou par habitude, id., ibid., 6.— Les () moins braves que les citoyens à Hermæum, N, III, 9, 9.

SOLDATS mercénaires, N, VIII, 9, 6, n.

Solemnités sacrées avaient N, VII, 9, 4, n.

lieu d'ordinaire à l'époque de la récolte, N, VIII, 9, 7.

SOLITUDE, mauvaise à l'homme, N, IX, 9, 2 et 6.

Solon, sa maxime sur la manière de juger le bonheur, N, I, 7, 12 et 14. — Son entretien avec Crœsus rapporté par Hérodote, N, I, 7, 12, n. — Cité, N, V, I, 16, n. — Sa maxime sur le bonheur, N, X, 9, 3. — Sa maxime sur le bonheur, E, II, 1, 10. — Sa conversation avec Crœsus, E, II, 1, 10, n.

SOMMEIL, durant le (), la vic végétative a plus d'activité, N. I, 11, 12. — Inertie des facultés, N, I, 11, 13.

SOPHISTE le () de Platon, cité, N, VII, 2, 1, n.

SOPHISTES, les () nient le principe de la morale, N, I, 1, 10, n.

— Aristote emprunte peut-être aux () une définition, N, III, 7.

2, n. — Effets de leurs raisonnements, N, VII, 2, 8. — Précautions qu'ils prennent avec leurs élèves, N, IX, 1, 7.— Se vantent d'enseigner la politique, N, \(\lambda\), 10, 18.— Id., ibid., 20. — Cités, N, III, 5, 3, n. — Cités, N, V, 7, 1, n.— Cités, N, VII, 10, \(\lambda\), n.— Leur vanité, E, 1, 8, 22. — Subtilité des (), E, VII, 6, 14.— Id., ibid., n.

SOPHOCLE, SON Philoctète, cité, N, VII, 2, 7. — Son Philoctète, cité, N, VII, 9, 4. — Cité. N, VII, 9, 4, n.

N, IX, 7, 6.

Kant sur le (), Pr. GLXXXII. SMINDYRIDE le Sybarite, son

prétendu bonheur, E, 1, 5, 10. Spartiate, s'habiller à la (), N, IV, 7, 15.

SPARTIATES, les () valuqueurs des Argiens, N, III, 9, 16, — Expression favoritedes(), N, VII, 1, 2. - Leur vertu, E, VII, 15,7, Spengel, son mémoire sur les trois Morales d'Aristote, Pr. CCLXXXV. — Croît que la Morale à Eudème est d'Eudème de Rhodes, Pr. ccixxx. — Trouve que la Grande Morale est le plus complet des trois ouvrages, Pr. CCLXXXVI. — M. (), son mémoire () est antérieure à sur les trois ouvrages moraux relation, N, II, 3, 2, d'Aristote, cité, G, I, 5 3, n. -M. (), cité, E, I, 7, 4, n.

bien en soi est analogue à celui des Pythagoriciens, N, I, 3, 7.— — Ouvrage qu'Aristote avait fait sur sa doctrine, d'après Diogène Laërce, N, I, 3, 8, n. — Gité, N, laérce, N. f., 3, 8, n. — Cité, N., 1, 1, n. — Son erreur sur la nature du plaisir, N, VII, 12, 4. — Ses théories morales, G. f., 4, 9, n. — Indiqué, E. f., 3, 12, n. STOICENS, les () ne permet-nient point la plainte au sage, N, IV, 3, 28, n. — Gités, N, VII, 11, 3, n.—Les () recommandent la pauvreé, N, X, 8, 4, n.—Le

SOUVERME, plaisir pour le passé, STOICISME, son principe morale, N, 1, 6, 11, m.—Moque SULVERAIN bien, théorie de une fausse définition de laverte, N, H, 3, 6, n. — Le () exagére un principe d'Aristote, N, III, 5, un principe d'Aristote, N. III, b.
5, n. — La formule générale du
() est peut-être emprande d'Aristote, N. 111, 12, 3, n. — Autorise le suicide, N. V. 11, 1, n.
— Principe adopté par loi, 5,
VI, 1, 1, n. — Cité, N. VII, 12,
4, n. — Ses 1dées d'humanity.
N. VIII, 12, 3, n. — Recompanie N, VIII, 12, 3, n. - Recommande l'impassibilité, E, II, A, A, b. Stoicisme grec, exposé géné-ral du (), Pr. C.L.

STRATONICUS, son opinion of les odeurs, E, III, 2, 11.

SUBSTANCE, la catégorie de la () est antérieure à celle de la

Suicine, le ( ) est en général me lácheté, N, II, 8, 13. – SPEUSIPPE, son système sur le Déshonneur qui s'y attache, S. v. 41. 3. — ) du méchant déveré d'ennuis, N. IX. 5, 8 et 8.— () du méchant provoqué par son désespoir, E. VII, 6, 15. SUPÉRIRUR, 16 () aime noise qu'il n'est aimé.

qu'il n'est aimé, N, VIII, 7, 2-Le () est aimé; mais il aime peu, E, VII, 3, 4, et 4, 1 et suiv. Sepériorité de l'on des den-

amis, N, VIII, 7, 1 et suiv. de l'un des deux amis, E, VII. 10, 10.

la pauvreté, N, X, 8, 4, n. — Le du vrai courage, N, III, 9, 15, sage des (), N, X, 9, 6, n. Sylla transporte à Rome le SURPRISE, In ( ) est l'oprence manuscrits d'Aristote, Pr. CLLXX.

SYMPATHIE naturelle pour le sort de nos enfants et de nos enfants e

×

dier que les plus beaux, id., xuv.

## T

) des vertus et des vices, E, n'est pas une vertu très-pure, UI, 3, 1. — () des vertus et des N, IV, 9, 7. — Théorie surla ().

Tehandala ou paria, le () ne 1 et suiv. Voyez Intempérance.
pouvait sous peine de mort toucher un Brahmane, E, II, 8, 49, me (). N, III, 12, 8. — Portrait

qu'un fanfaron, N, VIII, 8, 8. 9, 5.

Trues, le () perfectionne les ée jusqu'à la démence, N. III, arts et les sciences, 1, 5, 1. 8, 7.

TEMPERANCE, théorie de la (), 11, 5, n.
III, 11, 1 et suiv. — Vertu de Tualès, cité, N, VI, 5, 8. — N, III, 11, 1 et suiv. — Vertu de la partie irrationnelle de l'âme, id., ibid.—Sexerce relativement VI, 10, 1.

aux plaisirs du corps, id., ibid.,
2, et à certains plaisirs du corps.

de spectateurs au (), N, X, 5,4/

Tableau des vertus et des id., ibid., 3. - La | est un mivices, N, H, 7, 4. - () synopti- lieu entre l'insensibilité et la que des vertus, E, H, 3,  $\Delta.$  - débauche, N, H, 7, 3. - La () Tacr, définition du () dans dominer ses passions, N, VII, 7, les relations de société, N, IV, 4. — Thèorie de la (), G, II, 6. 1, et suiv. et 8, 1 et suiv. -TALION, L6 () paralt être le Théorie de la (), 6, 20 è et suiv.

juste absolu, N, Y, 5, 1. — Son — Comparaison de la () et de
rapport avec la justice, N, Y, 6, l'Intempérance, E, II, 8, 6. —
2. — Le () n'est pas le fonde— Est toujours volontaire, id., ik.,
ment de la justice, G, I, 31, 14. 9. — Théorie de la (), E, III, 2,

de l'homme (), N, III, 13, t. —
TÉMERAIRE, le () n'est souvent Portrait de l'homme (), N, VII,

TESTAMENT d'Aristote, N, VIII;

Cité, N, VI, 5, 8, n. - Cité, N,



THÉMISTOCLE, sa vanité déplacée quand il envoya une théorie à Olympie, E, III, 6, 4.

THÉODECTE, poète tragique, cité, N, VII, 7, 6, n. — Cité, E, VII, 10, 9, n.

THÉODICÉE d'Aristote comparée à celle de Platon, N, VIII, 12, 5, n.

Théognis, deux vers de (), cités, N, I, 6, 43, n. — Cité, N, V, 1, 15, n.—Cité, N, IX, 9, 7.—Cité, N, IX, 12, 2, n. — Cité, N, X, 10, 3, n. — Cité, E, I, 1, 1, n.—Cité, E, III, 1, 29.—Cité, E, VII, 2, 40.—Cité, E, VII, 10, 24

THÉOPHRASTE, ses manuscrits, Pr. CCLXIX. — N'égale pas Aristote dans les portraits moraux, Pr. CXXXVIII.

Théorie, il faut toujours vérifier la () sur les faits, N, X, 9, 4. Théorie platonicienne, citée, N, VII, 2, 2, n.

Théorie, cérémonie publique chez les anciens, N, IV, 2, 2. —
() fastueuse, envoyée à Olympie par Thémistocle, E, III, 6, 4.

THÉORIES SUR les plaisirs antérieures à celle d'Aristote, N, X, 1, 2 et suiv. — Id., ibid., 2, 1 et suiv. — Utilité limitée des () morales, N, X, 10, 1 et suiv. — () de différentes espèces, E, I, 6, 2.

THERSITE, modèle du bouffon insipide, N. IV, 8, 3, n.

Thésée tue le minotaure, E, III, 1, 17, n.

Thésée et Pirithous, cités comme amis, N, IX, 10, 6, n.

THÉTIS, ne rappelle pas à Jupiter les services qu'elle lui a rendus, N, IV, 3, 21.

THUCYDIDE, élève d'Antiphon, le sophiste, E, ill, 5, 7, n.

THYESTE, Cité, N, VII, 5, 2, n.
TIMÉE de Platon, Cité, N,
VII, 2, 1, n. — Cité, N, VII, 5, 2,
n. — Cité, Pr. xcix.

TIMIDITÉ, définition de la (), N, IV 9, 1 et suiv. — Sied bien à la jeunesse, id., ibid., 3. — Excès de modestie, G, I, 27, 1 et suiv.

TIMOGRATIE ou république, espèce de constitution politique, N, VIII, 10, 1 et suiv.

Tissot, M. (), traducteur de Kant, cité, Pr. cxxxIII. — Cité, Pr. cxxxIII. — Cité, Pr. ccxvII. — Cité, Pr. ccxvII. — Cité, Pr. ccxxIII. — Cité, Pr. ccxxxIII. — Cité, Pr. ccxxxVIII. — Cité, Pr. ccxxvIII. — () et son jeune fils, traducteurs de Kant, Pr. cci. — Sa traduction de la Métaphysique des mœurs, de Kant, E, VII, 12, 18, n. — Voyez Kant.

Topiques d'Aristote, cités, N, I, 2, 13, n.

TOUCHEN, les plaisirs du () sont surtout ceux de l'intempérance, N, III, 11, 9. — Le sens du () est le siège de tous les plaisirs de l'intempérance, N, III, 11, 10. — Le plus commun de tous les sens, id., ibid. — Le

() est le sens où s'exerce surtout l'Intempérance, E, III, 2. 12. d'Aristote, Pr. Taarré du Moude, n'est pas l'intempérance, E, III, 2. 12. d'Aristote, Pr. Taarré du Mouvement, indicité, N, I, 4, 42, n. — Taarré du Mouvement, indicité, N, I, 9, 4, n. — Taarré sur la Philosophie, l'internation (E, VII, 15, 16). Cité, N, I, 11, 10, n.— Id., ibid., par Aristote, E, VII, 15, 16, 11, n.— Probablement indiqué n. par Aristote, N, I, 11, 8, n.— Taairé de la Sensation, par par Aristote, N, I, 41, 8, n. — Traitf de la Sensation, par Cité, N, VI, 4, 5, n. — Id., ibid., Aristote, E, III, 2, 41, n. 8, n. — Id., ibid., 40. — Cité, N, Traitf de la Sommeil et de la VI, 2, 1, n. — Cité, N, VI, 5, 2, Veille, par Aristote, N, I, 41, n. — Cité, N, VI, 6, 7, n. — Cité, 12, n. — Vyvez Aristote. N, VI, 9, 3, n. — Cité, N, VI, 10, Traissation, espèce de mou-etvii, 8, 9, 8. — image indi-rectement par l'auteur de la Tyrassie, déviation de la Grande Morale, G, 1, 5, 1, 8. — royauté, N, VIII, 10, 2. — Sous Gité, G, 1, 32, h et 5. — E, III, 2, la (), il n'y a ni amitié ni jus-41, 8. — E, VII, 12, 6, 8. — E, tice, N, VIII, 11, 5.

VII, 15, 21, n.—E, VII, 15, 16, n. Trannion, le grammairien, Tranté de l'âme d'Aristote, sa ses travaux sur Aristote, Pr.

TRAITÉ de l'âme d'Aristote, sa ses travaux sur Aristote, Pr. CCLXX.

TRAITÉ de l'âme, indique la Tranxs, les () ne sont pas à Morale, Pr. CCLXI. — Voyez vrai dire des prodigues, N, IV, Aristote.

TRAITÉ des Eloges, ouvrage étre appelés des avares, N, IV, prétendu d'Aristote, N, I, 10, 1, 38. — Les () aiment les flatteurs, N, X, 6, 3.

## U

ULYSSE, cité, N, VII, 2, 7.— vie nouvelle dans les enfers, Pr.
Ses conseils, N, VII, 9, ½.— LXXVII.
Compagnon de Diomède, N, USIYERSEL, résultat des faits
PRIII, 4, 2, n.
ULYSSE, choix qu'il fait d'une dement de toutes les sciences, N,



X, 10, 16. - L'() est le primitif, E, VII, 2, 11.

Usage, préférable à la faculté, G, I, 3, 3.—() des choses, direct choses est de différentes espè- 7. - Voyez Intérêt. ces, E, VII, 13, 1 et suiv.

Usage et possession, distinction profonde faite par Aristote, N. I. 6. 8. n.

Utile, l'() est à rechercher; ou indirect, E, III, 4, 3. — () des le nuisible est à fuir, N, II, 3,

## V

Vaniteux, portrait du (), N, IV, 3, 30. — Définition du () N, 1V, 7, 2.

VÉGÉTATIVE, la vie (), commune à tous les êtres vivants, N, I, 11, 11.

Veille, la () est un état perpétuel de fatigue, N, VII, 13, 5. Vengeance, plaisir de la (),

N, IV, 5, 11. — L'espoir de la () fait plaisir, E, III, 1, 26.

Vénus, plaisirs de (), N, III, 11, 9. — Sa ceinture, citée, N, VII, 6, 5. — () Uranie, Vénus populaire, Pr. xcviii.

Véracité, définition de la (), N. IV. 7. 4. — Définition de la (), N, II, 7, 12. — Définition de la (), G, I, 30, I et suiv. — Définition de la (), E, III, 7, 6.

Vérite, objet de deux parties de l'âme, N, VI, 1, 14. — Moyens d'arriver à la ( ), N, VI, 11, 1. — La () est accessible à l'âme de cinq manières, G, I, 32, 7.

VERS d'Ilésiode cités sans nom d'auteur, N, VII, 12, 6.

Vers, animaux inférieurs, G, 11, 9, 13.

VÉRITÉ, la (), premier devoir du philosophe, N, 1, 3, 1. -Préférable à l'amitié, id. ibid.

Vertu, théorie de la (), dans le second livre de la Morale à Nicomaque et au début du troisième. - La () est meilleure et plus précise qu'aucun art, N, II, 6. 9. — Placée au dessus de la gloire, N, I, 2, 13. — A elle seule, ne peut faire le bonheur, id., ibid. — L'activité de l'âme dirigée par la () est l'œuvre de l'homme, N, I, 4, 15. — La () est pleine de charmes, N, I, 6, 6. — Elle n'a pas besoin de l'appendice du plaisir, id., ibid., 11. - Peut-elle être enseignée? Théorie de Platon sur ce point. N, I, 7, 1, n. — Sa constance et sa durée, N, I, 8, 5. — La () reste sereine au milieu des plus rudes épreuves, N, 1, 8, 7. -La () est l'objet des travaux de l'homme d'Etat, N, I, 11, 2. -La () se perd également par les excès en trop ou en moins, N, II, 2, 6. — () se fortifie par la pratique, id., ib., 9. — La (), se-

rapports aux plaisirs et aux peines, N, II, 3, 3. — Mauvaise définition qu'on en donne, N, II, 3, 5, - Définition plus exacte, id., ibid., 6. — Mauvaise définition de la (), N, II, 3, 5. — Bon emploi du plaisir et de la douleur, N, II, 3, 6. — La () réside surtout dans l'intention de l'agent, N. II, 4, 3. - Sa définition, N, II, 6, 15. — () milieu entre deux vices, id., ibid. - Et en même temps une extrémité et un sommet, id., ibid., 17. — Difficulté et mérite de la (), N, 11, 9, 2. — La () ne se rapporte jamais qu'à des actes volontaires, N, III, 1, 1. — Il n'y a pas de () sans intention, N, III, 3, 1. — La () est volontaire comme le vice; réponse à une objection, N. III. 6, 16. — La'() est essentiellement volontaire, N. III, 6, 2. — La () exige trois conditions, N, II, 4, 3. — La () mal comprise du vulgaire, N, II, 4, 6. — La () est toujours volontaire et réfléchie, N, II, 5, 4. — N'est pas une simple faculté, id., ibid., 5. - Elle est une habitude et une qualité, id., ibid., 6. — Elle est un complément de l'œuvre qu'on produit, id., ibid., 6, 2. — La () est une sorte de milieu, N, II, 6, 13. — Deux espèces de (), N, VI, 11, 1. — Théorie de la (), N, VI, 11, 4, 1 et 5. — Son contraire, N, VII, 1, 1. - Enseigne à juger le principe de nos actes, N, VII,

8, 4. — L'amitié est une sorte de (), N, VIII, 1, 1. - Base véritable de l'amitié, N, VIII, 3, 1 et 6. — La () n'obéit qu'à l'intelligence et à la raison, N, IX, 8, 8. — Lutte de () entre les deux amis, N, IX, 11, 6. — La () est la mesure des choses, N, X, 6, 5. — Deux conditions nécessaires de la (), N, X, 8, 5. — La () peut s'exercer dans les situations les plus humbles, N, X, 9, 2. — La () aimée des Dieux, N, X, 9, 5. — Il faut étudier la () surtout pour la pratiquer, G, I, 1, 1. — Sa définition, G, 1, 4, 10, ibid., 5, 1 et suiv. — La () est une sorte de milieu entre l'excès et le défaut, G, I, 5, 3.— Ses rapports au plaisir et à la douleur, G, I, 6, 1 et suiv. -Ses deux contraires en excès et en défaut, G, I, 9, 1 et suiv. -La () peut-elle s'acquérir? G, I, 10, 1 et suiv. — La () vise au but et aux moyens de l'atteindre, G, I, 17, 3. — Sa fin véritable est le bien, id., ibid., 18, 1 et suiv. - La () fait que la fin qu'on poursuit est bonne, E, II, 11, 8. Éléments principaux dont la () se compose, G, I, 32, 24. — Définition rectifiée de la (), G, I, 32, 26. — La () ne peut jamais être excessive, G, II, 5, 12. -Ses rapports à la raison et aux passions, G, II, 9, 30. — La () ne recherche point le plaisir et l'intérêt et ne les fuit pas, G, II,

avec l'intention, N. III, 3, 7.— voir combien l'homme est né-N'a pour objet que le bien, N., cessaire à l'homme, N. VIII, 4, 3. III, 5, 2.— Théorie de la (), G., VIII.L.R., Instrument, E., VII, I, 14 et suiv.— La () est une 10, 4. nuance de l'appétit, G. I, 41, 2. Ver, il ne peut yavoir d'intendi-la la (), E. II, 7, 4, pérance dans les plaisirs de le Theorie de la (), E, II, 7, 19 Farance dans less plaisirs de la et sulv. — La () se confond avec la liberté, E, II, 7, 141. — Italiuence de la liberté, E, II, 7, 141. — Italiuence de la () est eminemment la fin la qu'on se propose, E, II, 10, 7. — en général perçante, E, VII, 4b. La () dans l'ordre de la nature 9.

en général perçante, E, VII, 14.

13 () units forque de la inflatare se s'applique toujours au bien, E, 11, 10, 27. — Voyze Liberté. Volosté, autonomie de la (), 4, 6. — Perversité immuable de selon Kant, Pr. c.t.xx. (), N. X. 10, 5. — Sa l'égèreté, Voxages, les () peuvent faire E, 1, 3, 2.

Xέχοςπατε, cité, N, 1, 1, n.— Xέχοςπαχ, son Histoire grecourage qu'aristote avalt fait quecitée, N, III, 9, 16, n.—Ss sur sa doctrine, d'après Diogène Laèree, N, 1, 3, 8, n.—Cité, N, ½, n.—Son Histoire greeque, N, YII, 2, 3, n.—Indiqué, E, I, 8, 1V, 3, 21, n.—Ses Mémoires sur Socrate, N, YI, 10, 3, n.—Xέχοςπαχε, cité, N, VII, 7, 6, n.

Xέχοςπαχε, N, VII, 7, 6, n.

Xέχοςπαξο, N, VII, 7, 6, n.

Yeux bleus, les () n'ont pas en 1h, 9. — Observation confirmée général la vue perçante, E, YII, par la physiologie, id., ibid., B.

ZELL, M. (), son édition de la morale à Mécomaque, citée, N. à Mécomaque, Pr. cict.,  $t, \Delta, 8, n.$ — Cité, N, III, 6, 22, n. Zévoir et Pierron, leur traduction de la Métaphysique d'Aristote, E, II, 10, 19, n.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

sir et de la douleur, N, II, 3, 6.

— Le () est volontaire comme rise surtout l'amitié, N, III, 5, 3. la vertu, N, III, 6, 18. — Le ()
est toujours volontaire, N, III, 4. — Il n'y a que les amis qui 6, 40.

Vices et vertus ne sont pas des passions, N, II, 5, 3. — On blâme ceux qui sont volontaire.

Vic future, s'intéresse-1-me Vicz, mauvais emploi du plat-sir et de la douleur, N, II, 3, 6. V

des passions, N, II, 5, 3. — On Vie future, s'intéresse-t-on blâme ceux qui sont volontaires, encore dans la () aux enfants et N. III. 6, 45.

Vie, trois genres de (): sensuelle, politique, et contempla-tive, N, L, 2, 10 et 13. — La () est Vien tive, N, L, 2, 10 et 13. — La () est VisilLands, importance de profondément chère à tous les leurs conseils, X, VI, 9, 5. êtres qui en jouissent, N, IX, 7, Les () sont peu portés à l'ami-4. — La () à elle toute seule est tié, N, VIII, 5, 6. bonne et agréable, N, IX, 9, 9. — Surtout pour les gens de VIII. 3, 4. — Respect dà la (), blen, id., ibid. — La () confon— N. IX, 2, 9. due avec la sensibilité, N, IX, VILLEMAIN, M. (), sa traduc-9, 7; et avec la pensée dans tion excellente de quelques mor-l'homme, id., ibid., — Rapports ceaux de la Rhétorique d'Arisde la () au plaisir, N, X, 4, 6. -Amour de la ( ), id., ibid. 7. -Il faut toujours se proposer un but dans la (), E, I, 2, 1 et suiv. but dans la (), E,1, 2, 1 et suiv. Vivas seion la raisou, prinderes de vie, E, 1,  $\dot{a}$ , cipe Platonicien, adopté par 2. — Ses misères, E, I, 5, 13, et Aristote et par le Stoicisme, N, suiv. — Trois genres de () [X, 8, 6, n] principaux, E, 1, 5, 13. — La () Verse, c'est toujours connaisest une chose désirable, E, VII, tre, E, VII, 42. 8. 12, 7. - Confondue avec la connaissance, id., ibid., 8.

Vie de nutrition, commune à III, 1, 1. Thomme et aux animaux, N, I, 4, 12.— () de sensibilité, également commune, id., ibid.,— () de la raison et de l'intelligence, N, III, 1, 12, n.— Sa différence

tome III, pages 467 et suiv. spéciale à l'homme, id., ibid.,

aux amis qu'on a eus ici-bas? N, 1, 9, 5. - Voyez Ame et Immor-

VIEILLESSE, est Intéressée, N.

tote, N, VIII, 3, 4, n.

Violence, théorie de la (), G, I, 13, 2.

Vivas selon la raison, prin-

VOLONTAIRE et involontaire, analyse de ces deux idées, N,



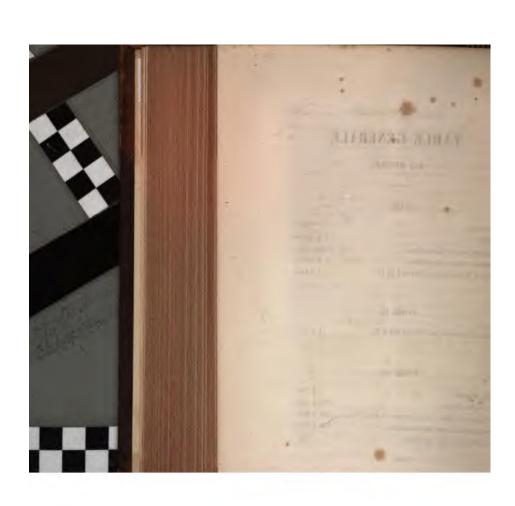

# TABLE GÉNÉRALE

## DES MATIÈRES.

# TOME 1.

| Dédicace.                           | Pages.            |
|-------------------------------------|-------------------|
| Préface.                            | ı à cclii         |
| Dissertation préliminaire.          | ccly à ccexxxiv   |
| Sommaires des chapitres.            | i à <i>lxriii</i> |
| Morale à Nicomaque, livres I et II. | 1 à 106           |

# TOME II.

| Morale à  | Nicomague  | livres III à X. | 1 à 478 |
|-----------|------------|-----------------|---------|
| Midiale a | micomaque, | mics in a A.    | 1 4 470 |

## TOME III.

| Grande Morale.                              | 1 à 203   |
|---------------------------------------------|-----------|
| Morale à Eudème.                            | 205 à 466 |
| Traité (apocryphe) des vertus et des vices. | 467 à 478 |
| Table alphabétique des matières.            | 481 à 548 |
| Table générale des matières.                | 549       |

.



A STAN

•

.

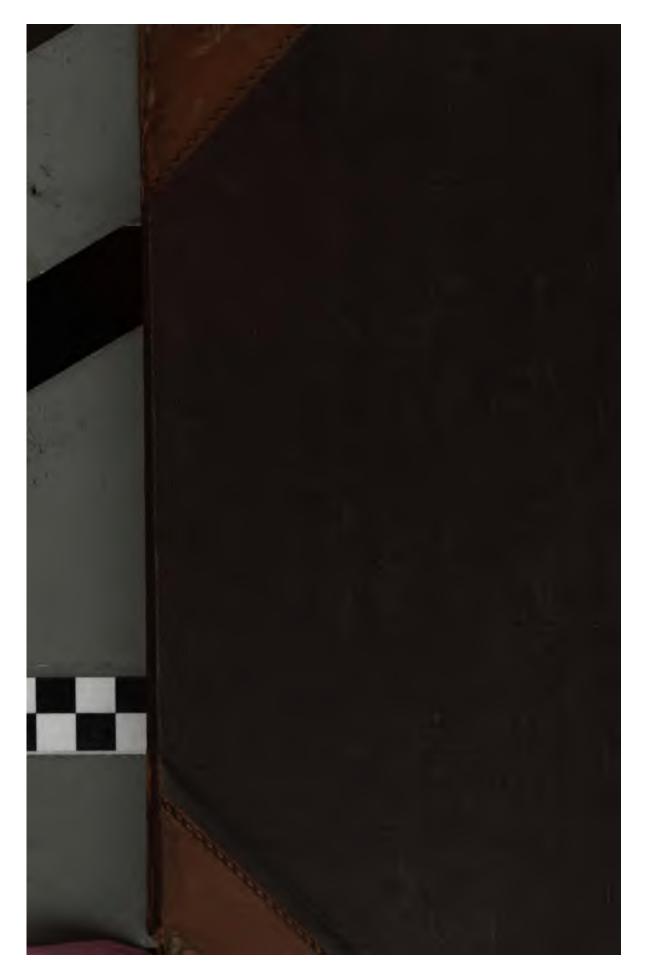